





\_

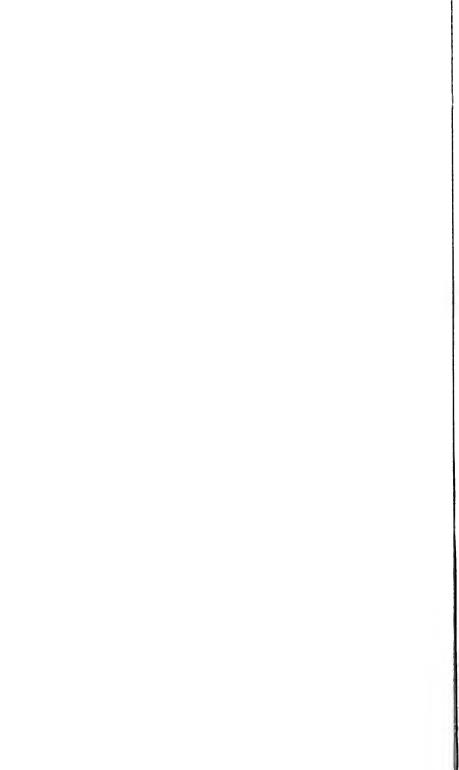

# HISTOIRE UNIVERSELLE

L'auteur et les éditeurs se réservent le droit de reproduction et de traduction.

### HISTOIRE

### UNIVERSELLE

PAR

### CÉSAR CANTU

TRADUITE

PAR EUGÈNE ARŌUX

ANCIEN DÉPUTÉ

ET PIERSILVESTRO LEOPARDI

REVUE PAR

MM. AMÉDÉE RENÉE, BAUDRY, CHOPIN, DEHÈQUE, DELATRE
LACOMBE ET NOEL DES VERGERS

### TROISIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT REFONDUE PAR L'AUTEUR

revue et traduite

D'APRÈS LA HUITIÈME ET DERNIÈRE ÉDITION ITALIENNE

### PAR M. LACOMBE

SOUS LES YELV DE L'AUTEUR

### TOME DIX-NEUVIÈME

### A PARIS

CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C1E IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB. 56 M DCCC LXII

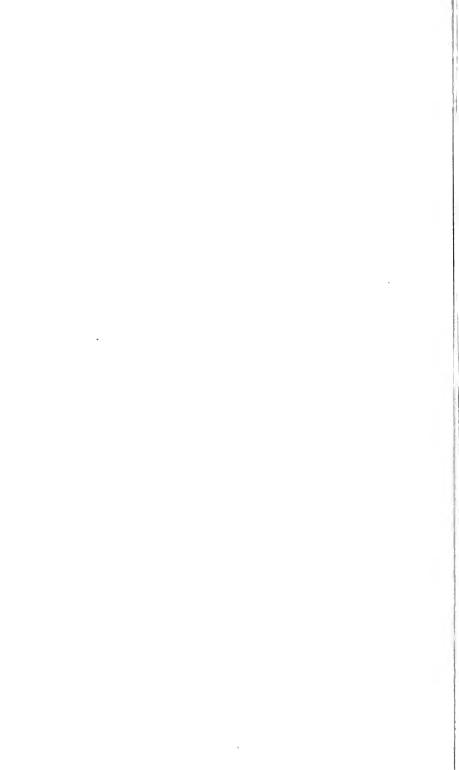

### HISTOIRE

### UNIVERSELLE.

### LIVRE XVIII.

DIX-HUITIÈME ÉPOQUE.

## HISTOIRE CONTEMPORAINE. DEUXIÈME PARTIE.

#### SOMMAIRE.

Révolution de 1830. — Intérieur de la France, les protocoles. — Les pays méridionaux. — La Russie. — L'Allemagne. — Empire britannique. — Colonies anglaises, Inde. Chine. — Affaires d'Orient. — Suisse. — Scandinavie. — Littérature. — Sciences historiques. — Beaux-arts. — Sciences. — Philosophie, sciences sociales, utopies. — Épilogue.

### CHAPITRE XXIII.

RÉVOLUTION DE 1830.

La dissolution de la chambre ayant produit un mauvais résultat, le ministère crut qu'on ne pouvait régner en restant fidèle à la charte, et se prépara à la violer par des ordonnances contraires à ses dispositions; mais, ne sachant pas être tyrans autant qu'il le faut ponr les coups d'État, les ministres ne prirent que des précautions frivoles, au lien de recourir aux seuls moyens efficaces, la force, l'armée. Le ministère ou le roi, qui s'était toujours trouvé en face de gens de lettres, de négociants, de doctrinaires, ne s'attendait qu'à des paroles, et ne craignait rien du peuple : illusions funestes qui, en se dissipant, ne peuvent laisser que le découragement. Les ordonnances touchaient à deux

points capitaux pour l'opposition, puisqu'elles altéraient le mode d'élection en faveur des privilegiés, et soumettaient les journaux à la censure; elles frappaient donc la puissance politique dans la législature, et la puissance morale dans la presse; en outre, elles blessaient les intérêts des individus que la presse faisait vivre, jetaient les spéculateurs dans l'inquiétude et agitaient ceux qui ont tout à gagner dans les troubles.

1830. 25 juillet.

A la première nouvelle des ordonnances, Paris fut consterné. Thiers, Chatelin et Cauchois-Lemaire rédigèrent une protestation contre la violation des libertés publiques, et cherchèrent tous les moyens légaux de faire rentrer le ministère dans les voies légales. Les bureanx des journaux devinrent des centres de résistance. En dépit des ordonnances qui soumettaient leurs articles à une censure préventive, ils furent publiés, et l'autorité dut recourir à la force pour les supprimer; en même temps, le président d'un tribunal déclara que, ces décrets n'étant pas promulgués dans les formes voulues, ils n'étaient pas obligatoires. Cependant, les hommes compromis s'efforçaient de propager la résistance. Les imprimeurs fermèrent leurs ateliers, et répondirent aux ouvriers qui vinrent pour travailler que c'en était fait de la liberté; que le gouvernement avait décrété la tyrannie et toutes ses conséquences. La rente baissa, des faillites devinrent imminentes, la fermentation s'accrut jusqu'au tumulte.

29 juillet. 1830.

La cour, étrangement abusée, s'était retirée à Sa int-Cloud sans même en prévenir le corps diplomatique. A l'exception des Suisses, il n'y avait à Paris que peu de troupes, commandées par le général Marmont, sur qui pesaient les souvenirs de 1814. La garde nationale, cette première protectrice de la tranquillité publique, avait été dissoute; rien ne faisait donc obstacle aux libéraux, qui excitaient le peuple par leurs paroles, par des distributions d'argent, des bruits sinistres. Et ce peuple, à qui l'on n'avait pas songé, se souleva terrible. Les mouvements commencèrent le soir du 27 juillet, dans le quartier de la richesse et dans celui de la prostitution. Les élèves de l'École polytechnique se jetèrent dans ce tumulte, et ces officiers improvisés dirigèrent l'élan désordonné de gens la plupart sans armes, ou n'ayant que celles que le hasard leur fournissait, principalement les pavés des rues. Le premier jour se passa en simples escarmouches; mais le leudemain, le drapeau tricolore fut arboré, et l'action s'engagea aux cris de Vive la Charte! Les rues furent barricadées; chaque detour devint une embuscade, chaque fenêtre une meurtrière, d'où les tirailleurs abattirent les lanciers et les gendarmes; les champs de bataille se multiplièrent, et des actes de courage, de férocité, de démence, de générosité, de sang-froid se produisirent pêle-mêle au sein d'une foule passionnée qui n'a d'autre guide que sa fureur. Bien des victimes tombèrent de part et d'autres. Les troupes, trop peu nombreuses contre cette multitude d'assaillants, n'agissaient qu'avec hésitation, et la révolution en peu de temps fut maîtresse du terrain.

Le peuple triomphait, et voulait la république; mais les banquiers, les gens de lettres. les propriétaires effrayés cherchaient à gagner du temps, et demandaient que l'on traitât avec la cour, puisque la charte, que l'on invoquait, rendait le roi inviolable. Il était trop tard. La Fayette, cet homme honnète, créé tout exprès pour venir après toutes les révolutions et les couvrir de son nom, recouvra sa popularité d'autrefois; il déclara à l'hôtel de ville que Charles X avait cessé de régner.

Le banquier Laffitte s'était fait un grand renom de probité : nommé gouverneur de la Banque dans les dernières années de l'empire, il refusait un traitement de cent mille francs; Napoléon, en partant pour l'exil, avait remis ses capitaux entre ses mains: les Bourbons dans les Cent-Jours en avaient fait autant. Louis XVIII lui avait dù des adoucissements pendant son exil; Paris lui avait été redevable de pareils services pendant l'occupation; il avait résisté aux oppressions, consolé beaucoup de malheurs, contribué à restaurer les finances, et travaillé à rendre la France plus riche, afin qu'elle fùt plus éclairée et plus libre. Défenseur de la Charte contre l'arbitraire, il avait fait de son hôtel le quartier général de l'opposition; ceux que l'on persécutait trouvaient près de lui des secours, auxquels présidait une généreuse délicatesse. Louis-Philippe d'Orléans, auquel il avait fait passer des fonds en 1815 lors de sa fuite, était devenu son ami. Ce fut donc dans son hôtel que les champions du libéralisme se réunirent pour décider du sort de la patrie, qu'ils avaient soulevée et ne savaient plus vers quel but pousser : héros quand le courage n'était plus un danger, ils prétendaient faire leur profit de la victoire remportée par le peuple; alors, entre la volonté bien prononcée du peuple et l'ordre ancien, ils firent adopter, selon leur habitude, un parti moyen.

Louis-Philippe avait supporté son malheur noblement, perfectionnant son instruction, puis se faisant professeur pour utiliser son savoir; nourrissant des idées libérales, comme font tous les proscrits, il combattit en Espagne et publiait des proclamations contre Napoléon, non en faveur des Bourbons, mais de la répu1814.

blique. Rentré en France à la restauration, il devint le but des espérances et des trames des libéraux, qui, victorieux maintenant. l'exhortent à se faire roi; mais le peuple et la jeunesse, qui par instinct vont au fond des choses et mettent de côté les transactions pour arriver à la réalité des situations politiques, ne voulaient pas seulement quelque chose de mieux, mais bien quelque chose de nouveau; non pas des théories doctrinaires, mais une satisfaction pour leurs intérêts; non pas de simples changements de personnes, mais la véritable consécration du gouvernement représentatif. Et comme il leur paraissait que l'élection conduisait mieux que l'hérèdité à ce résultat, ils se serraient à l'hôtel de ville autour de la Fayette, pour avoir la république.

C'était un moment suprême non-seulement pour la France. mais pour l'Europe. Les libéraux, déjà effrayés de leur hardiesse, n'avaient pas songé, en renversant le gouvernement de Charles X. aux moyens d'en constituer un nouveau; ils finirent par triompher des hésitations de Louis Philippe, qui monta à cheval, et, s'avancant à travers les rues dépavées, se rendit à l'hôtel de ville. Il y fut reçu par La Fayette, qui l'embrassa, et cet embrassement rétablit le trône et les Bourbons au lieu même où l'on venait de combattre pour le renverser. La France, un moment républicaine, apprit à crier un nom auquel elle n'avait point songé, et accepta cette royauté nouvelle comme symbole d'un principe. La Fayette avait rédigé un programme tout aussi vague que la déclaration des droits en 1789; chargé de le présenter à Louis Philippe, il lui dit : « Vous savez que je suis républicain, et que je regarde « la constitution des États-Unis comme ce qui existe de plus par-« fait; elle ne convient pas, quant à présent à la France, et ce « qu'il lui faut c'est un trône populaire, entouré d'institutions « républicaines. » La phrase eut du succès. Huit jours après la révolution, Louis-Philippe d'Orléans était déclaré roi par une chambre de députés qui n'avait pas reçu ce mandat; il promit que « la charte serait désormais une vérité. »

Charles X et son fils envoyèrent leur abdication, et l'ancienne dynastie s'achemina vers Cherbourg pour quitter la France; le peuple la regarda passer d'un air indifférent et digne, montrant ainsi combien sa condition morale s'était améliorée depuis la fuite de Varennes. Paris se mit à repaver ses rues, et se trouva de nouveau monarchique; la France, habituée à ne vivre et à ne penser que d'après Paris, applaudit à la royauté nouvelle comme elle avait detesté l'autre, tonjours à l'instar de Paris.

Les libéraux s'applaudissaient de leurs succès : ils avaient ob-

31 juillet. 1830.

1830.

tenu la garde nationale, le jury pour les délits de la presse, la responsabilité des ministres, l'intervention des citoyens dans la formation des administrations départementales et municipales, la réélection des députés promus à des fonctions publiques. Ce trône, érigé au Palais-Royal, au milieu des boutiques qui garnissent ses galeries, était salué comme le triomphe de la bourgeoisie et de la classe moyenne sur l'aristocratie. Mais on tremblaitique reconnaître la sonveraineté populaire en donnant à la nouvelle monarchie la légitimation du suffrage national, et l'on s'en tint à une quasi-légitimité de fait accompli. Le peuple, qui avait été le héros de la bataille dont la bourgeoisie recueillait les fruits, le peuple resta encore sans consistance et sans représentation (1).

Les hommes qui vovaient dans la révolution française une reproduction de celle d'Angleterre, trouvèrent dans ce fait des rapports nouveaux. Nous avons dit que Bonaparte, en 1802, avait été comparé à Cromwell ou à Monk; durant la restauration, on avait continuellement parlé de Stuarts et d'un Guillaume III; néanmoins, les similitudes sont plutôt extérieures qu'intimes. d'accidents que de fond. La révolution anglaise fut faite par des partis, indépendamment du peuple, tandis que la révolution française est due entièrement au peuple. Grandes l'une et l'autre, comme alors qu'il s'agit de nation et de liberté, la première est un événement partiel d'un peuple; la révolution française est un événement européen; la première a pour mobile des principes secondaires; l'autre est toute générale et idéale. Le but de cellelà est de donner aux communes et aux pairs la prépondérance sur le pouvoir royal, et par suite elle ne laisse aucune trace. Le parlement, qui l'avait guidée, respecte la charte, et ne songe point à se détacher de la liberté constitutionnelle; seulement, il veut se mettre lui-même au-dessus de l'administration du roi, et, par les remontrances et le refus des subsides, influer sur le choix des ministres. Au milieu des luttes, on dépasse ces limites; mais la nation, dans toutes les périodes, se montre inhabile à la république, et accepte l'homme qui, lui donnant satisfaction sur les points

<sup>(1)</sup> Nous avons vu une lettre de la Fayette, en date du 12 août 1830, où il disait

<sup>«</sup> Le peuple a tout fait. Courage, intelligence, désintéressement, clémence envers les vaincus, tout a été tabuleux de beauté. Quelle difference même avec les premiers moments de 89! Notre parti républicain, maître du terrain, pouvait faire prévaloir ses opinions. Nous avons pensé qu'il valait mieux réunir tous les Français sous le régime d'un trône constitutionnel, mais bien libre et populaire. »

débattus, établit un gouvernement de fait, sans s'inquiéter du droit. La révolution française, après les premiers pas, mit la hache aux racines de l'arbre, effaça bientôt de son droit tout ce qui se fondait sur l'histoire, et voulut le reconstituer entièrement. Dans un seul moment, elle détruisit les priviléges, tandis que la révolution anglaise, préoccupée de la question religieuse, n'y porta aucune atteinte, et laissa toute la propriété dans la main des riches. La révolution anglaise s'appuie sur l'église nationale, et tous les partis prennent la réforme pour alliée, c'est-à-dire se donnent une base commune et connue. En France, au contraire, la constituante songe un moment à un contrat avec la religion établie; mais elle est repoussée par l'Église, et l'inimitié réciproque entre le pouvoir nouveau et l'ancien pouvoir spirituel ne fait que s'envenimer.

La révolution anglaise se posa sur le terrain des droits positifs; elle ne combattit pas les faits primitifs, mais les éluda; elle reconnut les priviléges que la victoire avait donnés à l'ancienne armée, et chercha à consolider ceux que les dominateurs avaient concédés aux sujets. La révolution française dit aux conquérants : Aujourd'hui, les conquis, c'est vous autres; subissez le sort que, jusqu'à présent, vous nous avez fait subir, à nous peuple. La révolution anglaise fut donc une conquête de libertés politiques, et celle de France, une conquête de libertés sociales : celle-là influa sur une île, celle-ci sur l'Europe entière; l'une ne suscita ni les frayeurs des forts, ni les sympathies des peuples; l'autre secona toute l'Europe, et les peuples l'acceptaient comme un prélude, les grands comme une menace, et, comme il en était temps encore, ils s'armèrent pour la comprimer. La révolution anglaise finit par peur d'une abstraction radicale, qui menacait d'abattre ces aristocrates qui l'avaient faite; la révolution française finit par la réaction de tous les étrangers, mais après avoir constitué une société nouvelle, avec des idées dont aucune n'est morte, dont aucune n'a failli à sa mission, et qui ont survécu à travers l'oppression impériale, attendant quelqu'un pour les réorganiser et les développer. L'état présent de l'Europe atteste que l'effroi répandu par cette révolution dure encore, et que les précautions dominantes ont pour but d'en détruire les conséquences incomplètes.

Toutefois, les accidents extérieurs offrirent beaucoup de ressemblances, exercice de parallèles de rhétorique (1), et dont on au-

<sup>(1)</sup> Dès 1819, Augustin Thierry écrivait dans le Censeur européen (5 novembre) : C'est une opinion aujourd'hui à la mode de vanter la révolution de 1688,

rait pu déduire de bonnes lecons, si chaque peuple et chaque age ne voulaient pas renouveler l'expérience à leurs frais.

Le ministère, constitué après les trois jours, fut une confusion de volontés disparates: entre les républicains, les impérialistes. les monarchistes de juillet, les légitimistes, il était difficile de marcher, comme il arrive toutes les fois que l'autorité est renversée, que le pouvoir se trouve sur la place publique, et qu'on voit triompher le parti qui veut marcher, mais sans savoir où ni sans a novembre. calculer les obstacles. Le parti modéré, ne pouvant suffire à la tâche, se retira. Alors se forma le ministère Laffitte, qui « vou-« lait à l'intérieur une royauté entourée d'institutions républi-« caines; au dehors, soutenir en tous lieux la liberté, et venger

et de désirer des Guillaumes III pour le satut et pour la vengeance des peuples. Voir les histoires de Guizot, Villemain, Carrel, etc., etc. Dans les journaux allemands, il a parn naguère un nouveau parallèle entre la révolution anglaise et celle de France, que nous reproduisons :

#### ANGLETERRE.

Charles Ier. - Impopularité du roi. Le long parlement. Fuite dans l'île de Wight. Procès et supplice. Gouvernement du parlement. Cromwell. - Expulsion du parlement. Despotisme militaire. Richard Cromwell renversé. Restauration de Charles 11. Amnistie générale, excepté les régicides. Conjurations papistes. Imponularité du duc d'York. Jacques II , dernier frère du roi. Doutes sur la naissance du Prétendant. Indulgences royales. Parlement de la Convention. Fuite et abdication du roi. Exil du roi et de sa famille. Il se retire en France. Le consin du roi, comme le parent le plus proche, est appelé au trône.

#### FRANCE.

Louis XVI. - Impopularité du roi. L'assemblée nationale. Fnite à Varennes. Procès et supplice. Gouvernement de la Convention. Napoléon. - Expulsion du sénat. Despotisme militaire. Napoléon renversé. Restauration de Louis XVIII. Amnistie générale, excepté les régicides. Conjurations libérales. tmpopularité du comte d'Artois. Charles X, dernier frère du roi. Dontes sur la naissance du Prétendant. Ordonnances royales. Convocation des chambres dissontes. Fuite et abdication du roi. Exil du roi et de sa famille. Il se retire en Angleterre. Le cousin du roi, comme le parent le plus proche, est jappelé an trône.

Les différences des deux révolutions sont exposées dans le livre de C. Choisen! Dairlecourt, Parallèle historique des révolutions d'Angleterre et de France sous Jacques 11 et Charles X. Paris, 1841.

La révolution de 1848 a détruit entièrement le parallèle; mais, à cette nouvelle phase, Guizot a cherché d'antres rapports avec la révolution anglaise, dans ses travaux intitulés Pourquoi la révolution d'Angleterre a-t-elle réussi? jet Monk, ou Chute de la république et rétablissement de la monarchie en Anglelerre en 1660.

1830.

« la France des honteux traités de 1815. » Mais en voulant contenter tout le monde il ne satisfit personne, et le banquier populaire sortit ruiné d'un ministère où d'autres savent s'enrichir. Alors on se tourna vers ces hommes qui tiennent compte des faits, et non des idées; Talleyrand, l'un de ces politiques qui trouvent que la première nécessité est de gouverner, entreprit de maintenir la paix et de rétablir l'ordre.

13 mars.

Restait à effacer les affronts des traités de 1815. Les rois, fidèles au dogme de la Sainte-Alliance, s'armèrent de toutes parts, et déjà les Cosaques montaient à cheval pour inonder de nouveau les rives du Rhin et de la Seine. La France, avec une armée peu nombreuse, et agitée encore par les secousses récentes d'un révolution, n'avait que deux partis à prendre pour conjurer le péril : ou s'allier sincèrement aux peuples décidés à l'imiter, en exposant l'Europe entière à un bouleversement radical; ou se borner à favoriser les soulèvements partout où ils éclateraient, autant qu'il le faudrait peur occuper ses ennemis et se garantir ainsi elle-même en sacrifiant les autres. C'est à ce dernier parti qu'elle s'arrêta.

La Russie s'étendait alors vers l'Asie, et convoitait ardemment le Bosphore. Le mécontentement de l'Italie et l'ambition de la Prusse tenaient l'Autriche en éveil. L'Angleterre déclinait en Orient par les agrandissements de la Russie, et s'efforcait à l'intérieur de contenir une population affamée qui demandait du pain. En Espagne, Ferdinand VII avait mécontenté le parti absolutiste, qui jusque alors avait fait sa force, en épousant Marie-Christine de Bourbon, et plus encore en abolissant la loi salique, acte par lequel il appelait les femmes à succéder, et écartait du trône don Carlos, espoir de cette faction. En Portugal, la couronne était aussi disputée entre dona Maria, fille de don Pedro, et don Miguel, frère de ce prince. La Belgique était mal disposée envers le roi Guillaume pour cause de religion et en raison de ses préférences pour les Hollandais. En Pologne, la noblesse avait tenté plusieurs soulèvements. La Prusse luttait avec les provinces rhénanes; partout, en un mot, les peuples demandaient des réformes, comme les suggéraient la presse libre, les exemples, le libéralisme répandu, les sociétés secrètes, cette instruction moyenne qui fait croire les améliorations faciles, l'aisance enfin qui permet de songer à ces améliorations.

Tous les peuples tournaient avec angoisse leurs regards vers la France, admirant les deux avantages qu'elle s'était assurés, la liberté de conscience et la délégation conditionnelle du pouvoir faite par les gouvernés aux gouvernants; ils croyaient qu'elle

porterait au dehors l'ardeur dont elle était enflammée, qu'elle proclamerait la sainte alliance des peuples, comme Alexandre avait proclamé la sainte alliance des rois, et qu'à la garantie mutuelle des usurpations elle substituerait la garantie mutuelle des droits. Mais l'égoïsme bourgeois était intéressé à la paix, et là encore, cherchant sa voie dans un juste milieu, n'osant proclamer la solidarité des peuples, il inventa, comme symbole de sa nouvelle politique, la non-intervention. La Sainte-Alliance avait proclamé que les rois pourraient se mêler du gouvernement intérieur de chaque État, pour mettre obstacle aux institutions libérales : une révolution accomplie au nom de la liberté pouvait-elle faire moins que de proclamer un principe opposé à celui qui l'avait comprimée jusque-là? Avec ee principe, faux commetous ceux qui sont généraux, la France répudiait, dès le premier moment, le noble rôle de protectrice des peuples souffrants; toutefois, en reconnaissant à chacun le droit de régler ses affaires intérieures comme il l'entendait, c'était prendre un engagement contre quiconque voudrait y porter obstacle.

Les libéraux du dehors suivaient avec une attention inquiète les débats de la tribune française, désireux de connaître comment serait expliquée la non-intervention; puis, l'entendant proclamer telle qu'ils la désiraient, ils se mirent à déchirer avec le glaive cette carte de l'Europe que le glaive avait tracée en 1814.

Aussi la révolution de Paris s'étendit-elle bien plus rapidement que celle de 1789, attendu qu'elle était politique, tandis que la première était sociale.

Au temps où Napoléon distribuait aux siens peuples et couronnes, la Hollande avait été donnée comme fief à Louis Bonaparte, puis réunie à l'empire comme complément de territoire. Mais, à la chute de Napoléon, à peine Molitor sortait-il d'Amsterdam que les autorités françaises prirent la fuite; on abattit les signes de la domination étrangère, et Guillaume d'Orange-Nassau se proclama prince souverain par la grâce de Dieu. Il parla en monarque et au nom de ses hauts alliés; en un mot, il transforma l'antique république en monarchie, promettant toutefois une constitution, comme le faisaient alors tous les rois.

En effet, on en proclama une, par laquelle le roi s'attribuait le pouvoir constituant et une grande partie de la puissance législative. Les communes et les provinces se virent réduites à l'adHollande.

1810.

1914.

ministration de leurs intérêts particuliers; les états provinciaux furent chargés de les réprimer au cas où elles excéderaient leurs attributions; ceux-ci devaient élire les membres des états généraux, mais sans pouvoir ni dieter leurs votes, ni leur donner des instructions. L'ensemble des états généraux se composait d'une seule chambre de cinquante-cinq députés, qui devaient examiner le budget. Point de jury du reste, point de responsabilité ministérielle, point de liberté de la presse; l'instruction publique était dans la main du gouvernement; on tolérait tous les cultes, et la religion du souverain, c'est-à-dire le culte réformé, était spécialement autorisée. Dans les Cent-Jours, Guillaume donna à ses États le nom de Pays-Bas, prit le titre de roi, et l'héritier fut appelé prince d'Orange. La constitution subit des réformes, et l'on constitua deux chambres, la haute et la basse : le roi nommait les membres de la première, et les états provinciaux cenx de la seconde; tous les cultes étaient protégés, et les citoyens, sans distinction de religion, pouvaient obtenir les emplois.

Les Belges, que Napoléon avait réunis à la France, s'en étaient détachés en 1814, et ne s'en rapprochèrent pas dans les Cent-Jours; ainsi la France, comme jadis l'Autriche, les avait eus avec la victoire, et elle les avait perdus avec elle. A l'époque de la réorganisation qu'ils subirent, ils n'avaient point de dynastie dont on pût invoquer la légitimité; ils n'avaient point songé à se constituer en république. Si quelques-uns regrettaient l'ancienne administration autrichienne, on se rappelait les bouleversements apportés dans le pays par Joseph II. D'un autre côté, l'Autriche désirait plutôt l'Italie que la Belgique, et l'on avait promis à la Hollande un dédommagement pour les colonies qu'elle cédait à l'Angleterre; en conséquence, la Belgique fut donnée à la maison d'Orange à titre d'augmentation de territoire, avec le grand-duché de Luxembourg, qui fait partie de la confédération germanique.

Ce statut dut s'étendre aussi aux Belges; mais jamais les Wallons et les Flamands ne s'étaient fondus avec aucune des nations qui les avaient subjugnés, même depuis que la mort de Charles le Téméraire leur avait enlevé l'espérance de dominer sur la France; ils n'étaient devenus ni Espagnols, ni Autrichiens, ni Français. La prépondérance donnée si imprudemment à deux millions de Hollandais sur quatre millions de Belges n'en fut que plus lourde à ces derniers, vu la différence de religion, un roi protestant ayant à gouverner un pays où l'idée politique était depuis si longtemps identifiée avec l'idée religieuse; ils jurèrent done fidélité à Guillaume Ier, « sauf les articles qui pouvaient être

« contraires à la religion catholique. » Puis les évêques de Gand, de Namur et de Tournay émirent un jugement doctrinal contre l'esprit de la constitution donnée au pays, touchant laquelle Rome fit aussi des réclamations.

1816.

Le roi de Hollande, irrité, persécuta les réclamants, et remit en vigueur les articles organiques promulgués par Napoléon à la suite du concordat. Il exigea que la nomination des curés fût approuvée par le gouvernement; que des prières publiques fussent faites pour le roi, et que les juges prêtassent un serment absolu à la constitution; ceux qui s'y refusèrent ou y mirent des restrictions, furent destitués sans forme de procès. L'abbé Foere. rédacteur du Spectateur belge, journal ecclésiastique, fut traduit devant une cour spéciale. La création d'universités nouvelles foulait aux pieds le droit des évêques sur l'enseignement théologique. ce dont ils se plaignirent. L'évêque de Gand, poursnivi « pour avoir entretenu une correspondance sur des matières religieuses avec une cour étrangère, » c'est-à-dire avec le pape, fut condamné à la déportation et au carcan; comme il avait pris la fuite, son nom fut placardé au pilori entre ceux de deux malfaiteurs. Ce prélat une fois dépouillé de sa juridiction, le roi exigea que ses vicaires généraux continuassent à administrer le diocèse; sur leur refus, ils furent suspendus; des châtiments sévères atteignirent les prêtres qui censuraient les actes du gouvernement, et les séminaristes ne furent point exemptés du service militaire; des curés et des chanoines virent leurs traitements confisqués, et l'on défendit les vœux irrévocables.

Depuis la réforme, les catholiques de la Hollande étaient en relation avec le nonce apostolique résidant à Bruxelles, qui envoyait les dispenses et conférait leurs pouvoirs aux archiprètres. Guillaume voulut intenter un procès à l'archiprètre d'Amsterdam, parce qu'il avait correspondu avec le représentant pontifical, et ce fut à peine si l'émotion qui se répandit parmi les catholiques put le décider à y renoncer; il favorisait au contraire l'ancienne Église janséniste hollandaise, les élections schismatiques des évêques d'Utrecht, de Deventer et de Harlem.

La publication du jubilé fut interdite; le clergé eut défense de se réunir pour des exercices dans des lieux de retraite, et de partir pour les missions; les siéges furent laissés vacants. Ce prince blessa plus encore les consciences lorsqu'il décréta, en 1825, que toutes les écoles et les professeurs devraient être autorisés par le gouvernement; que ceux qui faisaient leurs études au dehors ne seraient point admissibles aux emplois; pour combler la mesure.

il abolit les petits séminaires, en cherchant à transférer aux protestants la direction des colléges nouveaux et de l'enseignement philosophique, attendu que les clercs ne pouvaient entrer au séminaire qu'après avoir passé par le collége philosophique.

Guillaume d'Orange faisait donc revivre en grande partie les prétentions de Joseph II sans paraître en redouter les suites; ceux qui savaient que toutes les libertés se donnent la main, s'effrayaient de le voir s'attaquer aux plus sacrées, celles qui touchent la conscience et le droit domestique. Les libéraux s'associèrent donc aux catholiques, qui, sans s'inquiéter de l'épithète de jésuites, reconnurent ce qu'il y avait de noble et d'important pour tous dans cette résistance à l'arbitraire. On voyait en outre de trèsmauvais œil la dette publique s'accroître en même temps que les richesses du roi de Hollande augmentaient. Puis un pays que sa nature, son langage, ses intérêts rattachaient étroitement à la France prenait volontiers exemple sur elle; la population était tranquille si les Français restaient calmes, et s'agitait quand ils devenaient turbulents. La Belgique portait donc ce joug en frémissant; en outre, dans les dernières années, elle était irritée de la disproportion qui existait entre la représentation nationale et les contributions, et se plaignait encore de ce que le roi, qui se défiait d'elle, la sacrifiait à la prospérité des Hollandais, aussi détestée par eux qu'ils en étaient méprisés. « Si la nature, écrivait « Nothomb, excite parfois notre étonnement en créant des êtres « doubles qui vivent de la même vie dans des corps différents, « l'art et la politique ne sont-ils pas arrivés à des prodiges sem-« blables? Vovez les deux peuples belge et hollandais, l'un tour-« nant le dos à l'autre, l'un regardant au nord, l'autre au midi, « chacun avec sa civilisation, son langage, sa religion, ses habi-« tudes propres, en un mot avec une existence distincte : l'un « adopte la législation française, l'autre la rejette; l'un réclame « le jury, l'autre le repousse; l'un demande des prohibitions en « faveur de son agriculture et de son industrie. l'autre veut la « liberté du commerce ; l'un taxe les matières que l'autre exempte « de droits; leur attitude n'a jamais été la même; quand l'un « se tient droit, l'autre à coup sûr s'inclinera (1). »

Les journaux, surtout le Courrier des Pays-Bas, servaient d'organes à ces mécontentements; mais le gouvernement y ap-

<sup>(1)</sup> Essai historique sur la révolution belge, p. 27. C'est, avec l'Histoire du royaume des Puys-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830, par le baron de Gerlach, l'ouvrage le plus important sur cette révolution. Ces deux écrivains eurent une grande part dans ces événements.

pliqua une répression rigoureuse, car le jugement par jury n'était pas accordé aux Belges pour les délits de la presse.

Dans la seconde chambre des états généraux, il s'était formé une majorité en opposition avec le gouvernement; de toutes parts pleuvaient des pétitions pour obtenir le jugement par jurés, l'indépendance des magistrats, la responsabilité des ministres, la liberté de la presse et celle de l'enseignement, l'entière exécution du concordat en faveur de l'Église catholique.

Il avait été décidé, en 1819, que les chambres voteraient l'impôt pour dix ans, et qu'à l'expiration de ce terme un nouveau budget serait voté pour le même laps de temps par les états généraux; mais les catholiques, alliés aux libéraux dans la seconde chambre, refusèrent, en 1829, d'accorder les impôts à moins que la cour ne fit droit aux réclamations générales, et, ne pouvant les obtenir, ils rejetèrent la loi de finance. Le peuple battit des mains, et le gouvernement fut contraint de céder; mais il destitua tous les magistrats qui avaient pris part au vote. De Potter, auteur d'une Histoire philosophique des conciles et d'une Histoire révolutionnaire de Scipion Ricci, avait fini par reconnaître de quel côté se trouvait la liberté, et par rire de la terreur qu'inspiraient les jésuites lorsqu'on était menacé de la servitude; s'étant mis alors à la tête des catholiques libéraux, il proposa une souscription destinée à indemniser ceux qui souffraient pour la liberté du pays. Dès lors, il se forma une confédération qui bientôt fut assez forte pour repousser les ordonnances au nom de la loi, et qui publia une espèce de manifeste. Le procès intenté contre Potter, Tielmans et Barthels ouvrit l'arène à des débats très-fàcheux pour le gouvernement, et l'exil infligé aux prévenus fut regardé comme un affront national.

22 février

1829.

30 avril.

Les matériaux ainsi préparés, il ne manquait que l'étincelle pour les embraser, et la révolution de Paris la communiqua. Le 26 août, à la suite d'une représentation de la Muette de Portici, les Bruxellois se soulevèrent en demandant leur séparation de la Hollande et un prince de la maison d'Orange pour roi. Un mois se passa en négociations avec la cour de la Have; puis le prince Frédéric, second fils de Guillaume, crut trancher la question en marchant avec des troupes sur Bruxelles. Là une bataille s'engagea dans les rues, l'ennemi succomba, et le nom de place des Martyrs, 27 septembre. donné à l'un des endroits où la lutte fut le plus vive, rappelle encore le sang qui coula dans ces journées.

L'insurrection s'étendit dans tout le pays, partout les troupes hollandaises furent battues, et l'implacable maison de Nassau renversée.

Un parti poussait la Belgique à se déclarer république et à donner ainsi l'exemple à l'Europe; mais les modérés pensèrent que le premier besoin du pays était l'indépendance. Pour l'obtenir. il ne fallait pas se mettre en hostilité avec l'Europe, mais profiter au contraire du moment favorable pour s'entendre avec elle. et accepter une monarchie constitutionnelle. Gerlach, Nothomb, Van-de-Veyer, Lebeau et Rogier, dont la révolution vint mettre en scène le caractère et les talents, soutinrent les intérêts du pays, et dirigèrent ses affaires avec la persévérance nécessaire pour résister à des exagérations généreuses; ils firent adopter la monarchie constitutionnelle, l'exclusion de la maison d'Orange, l'indépendance de l'autorité ecclésiastique à l'égard du pouvoir civil en abolissant le placet, les investitures royales, les concordats, et en proclamant la liberté de l'enseignement, de la prédication, de la conscience. Les ecclésiastiques, qui avaient pris une si grande part à la régénération de leur patrie, furent admis à siéger dans les chambres.

La Hollande redemandait ses provinces révoltées; la France leur ouvrait ses bras pour les absorber, comme sous l'empire. La confédération germanique et la Prusse se croyaient menacées à cause de Luxembourg et du Limbourg, et l'insurrection de ce petit pays fut au moment d'embraser l'Europe. Les puissances qui avaient consommé la réunion de la Belgique et de la Hollande s'interposèrent en proposant un armistice; bientôt la médiation se convertit en un arbitrage qui, trainant en longueur, n'amena pas moins de quatre-vingts protocoles.

Pologne.

La révolution de Pologne coûta plus de sang, parce qu'elle avait pour cause des maux plus profonds. C'était avec raison qu'en 1815 les vieux Russes, songeant avant tout à la grandeur de leur empire, ne voulaient point qu'une constitution particulière fût donnée à la Pologne: mais, d'un côté, les puissances l'auraient vue à regret réunie absolument à la Russie, et demandaient pour elle les formes légales; de l'autre, Alexandre, qui était alors dans la ferveur des idées libérales, constitua ce pays en État distinct. Le nouveau royaume fut proclamé à Varsovie dans une assemblée solennelle par un héraut aux armes de Pologne, et l'on y déclara qu'il serait fondé sur le statut de 1791. Le serment de fidélité fut prêté au nouveau roi avec l'enthousiasme de l'espérance: partout flottèrent l'aigle et les étendards de Sobieski; chaque palatin parut au couronnement avec sa bannière et ses couleurs. « Je sais, dit Alexandre, combien le royaume a sonf-

1815. 17 Septembre. fert; mais des institutions libres pourront le relever. » En effet, il y constitua un gouvernement séparé, et accorda en don au pays des troupes et de l'artillerie. Des patriotes illustres furent chargés de préparer sa constitution, qui comprit soixante-cinq articles et consacra l'indépendance du royaume. L'impôt et les lois durent être votés par la représentation nationale, les lois et les actes faits en langue polonaise, la religion catholique maintenue ainsi que ses propriétés, les juifs tolérés, le clergé luthérien salarié par le trésor public, les paysans affranchis graduellement, les juges inamovibles, l'armée polonaise conservée comme corps distinct sans pouvoir être employée hors de l'Europe. Une commission de l'instruction publique fut chargée de protéger la liberté de la presse et d'en empêcher les abus. Une diète de soixantequatre sénateurs à vie fut nommée par le roi; les assemblées des nobles élirent une chambre de soixante-dix-sept nonces, avec cinquante et un députés des assemblées communales, formées de propriétaires non nobles, de chefs de fabriques, de gros marchands, d'instituteurs et d'artistes. Les seuls Polonais furent déclarés admissibles aux emplois.

A l'ouverture de la session, le 27 mars 1818, Alexandre dit aux Polonais : « Votre réintégration est réglée par des traités « solennels et sanctionnée par la charte constitutionnelle. L'in- « violabilité de ces obligations extérieures et de cette loi fon- « damentale assure désormais à la Pologne un rang honorable « parmi les nations. Vous aussi, vous avez une patrie, et, en la « retrouvant, vous recevez une preuve de mon respect pour votre « indépendance. Incorporés à ma monarchie, sans perdre votre « nationalité, vous prendrez part à la constitution que je me pro- « pose de donner à mes fidèles sujets. Votre langue, comme la « langue allemande, sera employée dans tous les actes publics; « chacun de vous, selon sa capacité, trouvera ouvert, dans le « grand-duché, l'accès à tous les honneurs et à toutes les dignités « du royaume. Un vice-roi, né parmi vous, résidera parmi vous. »

Mais bientôt des pétitions réclamèrent le jury, la liberté de la presse; on demanda que les décrets fussent contre-signés par un ministre responsable. Alexandre, prenant pour des actes de désobéissance leurs réclamations de droits légitimes, fit clore la session. Lorsque le conseil de Varsovie manifesta des inquiétudes sur le maintien de la constitution, il répondit : « Faites « comprendre aux habitants que la patience et la tranquillité sont « les seuls moyens de conduire la nation à la félicité (1). » Puis,

(1) Annuaire de 1822, p. 313,

1822.

afin d'arrêter les abstractions insensées de la philosophie moderne, qui troublèrent tant d'États, il ordonna la suppression des sociétés secrètes et des loges maçonniques.

Il était naturel qu'Alexandre, qui avait sacrifié ses propres intérêts au point de renier la révolution grecque, uniquement parce que c'était une révolution, cherchât à étouffer dans son pays tout foyer de libéralisme. Pendant quatre années, il cessa de réunir la diète; puis, lorsqu'il vint à la rouvrir, il supprima la publicité des discussions, « pour faire jouir ses sujets de tous les bienfaits que leur assurait la charte. »

Tous les nobles polonais sont égaux entre eux; si quelquesuns possèdent des titres, ils les tiennent de l'étranger, ou les possédaient avant de devenir Polonais. Cette égalité était un moyen d'union et de force; la Russie songea donc à la détruire en rendant réels les titres honorifiques, et l'on enregistra douze familles de princes, soixante-quinze de comtes, vingt de barons, ce qui excita des rivalités, des ambitions, et procura à la Russie le moyen de récompenser la docilité et de surexciter toutes les vanités.

La constitution polonaise portait que « la religion catholique professée par le plus grand nombre sera l'objet de la sollicitude particulière du gouvernement, sans préjudicier à la liberté des autres cultes, dont la différence ne nuira point à la jouissance des droits civils et politiques. La propriété des biens du clergé romain ou grec-uni est inaliénable. Il siégera dans le sénat autant d'évêques catholiques romains qu'il y a de palatinats, et un évêque du culte grec-uni. Le roi nomme les évêques et les archevêques des différents cultes, les prélats et les chanoines. »

Le czar se servit de ces dispositions pour entraver les affaires à l'aide de la protection, et pour s'arroger sur le clergé catholique une inspection dont il chargea une commission des cultes et de l'instruction publique (édit du 14 octobre 1816); il détermina une nouvelle circonscription des diocèses, entrava les relations du pays avec Rome, et ne dissimula plus son vœu de réunir tous ses sujets en une seule Église.

Cependant, la Pologne recueillait aussi les bienfaits de la paix: les routes, 'es édifices, les canaux s'étaient multipliés; le commerce et l'agriculture avaient prospéré; la dette publique était éteinte; partout on travaillait la laine, le coton, le lin, et l'on exploitait les mines de fer, les salines, les carrières de marbre; les villes s'embellissaient, et l'université de Varsovie était florissante. Mais la pensée de la nationalité perdue ne meurt pas, et les sociétés secrètes travaillaient à détruire l'œuvre de Catherine: tous se rap-

pelaient les promesses d'Alexandre alors que ce prince croyait qu'il était de son droit de les reprendre, comme il les avait données en vertu de la même autorité. Il en résulta d'un côté des complots, et de l'autre des châtiments, avec les abus réciproques qui accompagnent d'ordinaire cet état violent. Défense fut faite aux jeunes gens de se rendre aux universités d'Allemagne, et l'on enchaîna la presse; on accueillit les délations, on persécuta les penseurs (1). Le prince Constantin, qui commandait l'armée, exercait un pouvoir discrétionnaire, rappelant par son caractère absolu le souvenir de Pierre III et de Paul Ier. À la mort d'Alexandre. envers qui les Polonais conservaient de la reconnaissance pour la constitution qu'il leur avait donnée, Nicolas se fit couronner roi de Pologne: en recevant le sceau, la bannière, l'épée, le manteau, le sceptre et la conronne, il jura « de régner pour le bien de la nation polonaise, conformément à la charte donnée par son prédécesseur. »

La nouvelle de la révolution de Paris produisit aussi une vive impression dans ce pays, et les préparatifs de l'empereur contre la France accélérèrent l'explosion. La franc-maçonnerie, introduite en Pologne par Dombrowski, s'était propagée dans l'armée, dans les universités et parmi les citoyens, et faisait voir de très-manyais œil une guerre contre la France. Les généraux euxmêmes v répugnaient, persuadés qu'ils n'avaient qu'à v perdre. On avait de l'argent, des armes, l'habileté nécessaire pour s'en servir, et l'avant-garde de la Russie fit volte-face contre elle, comme on l'a dit avec raison. La police, qui avait eu connaissance de trames scerètes, fit de nombreuses arrestations; mais Constantin ne se montrait pas effrayé. La révolte éclata le 29 novembre. Beaucoup de personnes furent tuées, et Constantin vit cette belle armée, dans laquelle il se complaisait, se tourner contre lui. L'aigle blanche fut arborée partout au chant national : « Non, Pologne, tu ne manques pas de défenseurs!» et, après une bataille sanglante, Varsovie fut délivrée. Les Polonais choisirent pour chefs Chlopicki, ancien soldat de Napoléon, qui croyant anx gros bataillons et sans foi ardente, songea à négocier plutôt qu'à combattre. Lorsqu'on vit qu'il était impossible de

1829. Mal.

,530.

<sup>(1)</sup> Le célèbre poëte Mickiewiclz fut transporté en Russie; mais là aussi il excita des sympathies dangereuses. L'exil lui fit acquérir plus de force, et sa patrie ayant succombé lorsqu'il en était cloigné, il chanta les Pèterins potonais en style biblique, et conserva une foi imperturbable dans le triomphe de la liberté. Il a cru dernièrement l'apercevoir dans une révélation et une religion nouvelle.

s'entendre, tous offrirent avec l'élan le plus généreux leur or et leur sang. Les femmes et les moines firent appel à la valeur : des jeunes gens riches renoncaient à tout ce qu'ils possédaient, les officiers à leur solde; les propriétaires partagèrent leurs terres avec leurs métavers, pour leur faire prendre les armes; les clochers fournissaient du bronze pour garnir les arsenaux, les sacristies de l'argent pour battre monnaie. Les propriétaires de maisons situées dans les faubourgs de Varsovie v mirent euxmêmes le feu, pour qu'elles ne pussent pas gêner la défense; mais, tandis que le peuple voulait rétablir la Pologne et marcher sur la Lithuanie, Chlopicki, qui avait accepté la dictature sans croire à la révolution. la renfermait dans les huit palatinats. C'est ainsi que les hommes du juste milieu entravaient cet élan qui pouvait seul donner la victoire.

Italie.

1820. s novembre.

L'Italie, après avoir tenté en 1821 de s'agiter sous les baïonnettes, était retombée sous le joug. L'Autriche continuait à suivre ses projets, sans mettre obstacle à la prospérité matérielle des fertiles pays qu'elle occupe. Le Piémont cicatrisait ses plaies; à la mort de Charles-Félix, la nouvelle branche de Savoie-Carignan (1) s'était vue appelée au trône, où monta un jeune roi élevé au milieu des armes, des études et des espérances. A Naples aussi, François Ier laissait la couronne, qu'il avait portée peu de temps, à Ferdinand II, qui, jeune aussi, commencait son règne sous les meilleurs auspices, donnait une amnistie et promettait de rémédier aux maux du passé.

Mais les révolutions laissent toujours après elles de longs ressentiments et des pensées de vengeance chez les hommes qui ont souffert, comme chez ceux qui ont triomphé un désir de réprésailles inutiles après les répressions nécessaires. Un grand nombre de réfugiés épiaient partout la moindre lueur d'innovations. prompts à recueillir tout ce qui flattait leurs espérances; ils entretenaient des intelligences dans le pays soit avec les débris des

### (1) Généalogie de Carignan :

Charles-Emmanuel Icr.

Thon as-François, marié avec Marie de Bourbon.

Emmanuel-Philibert-Amédée.

Victor-Amédée.

Charles-Albert, né en 1798, roi le 27 avril 1831.

Eugène-Maurice,

marié avec Olympe Mancini.

Le célèbre prince Eugène de Savoie.

ITALIE. 49

anciens carbonari, soit avec les nouveaux mécontents. La police était aux aguets, et, en 4829, le pape, après avoir renouvelé l'excommunication contre les sociétés secrètes, institua une commission spéciale, qui fit le procès à vingt-six carbonari: lorsque la révolution eut éclaté à Paris, les gouvernements se tinrent sur leurs gardes, et firent des préparatifs militaires, sans bien prévoir encore contre qui ils auraient à les employer. En effet, à côté des liberaux, qui projetaient des innovations dont le peuple devait être l'instrument, il y avait les sanfédistes, qui voulaient aussi l'indépendance nationale, mais avec l'appui des princes nationaux. Certain chef libéral traita, dit-on, avec le duc de Modène pour le mettre à la tête de l'Italie entière, ou tout au moins de sa partie supérieure; or, si cette négociation est vraie, la bonne foi n'y présidait ni d'une part ni de l'autre.

Rome tressaillit de joie lorsqu'en 1814 le pape recouvra toutes ses possessions, et qu'elle vit revenir dans ses murs le Laocoon, l'Anollon du Belvédère, la cour pontificale, les solennités religieuses et cette pluie d'or qu'y répandaient les touristes étrangers. Pie VII, d'après le conseil du cardinal Gonsalvi, ministre d'État, promulgua un motu proprio où il parlait de centralisation des pouvoirs, d'unité de système, d'indépendance de l'autorité judiciaire, de responsabilité des fonctionnaires; mais les règlements vinrent démentir ces préambules, et les codes promis ne parurent jamais. L'État pontifical resta divisé en dix-huit délégations, qui comprenaient quarante-quatre districts et six cent vingt-six communes à la manière française; il en fut de même pour l'administration des finances, pour les hypothèques, pour le timbre et l'enregistrement. Mais les emplois ne furent pas sécularisés; on ne fixa aucun terme aux appels; il ne fut plus question de municipalités ni des autres améliorations, d'autant plus désirées que la domination précédente en avait fait connaître ou du moins pressentir les avantages.

Léon XII, qui succéda à Pie VII, fit examiner par des jurisconsultes ce même motu proprio, et se proposa d'alléger par l'économie les charges qui pesaient sur le peuple; il nomma même une congrégation d'État, mais il s'en repentit ou bien on l'en fit repentir aussitôt, et il la réduisit au rôle d'assemblée consultative. Ennemi de Gonsalvi, il le congédia, et se jeta dans les voies de la réaction. Alors les abus supprimés par Gonsalvi reparurent dans chaque ministère; on changea l'organisation des délégations et celle des tribunaux. Les droits des communes furent étendus, et leurs conseils composés de personnes prises dans toutes les classes;

1823.

mais la noblesse y restait distincte; la juridiction épiscopale fut rétablie, et l'on chargea les ecclésiastiques de diriger l'enseignement de la jeunesse, d'instruire et de juger les procès des laïques. Le saint office recouvra ses attributions, les priviléges de mainmorte s'accrurent, et les tribunaux de district furent abolis; on introduisit le latin dans les jugements. Des commissions de prêtres et d'officiers répandirent l'effroi dans les légations durant l'administration de Rivarola à Ravenne, où, en une seule fois, il condamna cinq cents personnes; puis, faisant grâce subitement, il chercha à réconcilier les carbonari et les sanfèd istes au moyen de mariages, qui n'obtinrent aucun résultat. Ces mesures n'empêchaient pas les assasinats politiques ou qui se couvraient du manteau politique, cette honte de la Romagne.

Quelqu'un ayant attenté à la vie de Rivarola, il multiplia les espions, et l'on pendit à Ravenne sept individus comme complices de ces meurtres; ils l'étaient peut-être, mais le peuple, ému de compassion, ne vit en eux que des victimes politiques. Du reste, toutes les fois que l'on promettait de gracier quiconque viendrait spontanément faire des déclarations, il accourait des milliers d'individus. Tels étaient les gouvernés, et tels les gouvernants.

Les brigands qui infestaient l'ancien pays des Vols ques, entre les Apennins, les marais Pontins, les monts d'Albano et ceux de Tusculum, étaient la ruine de l'État poutifical. Ce pays avait appartenu, jusqu'en 1809, à la famille Colonna, qui n'avait appris aux habitants qu'à se servir des armes, à cause de ses démêlés avec les papes et la famille Orsini. Les papes n'y avaient pas de juridiction; ils donnaient seulement aux personnes honnêtes un brevet de clerc, pour les soustraire à la juridiction territoriale. Les Français renversèrent cet état de choses; mais les excès de la conscription, en 1813, firent reprendre les armes à la population, et des bandes de politiques entreprirent des excursions contre Joachim Murat. Ils s'enhardirent encore plus sous le faible gouvernement qui lui succéda; n'obéissant qu'à un chef, chargés d'armes et de reliques, ils parcouraient par troupes, au nombre parfois de cent hommes, la campagne dépeuplée, et rendaient extrèmement dangereuse la route de Rome à Naples. Personne n'osait refuser le gite et des vivres à ces brigands redoutables, et le gouvernement fut souvent forcé de s'abaisser jusqu'à traiter avec eux comme d'égal à égal, heureux lorsque quelqu'un d'entre eux, venant à résipiscence, allait suspendre à l'autel de la Vierge son poignard ensanglanté!

ITALIE. 21

Gonsalvi travailla à les détruire; s'étant entendu avec le gouverneur napolitain pour qu'ils ne pussent plus trouver de refuge sur ce territoire, il fit mettre le feu aux maisons et aux villages où ils étaient dans l'habitude de se retirer; puis une fête fut établie en mémoire de leur extermination; mais ils n'étaient pas tellement anéantis qu'il ne restât encore beaucoup à faire au gouvernement de Léon XII.

On connaît l'aspect mélancolique de la campagne de Rome. ce désert empesté de deux cent mille hectares, où, pour épargner l'intervention des hommes et les frais de culture, les propriétaires se contentent de la production naturelle, c'est-à-dire des pâturages. Les mesures partielles, les décrets du gouvernement n'aboutirent à rien, faute de plan. En 1829, une compagnie étrangère proposa d'affermer toute la campagne romaine, à la charge de paver une annuité au gouvernement, et à chaque propriétaire une somme égale à celle qu'il tirait alors de son fonds; au bout de cinquante années, chacun serait rentré en possession de ses terres améliorées. Dans cet intervalle, la société aurait défriché la campagne, desséché les marais Pontins, ceux de Macarele et d'Ostie, rendu le Tibre et le Teverone navigables dans tout leur cours, offrant ainsi un débouché aux produits de la Sabine. Elle aurait construit des villages avec des églises, des écoles, des hospices, des routes, utilisé les eaux minérales etsulfureuses, formé des fermes modèles pour l'introduction de produits nouveaux. tels que l'indigo, la canne à sucre et d'autres encore. Tous ces travaux auraient été faits par des gens du pays, logés dans des positions salubres, et congédiés pendant les mois les plus pestilentiels.

Pie VIII (Xavier Castiglioni), le successeur de Léon XII, accueillit avec joie cette proposition; mais il existait des gens qui avaient intérêt à y mettre obstacle, et l'on fit si bien qu'il n'y fut pas donné suite. Après sa mort, la vacance, qui se prolongea, fut tumultueuse; non-seulement les ambassadeurs excluaient ou commandaient tels ou tels choix pendant les opérations du conclave, mais la ville tenta de se soulever pour changer le gouvernement. Grégoire XVI arriva au trône au milieu de ces agitations, « s'engageant librement, à la face de l'Europe, à faire ce qui serait nécessaire pour associer les intérêts du trône et ceux de la nation (1). »

Pendant ce temps, les agitateurs recevaient des promesses et

(1) Réponse de l'ambassadeur Lutzow à lord Seymour, 12 septembre 1832.

1829. 31 mai.

1830. novembre.

1831. 2 février.

des encouragements de la France, à laquelle il importait que la puissance prédominante en Italie fût contrainte d'y occuper les armes aiguisées contre la nouvelle révolution. Le ministre Laffitte avait dit à la tribune : « La France ne permettra pas que le principe de la non-intervention soit violé (1). » Et M. Dupin ajoutait : « Si la France, se renfermant dans un froid égoïsme, avait dit qu'elle n'interviendra pas, c'eût été de la lacheté; mais dire qu'elle ne sonffrira point qu'on intervienne, c'est la plus noble attitude que puisse prendre un peuple fort et généreux (2).» Les patriotes italiens crurent, en conséquence, que l'origine démocratique de la nouvelle monarchie la porterait à soutenir une révolution démocratique, qui ne pouvait s'accomplir que par les armes, puisqu'ils n'avaient ni représentation ni droit de pétition, puisque les simples vœux étaient considérés comme rébellion. Tont était prêt à Modène pour un soulèvement; mais le duc le prévint; il attaqua les conjurés dans la maison de Ciro Menotti, et les fit prisonniers. Cependant, en apprenant le lendemain que Bologne s'était insurgée, il s'enfuit dans le Mantouan, emmenant avec lui ce chef, qu'il livra à l'Autriche, et il laissa son pays en feu. Bologne avait accompli sa révolution, pure de violences comme les autres, et qui se propagea dans toute la Romagne. Le cardinal légat Benvenuti tomba entre les mains des insurgés; Ancône se rendit aux colonels Sercognani et Armandi. Le drapeau italien flotta à Otricoli, à quinze lieues de Rome; Marie-Louise s'éloigna de Parme et de Plaisance, également soulevées.

Ainsi une conflagration générale était imminente : la Grèce se sentait renaître; l'Espagne et le Portugal relevaient leur bannière abattue; l'Allemagne voyait le moment venu d'obtenir ce qui lui avait été promis; la Suisse avait déjà commencé à réformer ses institutions dans un sens populaire. En Angleterre, à la voix terrible de la multitude qui demandait du pain, se mèlait le cri des radicaux, qui demandaient la liberté.

### CHAPITRE XXIV.

INTÉRIEUR DE LA FRANCE. - LES PROTOCOLES.

Tous ces peuples soulevés avaient leurs regards tournés vers la France, comme vers une libératrice dont l'appui leur était

<sup>(1)</sup> Discours du 1er decembre.

<sup>(2)</sup> Discours du 6 décembre.

ITALIE. 23

promis. De là , cinquante ans auparavant, était venu un premier ébranlement, à la suite duquel ceux-là même qui n'avaient pas acquis la liberté, avaient au moins brisé le joug de la servitude. Tous se rappelaient les victoires de Napoléon; or, comment douter que le drapeau tricolore se montrerait moins glorieux alors qu'il était porté, non plus par un conquérant, mais par la liberté ellemême, non plus pour menacer l'indépendance des peuples, mais pour la leur rendre?

Telles étaient les espérances dont les esprits se repaissaient: mais la France n'était pas gouvernée par une Convention : avec un roi couronné de la veille, elle se trouvait isolée au milieu de rivaux qui épiaient chacune de ses fautes pour en tirer parti: elle était dépourvue d'armes, tandis que les arsenaux de ses ennemis contenaient des approvisionnements redoutables; au dedans, elle s'affaiblissait par la nécessité d'écarter des emplois les créatures de la dynastie déchue, c'est-à-dire d'interrompre la marche du gouvernement au moment où il avait le plus besoin de promptitude et de force. Il était naturel, dans la première secousse, que le parti du mouvement l'emportât. Tous ceux qui souffraient étaient assurés de trouver de la sympathie, fût-ce les prisonniers du Spielberg et les exilés de la Sibérie, fût-ce les peuples privés de leur nationalité ou trompés dans leurs espérances. On rêvait de porter la France aux Alpes et au Rhin, ce qui aurait nécessairement amené la guerre et la nécessité de s'appuver sur l'affection des peuples.

Les hommes des clubs, bruyants, hardis, comme il arrive à ceux qui n'ont rien à perdre, ambitieux d'une popularité qui s'acquiert par les exagérations, exhortaient à promettre assistance à tout peuple qui se souleverait; mais, si les uns considéraient cette révolution comme un retour aux principes de 1789, d'autres n'y voyaient qu'une modification de la restauration, et croyaient qu'il fallait conserver au moins les choses, sinon les personnes.

Il importait à Louis-Philippe de se faire reconnaître par les autres rois et de consolider sa dynastie en respectant les autres; en conséquence, il écrivit à l'empereur de Russie, lui donnant à entendre que le maintien de la paix dépendait de l'appui que lui prèterait la Sainte-Alliance. Il avait toujours donné à l'Angleterre des signes d'attachement; aussi en fut-il promptement reconnu, et les autres rois ne tardèrent pas à suivre cet exemple.

Au dehors, il songea à substituer la politique d'intérêts à celle de principes, la diplomatie à la propagande, l'alliance fructueuse des cabinets à l'alliance désordonnée des peuples; or, comme il n'avait pas jugé convenable de réunir dans un but européen toutes ces résistances éparses, il prit à tâche de les apaiser au profit de la France et de sa maison. Personne ne saurait nier qu'il n'y réussit parfaitement. Casimir Périer, appelé au ministère, affronta les orages de la chambre, annonça l'intention de dompter les factions et de ne pas tendre la main aux insurgés. « Le sang français, dit-il, n'appartient qu'à la France. » Le principe de la révolution n'était, selon lui, que la résistance à l'agression de pouvoir, et non l'insurrection. Le respect à la foi jurée et au droit était la règle du gouvernement qu'elle avait fondé, et non la violence au dehors ou au dedans. La politique extérieure devait se lier à la politique intérieure : pour toutes deux il n'y avait qu'un mal, la défiance, et qu'un remède, la confiance.

La Sainte-Alliance, en dépit de ses éléments hérérogènes, put subsister encore longtemps, parce que l'Europe était lasse de la guerre. Quelque jugement que l'on en porte, cette espèce de congrès permanent renfermait des germes d'avenir et les fondements d'un nouveau droit public. Occupé d'abord de la tâche facile de conserver les trônes entoures de baïonnettes, elle en trouva une plus épineuse après 1830 : ce fut de concilier des intérêts opposés, des principes hostiles. C'est dans ce but que s'ouvrit à Londres une conférence d'hommes qui, représentant, non les nations, mais les rois, hostiles à la France et aux dogmes qu'elle répandait sur le monde, s'apprêtèrent à remettre les choses dans leur assiette. La diplomatie reprit donc le dessus, et le congrès de Vienne se continua à Londres. La Prusse y était représentée par Bulow, l'Angleterre par Aberdeen, la Russie par Matuszewich, l'Autriche par Esterhazi, la France par Talleyrand. Le choix de ce dernier serviteur de toutes les fortunes nouvelles, et fidèle, comme tout apostat, à servir le pouvoir contre la liberté, indiquait l'intention de perpétuer les traités de 1815.

Le sort des peuples fut agité dans cette réunion; mais il était déjà décidé du moment où la France, après avoir favorisé les révoltes tant qu'elles lui profitaient comme diversion contre des ennemis menaçants, aidait à les réprimer. Un grand nombre d'Espagnols que la tyrannie de Ferdinand VII avait forcés de se réfugier à Paris préparaient, sur les encouragements qu'on leur avait donnés, une invasion dans la Péninsule, avec le général Mina à leur tête; mais à ce moment, Ferdinand ayant reconnu Louis-Philippe, cette expédition ne fit que des martyrs, et les patriotes espagnols furent fusillés aux cris de Vive le roi absolu! Des réfugiés italiens, qui avaient préparé avec le général Pepe un

1831. 18 mars.

25 ITALIE.

débarquement dans le royaume de Naples, furent arrêtés au moment de s'embarquer et dispersés par ces mêmes autorités qui jusque alors avaient favorisé leurs projets.

L'Autriche, inébranlable dans sa politique, avait toujours déclaré qu'elle regardait la cause de tous les gouvernements italiens compie la sienne propre; quand on voulut lui opposer le principe de la non-intervention au sujet des révolutions qui venaient d'éclater, elle n'en tint aucun compte, et n'hésita point à diriger des troupes sur les pays révoltés qui ne lui appartenaient pas, en même temps qu'elle serrait davantage le frein à ses provinces. Comme elle se montrait décidée à envahir le Piémont, si les révolutionnaires venaient à v dominer, ce fut pour ce dernier une question d'existence que de maintenir l'Italie dans cet état qu'on décore du nom de tranquillité.

1831.

Révolutions italiennes.

26 feyrier.

Les légations et toute l'Ombrie avaient suivi le mouvement. Les députés des villes, s'étant réunis, déclarèrent le pape décliu de sa domination temporelle, et formèrent un seul État avec un président, un conseil des ministres et une consulte législative. L'infortune a aussi ses flatteurs; mais nous ne saurions justifier tous les actes de ces nouveaux gouvernements italiens. On ne fit pas assez comprendre au peuple l'objet de la révolution, puisque ses maux n'étaient pas portés à cet excès qui pousse au désespoir; il ne se trouva point de chefs capables d'entraîner par leur résolution ou l'éclat de leur renommée les indifférents, qui sont toujours en majorité. Étrangers aux choses politiques, comme des gens élevés dans un autre milieu. les hommes du mouvement s'arrêtaient devant les moindres difficultés; honnêtes, lovaux, animés de cette modération qui honore, mais qui ne sauve pas, ils hésitaient par peur de compromettre une patrie qu'ils aimaient, une paix dont ils sentaient la nécessité; se reposant sur la promesse de non-intervention de la part de l'étranger, ils regardaient leurs frères comme des étrangers, au lieu de se soutenir les uns les autres. Ainsi, loin d'aller en avant et de seconder l'ardeur populaire, ils recommandaient la tranquillité comme garantie d'inviolabilité, sans se rappeler qu'on a pitié du faible, mais qu'on ne s'allie qu'avec le fort. Nous ne dirons rien de ces jalousies réveillées de ville à ville, ni des désordres inséparables de gouvernements qui, nés d'une victoire populaire, restent, par nécessité. esclaves de la multitude. Les deux fils de la reine Hortense, Louis et Napoléon Bonaparte, étaient accourus pour prendre part aux dangers de la révolution romagnole : nouveau prétexte dont on se servit pour faire croire que l'indépendance italienne était

menacée, comme s'il eût été question de relever le drapeau na-

poléonien.

On n'avait pas besoin de prétextes là où l'hostilité s'était franchement déclarée. En effet, l'Autriche fit marcher ses troupes sur Ferrare; elle rétablit le duc de Modène (9 mars) et Marie-Louise (13 mars). Le général modénois Zucchi, passé du service autrichien à la tête de la révolution de son pays, se retira avec ses troupes sur le territoire de Bologne; mais ce gouvernement, respectant le principe de non-intervention, même lorsqu'il n'était plus qu'une dérision, ne voulut recevoir des frères que désarmés.

La cour de Rome avait été rassurée, non-seulement par l'Autriche, mais encore par la France, et le ministre Sébastiani empéchait les réfugiés de partir de Marseille avec les munitions destinées à l'Italie. Il est vrai que des protestations sévères avaient été faites à Vienne au nom du gouvernement français. Si des liens de famille, disait le maréchal Maison, autorisaient l'Autriche à intervenir à Modène et à Parme, jamais la France ne souffrirait qu'elle entrât dans la Romagne; mais Metternich, voyant là une question de vie ou de mort, la conservation des provinces austrolombardes, répondit à l'ambassadeur qu'il ne reconnaissait point à la France le droit d'empêcher l'Autriche de rétablir l'autorité du pape: « S'il faut mourir, ajouta-t-il, autant vaut une apoplexie « qu'une mort à petit feu. Eh bien! ce sera la guerre (1). » Et L'Autriche entra sur le territoire pontifical. Les Français, indignés, s'écrièrent que c'était une honte pour la dignité nationale, une trahison envers les patriotes italiens, et demandèrent vengeance. Le maréchal Maison, ambassadeur à Vienne, conseillait de tirer l'épée et de jeter une armée en Piémont; mais Louis-Philippe avait d'autres vues (2).

25 mars.

Bologne une fois prise (21 mars), les Romagnols, se voyant abandonnés, se retirèrent pas à pas devant l'armée autrichienne; après lui avoir tenu tête à Rimini assez pour l'honneur d'un drapeau qui fut vaincu, mais non souillé, ils comprirent la nécessité de renoncer à une résistance aussi désastreuse qu'inutile. Le gouvernement romagnol se retira à Ancône, y délivra le cardinal Benvenuti, naguère légat dans cette province, et traita avec lui. Ce prélat promit l'oubli du passé, et signa un passeport pour les chefs de l'insurrection, qui s'embarquèrent. An-

27 mars.

<sup>(1)</sup> Capeficue, Les diplomates modernes.

<sup>(2)</sup> Voy. le Moniteur du mois d'août 1831, et surtout le discours prononcé par le député Cabet.

ITALIE. 27

cône fut en conséquence rendue pacifiquement par le général Armandi; mais la convention fut déclarée nulle à Rome; l'Autriche arrèta le bâtiment qui portait les chefs, et les ieta dans les prisons de Venise. Quelque temps après, elle remit en liberté ceux qui appartenaient à d'autres États; Zucchi comparut devant une commission militaire, d'autres devant un tribunal civil, où ils furent condamnés aux fers. Le jeune Napoléon Bonaparte était mort des suites de ses fatigues ; Menotti avait été conduit à Modène. Sercognani, qui s'était avancé jusqu'à Riéti, informé de ce désastre, gagna la Toscane et se réfugia en France, où arrivèrent en foule les Italiens fugitifs, pour v recevoir une hospitalité bienveillante, des subsides donnés à regret et de trompeuses promesses. Les Autrichiens occupèrent les duchés de l'Italie centrale, ainsi que les légations; ils effrayèrent la Lombardie par des procès rigoureux, mais sans effusion de sang. De nouvelles décorations furent octroyées au prince de Metternich pour avoir si fort contribué à maintenir l'indépendance des États italiens.

En Piémont, quelques exécutions militaires prévinrent un soulèvement qui aurait pu compromettre l'indépendance du pays en provoquant une nouvelle invasion autrichienne. Une irruption, tentée plus tard en Savoie par les réfugies, coûta encore du sang, et n'amena que des déceptions. En effet, tandis que les révolutions de 1831 s'étaient faites à ciel ouvert, en se confiant dans les déclarations du gouvernement français, les novateurs furent réduits alors à tramer secrètement, en s'appuvant sur les radicaux, et machinerent des émeutes, au lieu de l'insurrection. Ciro Menotti s'était écrié en mourant à Modène sur l'échafand : « Ne vous fiez pas aux promesses des étrangers! » Ce testament fut recueilli par une société qui se forma alors sous le nom de Jeune Italie, et que l'on peut à peine dire secrète, attendu qu'elle publiait par la presse ses proclamations et ses projets. S'adressant à « tous ceux qui sentaient la puissance du nom italien et la honte de ne pouvoir le porter hardiment, elle repoussa de son sein tout homme d'un âge mûr, mit tout espoir dans l'insurrection armée, et parla d'une religion à substituer au catholicisme, qui avait fait son temps; d'accord avec les carbonari pour affranchir la Péninsule de la domination étrangère, elle variait quant aux modes nouveaux à employer pour constituer l'avenir: Comme les carbonari, elle voulait la délivrance de la patrie; elle en différait en ce qu'elle ne voulait plus une constitution, mais une république, renverser tout privilége et se confier dans le peuple, auquel les premiers n'avaient pas fait appel. Cette société sembla faite

1835. Janvier plutôt pour engendrer des martyrs que pour assurer la victoire. Le résultat obtenu était donc diamétralement opposé à celui

que les libéraux avaient espéré; car l'influence de l'Autriche sur la Péninsule s'était encore acerue. Les troupes de cette puissance restèrent dans Bologne du 21 mars 4831 jusqu'au 17 juillet, époque où les ambassadeurs des diverses puissances à Rome s'engagèrent, au nom de leurs gouvernements, à maintenir la domina-

tion temporelle du saint-siège.

Les puissances toutefois, et surtout l'Angleterre, pensant qu'il serait impossible d'obtenir jamais la tranquilité dans la Romagne, à moins de concessions conformes à l'esprit du temps, adressèrent au pape des observations dans ce sens : elles demandèrent au saint-siège que l'élection fût la base des assemblées communales et provinciales; qu'une junte centrale contrôlat les actes administratifs; que les laïques fussent admis aux emplois publics, et qu'on établit un conseil d'État composé de citovens notables (1). Ces promesses sourirent aux Romagnols; mais l'édit du 5 juillet 1831 fut bien loin de les réaliser. Grégoire XVI y déclara que la nomination des conseils appartenait au chef de chacune des provinces; que rien ne serait discuté dans ces assemblées sans avoir été d'abord soumis à l'autorité supérieure; qu'il dépendrait du chef de la province d'approuver ou non le procès-verbal des séances; que les séculiers n'auraient point de part au gouvernement des légations. Il refusa surtout d'admettre l'élection populaire comme base des conseils communaux et provinciaux, et d'adjoindre au sacré collége un conseil d'État laïque (2). L'édit de justice du 5 octobre laissa au clergé sa part dans les attributions indiciaires.

Cependant, la garde urbaine restait sous les armes pour protéger la tranquillité, et une députation de citoyens honorables était envoyée au pontife, afin de réclamer les améliorations pour lesquelles le pays paraissait mûr. Loin de l'éconter, le gouverne-

<sup>(1)</sup> Memorandum du 21 mai 1831. — « L'empereur d'Autriche n'a cessé d'insister de la manière la plus pressante, auprès du souverain pontife, sur la nécessité non-seulement de donner une exécution complète aux dispositions législatives de ja publiées, mais encore de leur assurer un caractère de stabilité qui les mit à l'abri de tout risque de changements futurs sans empêcher des améliorations utiles. » Note du prince Metternich à sir F. Lamb, 28 juillet 1832.

<sup>(2) «</sup> Le cabinet autrichien a été obligé de céder sur ce point tant à la résistance légitime du pape qu'aux protestations unanimes des autres gouvernements d'Italie, qui voyaient dans de semblables concessions un danger imminent pour la tranquillité de leurs États, aux institutions desquels le principe de l'élection populaire est tout à fait étranger. » Même note.

POLOGNE. 29

ment accrut les impôts pour payer les frais de la guerre et subvenir à la solde d'un corps de troupes suisses; enfin, au moment où les plaintes augmentaient, où les pétitions pleuvaient de tous côtés, Rome fit un emprunt, leva des corps de volontaires recrutés comme elle put, et voulut dissoudre les gardes urbaines.

Le peuple était en fermentation, et les réactions commençaient; le cardinal Albani, commissaire extraordinaire, informa les représentants des puissances que les troupes pontificales allaient procéder au désarmement des légations. Toutes les puissances, à l'exception de l'Angleterre, accédèrent à cette mesure; mais elle ne s'exécuta pas sans opposition. Il y eut des escarmouches sur différents endroits, et un véritable combat s'engagea à Césène; l'Autriche en prit occasion d'envahir de nouveau le pays, où les réformes commencées restèrent suspendues. Dans ce moment, trois bâtiments français, arrivés avec une rapidité inaccoutumée à travers le détroit de Messine, occupèrent Ancône comme pour contre-balancer l'action de l'Autriche. Le pape, surpris d'abord, consentit, après une longue hésitation, à ce que les Français restassent dans cette place tant que les Autrichiens occuperaient la Romagne.

Cet acte de vigueur était une concession du ministère français au parti du mouvement, qui frémissait de voir l'Italie à la merci des Autrichiens; mais ce cabinet n'en acquit pas plus de popularité, car il eut moins l'air d'avoir envoyé des libérateurs ou des protecteurs que des sbircs pour assister au châtiment des patriotes. Néanmoins, ce drapeau tricolore, arboré en Italie, restait comme un symbole d'espérance pour beaucoup de patriotes, qui n'étaient pas encore désabusés de leur confiance dans les étrangers.

Les incendies de la Belgique et de la Pologne ne devaient pas s'éteindre aussi aisément. La dernière avait une résolution héroïque, la vertu du sacrifice, l'habitude des armes et une renommée de courage qui manquait aux Italiens; cependant, elle ne produisit pas non plus de ces hommes à la résolution énergique et convaincus que, dans les insurrections, il ne faut pas commencer par des demi-mesures.

Une ardeur inexprimable éclatait dans Varsovie, et tous s'écriaient : En Lithuanie! appelant de leurs vœux cette fraternité de la révolte qui la rend invincible. Chlopicki, investi de la dictature, ne s'occupa qu'à modérer l'élan; il fortifia Varsovie, comme s'il y attendait déjà un ennemi, qu'il aurait dû aller chercher hors des frontières. Toujours hésitant, il ferma les clubs, fit arrê-

1832. 20 janvier.

21 janvier.

25 fevrier.

ter le républicain Lelewel, érudit célèbre, chéri de la jeunesse, et défendit d'imprimer la proclamation pleine de dignité dans laquelle la Pologne retraçait ses misères.

La Russie se trouvait dans une position critique, épuisée comme elle l'était par la guerre avec la Porte; elle avait à redouter dans la mer Noire les bâtiments de la France et de l'Angleterre, et de divers côtés la Perse, les Tartares, les habitants du Caucase, qui rongeaient leur frein, et la Suède épiant toujours l'occasion de recouvrer la Finlande. Ajontez le choléra, ce fléau terrible qui, depuis 1817, ravageait l'Asie et l'Afrique. L'armée russe, après l'avoir contracté dans la guerre de Perse, l'avait rapporté dans sa patrie, puis en Pologne, d'où il se propagea dans toute l'Europe, par Berlin et Vienne, se mêlant d'une manière effrayante à toutes les vicissitudes du moment. La force indomptable de ce mal, nouveau pour les médecins; ses symptômes, si semblables à ceux de l'empoisonnement; la mauvaise foi de quelques gouvernements, qui, selon leur intérêt, cherchaient à le faire passer pour contagieux on pour épidémique, tout contribuait à frapper l'imagination des masses : aussi presque partout fut-il accompagné de soulèvements, de meurtres excités par une folle croyance à des empoisonneurs. Il servit toutefois les gouvernements, en obligeant de recourir à la force, afin de prévenir le fléau ou d'y remedier. Les cordons sanitaires furent employés en même temps contre les idées, et l'attention se détourna des questions politiques pour s'occuper du salut individuel.

Les Français, qui dans les chambres discutaient plus sur les affaires du dehors que sur celles du dedans, se passionnaient pour ceux qu'on appelle les Français du Nord; mais comment secourir une nation si éloignée, et qui n'avait pas même un port ouvert sur la mer? On proposait de soutenir son courage en la reconnaissant et en lui envoyant des chefs pour diriger le parti démocratique, ou de faire une puissante diversion en sa faveur en poussant la Turquie à la guerre contre les Russes. En effet, le général Guilleminot, ambassadeur à Constantinople, pressait la Porte dans ce sens; mais les idées du cabinet ayant changé, on le remplaça, et ses propositions furent désayouées.

Mais la France, pour secourir la Pologne, aurait dû déclarer la guerre à toutes les puissances, et laisser ses frontières dégarnies, tandis que les factions s'agitaient à l'intérieur et que les rois limitrophes étaient frappés de crainte. La Convention avait pu tout oser en 1792, n'ayant rien à protéger à l'intérieur, hormis la guillotine.

Chotéra

POLOGNE. 31

L'Autriche, si opposée qu'elle fût à toute révolution, reconnaissait combien la nationalité polonaise lui servirait de barrière contre la Russie; mais la conséquence de l'ancien partage pesait sur elle; aussi, tremblait-elle pour la Gallicie, mais elle était encore plus inquiète pour les Hongrois, qui voulaient faire passer des vivres, des munitions et des hommes à une nation généreuse et dépossédée, dont l'exemple les encourageait à réclamer leurs anciens droits. L'Angleterre, qui ne voulait pas se brouiller avec la Russie, conservait contre la France les anciennes rancunes de Pitt; la Pologne resta donc abandonnée à elle-mème.

Elle destitua Chlopicki, supprima la dictature, et élut pour chef Radziwill, avec le titre de généralissime. La diète prononça la déchéance des Romanov, et institua un directoire; mais la discorde et la misère déchiraient le pays an dedans, et il était trop facile de prévoir qu'il succomberait; car la lutte n'existait pas entre le peuple et le roi, mais entre le peuple et l'aristocratie. Il suffirait, pour le prouver, de la défense qui fut faite de parler de l'affranchissement des paysans.

Cette contrée guerrière ne comptait pas plus de soixante-dix mille soldats réguliers sous les armes contre cent vingt-neuf mille Russes, aguerris par des victoires récentes, trainant quatre cents pièces de canon, approvisionnés par l'Autriche et la Prusse, qui veillaient sur les insurgés. Le choléra, marchant avec les troupes du czar, semait de cadavres la route qu'elles suivaient. Diebitch, qui les commandait, ne paraissait pas suffisamment résolu; il mourut, et Constantin le suivit de près au tombeau, ainsi que sa femme. Orlof, expédié de Saint-Pétersbourg, entra en arrangement avec la Prusse; dès lors cette puissance, sans prendre une part active à la guerre, devint une base sûre pour les opérations stratégiques des Russes, dirigés désormais par Paskewitch, le vainqueur des Perses.

Tandis que la Russie opérait si résolument, les hésitations de leur gouvernement tendaient à décourager les Polonais. Les plus intrépides voulaient brûler Varsovie, poursuivre les Russes partout, soulever la Lithuanie et les provinces turques. Radziwill, au contraire, homme honnête, mais indécis, concentra les troupes sous la capitale, et rendit inutiles les prodiges de valeur qui se firent de tous côtés. Skrzynecki, qui le remplaça comme généralissime, se défia aussi de la victoire; il négocia, et attendit dans Varsovie Paskewitch, qui s'avançait. Dembinski n'avait pas réussi à soulever la Lithuanie, ce qui aurait forcé l'armée russe à se diviser. Le républicain Dwerniski arrivait victorieux, lorsque, con-

traint de faire un détour sur le territoire autrichien, il y fut fait

prisonnier.

Les démagogues, poëtes plus qu'hommes d'État, excitaient le peuple contre l'aristocratie, déifiant les opprimés, et immolant à cette idole les seigneurs, alors qu'on avait le plus grand besoin de concorde. Irritée de ces désastres, la multitude se livra dans Varsovie à des excès sanguinaires, provoqués peut-être par Krukowichi, à qui ces excès valurent le pouvoir suprême. Déjà Paskewitch était sous les murs; or, tandis qu'il importait de concentrer les forces, on envoya des détachements considérables cà et là pour se procurer des approvisionnements. Les Russes eurent le dessus, grâce à la supériorité de leur artillerie; Varsovie succomba le jour de la Nativité de la Vierge, jour consacré par l'antique dévotion des Polonais à la reine des anges et par la victoire qu'ils remportèrent à Vienne ce jour-là sur les Turcs. La Pologne croisa ses bras sur sa poitrine, et se recoucha dans son sépulcre ensanglanté. En France, le ministre Sébastiani monta à la tribune, et annonça que l'ordre régnait à Varsovie.

s septembre.

Malgré les stipulations du congrès de Vienne, le royaume de Pologne fut incorporé à l'empire russe à titre de conquête; les cabinets de France et d'Angleterre se bornèrent à protester (1). Aux termes des mêmes traités, Cracovie devait rester libre sans qu'aucune puissance pût y tenir des troupes; elle fut néanmoins occupée en 1831 par les Russes pendant deux mois, et les Autrichiens s'en emparèrent définitivement en 1846. L'Angleterre protesta encore; mais elle ne crut pas devoir aller plus loin. Les Polonais, rencontrant partout la sympathie, allèrent mettre leur valeur au service de tous les insurgés en Europe et en Amérique, objets de compassion pour tous, et proclamant que « la Pologne n'était pas morte; » d'autres expièrent en Sibérie le crime d'avoir voulu être une nation. Mais qui sait si la Providence ne prépare pas, par la voie de l'oppression même, cet affranchissement des serfs, qui aurait fait benir éternellement la révolution polonaise si elle eût osé le prononcer.

Lorsque le pontife romain lança le blâme d'une encyclique sur la révolution de la Pologne, sorte d'anathène sur un cadavre, les catholiques de la Belgique, craignant de trouver aussi le pape pour adversaire dans une cause entreprise au nom de la religion, envoyèrent prendre des informations auprès du saint-siége; mais

<sup>(1)</sup> Voy, le discours de sir Cutlar Fergusson au parlement d'Angleterre, 28 juin 1832.

le pape établit une distinction en ce qui les concernait: ils avaient été poussés à l'insurrection par les obstacles apportés à leur religion, ce qui justifiait la révolte. Cette révolution est, en effet, la seule qui ait prospéré, et d'où soient sortis une constitution, une dynastie nouvelle, un nouveau peuple même, et cela sans guerre au dedans ni au dehors (1).

La conférence de Londres déclara que les puissances avaient réuni la Belgique à la Hollande dans un but d'équilibre européen, et avec la pensée qu'elles se fondraient ensemble; mais l'expérience ayant démontré que cette fusion était impossible, elles devaient donc, dans l'intérêt de la paix, chercher d'autres arrangements. On accueillit les envoyés du gouvernement provisoire, ce qui plaça tout à fait la Belgique sous la dépendance de la diplomatie; mais quelles bases donner à la séparation, et quel gouvernement préférer?

Ces hommes sages, voyant bien que, si l'on tentait une république, l'Europe, effrayée d'un pareil exemple, ne tarderait pas à les accabler, et que, s'ils se décidaient pour un roi, il leur faudrait le subir de l'étranger; les plus sages pensaient qu'entre une indépendance faible, en butte à des intrigues continuelles, et la réunion du pays à la France, il n'y avait pas à balancer.

Si la France avait agi librement, elle aurait du moins préparé les choses pour une réunion future de la Belgique, qu'elle n'osait encore accepter; mais, en marchant d'accord avec la conférence, Louis-Philippe refusa formellement, et l'on résolut de fonder une dynastie nouvelle. Les négociations trainèrent en longueur, et les protocoles contradictoires qui se succédèrent, témoignaient des incertitudes d'une diplomatie que ne dirigeaient pas des motifs supérieurs. Le duc de Nemours, second fils du roi des Français, et le duc de Leuchtenberg, fils d'Eugène Beaucharnais, étaient proposés chacun par un parti pour la couronne belge. Louis-Philippe exclut ce dernier; mais il craignit d'accepter le trône pour son fils, d'autant plus qu'il n'avait obtenu dans le parlement qu'une voix de majorité. L'influence prépondérante passant alors à l'Angleterre, elle proposa Léopold de Cobourg, qui fut enfin nommé par cent cinquante-deux voix contre quarante-trois, et salué roi des Belges.

Mais le roi des Pays-Bas s'obstina à repousser tout arrangement,

1531.

4 juin.

<sup>1830.</sup> 20 décembre.

<sup>(1)</sup> L'Essai historique et politique sur la révolution belge, par M. No-тиомв, 1833, démontre que ce fut là le résultat nécessaire de quatre siècles et des tentatives manquées en 1565 et en 1788.

23 décembre.

et prit les armes. Alors la France, violant elle-même la non-intervention qu'elle avait proclamée, fit marcher cinquante mille hommes, sous les ordres du maréchal Gérard, et la prise d'Anvers donna la preuve des perfectionnements apportés dans l'artillerie. Le roi Guillaume retira ses troupes, et les Français évacuèrent à leur tour le territoire belge.

Restaient les conditions de la séparation à régler. Les Pays-Bas prétendaient obtenir les limites de 1790 et la dette publique de 1830; la Belgique voulait, au contraire, la dette de 1790 et les frontières de 1830; de la une nouvelle série de protocoles, et la décision fut enfin contre la Belgique, à qui l'on refusa le Luxembourg et le Limbourg, ainsi que la rive gauche de l'Escaut, tandis que seize trente et unièmes de la dette néerlandaise furent mis à sa charge.

Ce furent de nouvelles colères, de nouvelles invasions à main armée, et l'arrangement définitif n'eut lieu que le 49 avril 1839; mais la Belgique, pendant ce temps, s'était donné la constitution la plus libre de l'Europe. L'Église y est indépendante de l'Etat, bien qu'elle en reçoive un subside; liberté du culte, de la presse, de l'enseignement. Les droits dévolus aux conseils municipaux et provinciaux et au pouvoir législatif, représenté par deux chambres, toutes deux électives, sont autant de freins pour le pouvoir exécutif. Tout citoyen âgé de plus de quarante ans et payant deux mille florins de contributions. y compris la taxe des patentes, peut faire partie du sénat; la chambre basse est composée de représentants rétribués sans conditions d'eligibilité.

La loi électorale a établi un cens variable, plus élevé pour les habitants des villes, où le clergé a moins d'influence, et plus bas pour ceux des campagnes ; d'où il suit que celles-ci ont les deux tiers des élections. Le clergé a donc beaucoup d'influence sur les nominations, de sorte que la prépondérance reste aux catholiques sous un roi protestant.

Dans les premiers temps, les partis ne se dessinèrent point; le catholique tempérait les hardiesses du libéral, en consolidant le lien religieux : mais tous voulaient l'indépendance, ceux-ci par la guerre, ceux-là par des voies pacifiques; les uns voulaient tenir tête aux prétentions de la diplomatie, les autres s'y soumettre. La question extérieure vidée, le conflit recommença; le parti catholique, devenu triomphant, chercha, comme toujours, à se conserver, et se vit bientôt qualifié de rétrograde par les libéraux, qui l'accusèrent d'aspirer à une domination exclusive, de vouloir mettre l'Eglise au-dessus de l'État, d'attirer à soi tous les emplois, tout

l'enseignement, de rétablir même la censure. Et cependant, personne ne saurait nier qu'il n'y a pas en Europe de pays où la presse jouisse de plus de liberté.

Ces noms de catholiques et de libéraux s'appliquent donc à des questions tout à fait étrangères à la religion; ils représentent la division habituelle entre les opinions modérées et les idées progressives.

Pendant un espace de dix années, la supériorité resta aux catholiques. En 1840, lorsque finit le ministère de Thorn, les libéraux arrivèrent à force égale avec eux; il en résulta des luttes que le ministère Nothomb chercha à calmer en ramenant « les questions de parti à des questions d'affaires; » mais il finit aussi par succomber (1845).

Le fait est qu'en peu de temps et avec de faibles ressources. la Belgique est parvenue à une prospérité dont il y a peu d'exemples dans l'histoire, et cependant cet enfant de la diplomatie, faible au milieu d'États puissants, est sans poids dans la balance européenne. Le commerce belge eut d'abord beaucoup à souffrir de la séparation, ses manufactures se trouvant alimentées par la Hollande, qui en expédiait les produits dans ses colonies; mais il chercha à s'en dédommager en se rattachant à l'alliance douanière de l'Allemagne, dont Anvers pourra devenir le port principal. Comme il fallait, en attendant, occuper à des travaux publies les bras que l'interruption du commerce laissait oisifs, cinq cent soixante-trois kilomètres de chemins de fer furent construits aux frais du gouvernement, et la liberté du commerce raviva les manufactures.

La Hollande resta ennemie de la Belgique jusqu'à l'abdication de Guillaume; son successeur rentra dans le concert européen, en se résignant aux faits accomplis et en renouant des rapports avec le pays qui s'était detaché de sa couroune. Il termina également le conflit qui s'était élevé entre son père et les états généraux, se montra plus juste envers les catholiques, qui forment les deux cinquièmes de la population du royaume, et renouvela le concordat avec le saint-siège; il substitua la politique d'intérêt à la politique de sympathie, donna une constitution au Luxembourg, et s'occupa réellement de remplacer le gouvernement personnel par le gouvernement parlementaire.

L'impôt s'élève à trente-huit francs par tète, sans compter le droit d'octroi des villes et les autres taxes locales. L'armee, maintenue si longtemps sur le pied de guerre, finit par obérer les finances. Les routes, comme les digues, sont très-coûteuses sur un

1810. 7 octobre.

1841.

sol marécageux. On a aussi dépensé énormément pour entretenir les anciens canaux, dont le nombre est si grand, et pour en construire de nouveaux. On a employé douze millions de llorins à celui du Nord, qui ouvre à la grande navigation le port d'Amsterdam, et huit millions au desséchement de la mer de Harlem, grande entreprise qui offrira de nouveaux champs à cultiver et de la houille en abondance. La flotte hollandaise est peu considérable, quoiqu'elle n'ait pas dégénéré de son ancienne bonté, et la marine marchande a perdu de son activité. Le nouveau système introduit dans les colonies d'Asie tend à les faire prospérer. En 4840, le budget était de cent seize millions et demi, dont la moitié est affectée aux intérêts de la dette, garantie seulement par les revenus de la Malaisie, qui donne annuellement quatre-vingt-einq-millions de florins hollandais, tandis qu'elle n'en conte que cinquante; que deviendrait donc la Hollande si elle venait à la perdre? et elle peut la perdre au moindre mouvement de l'Angleterre.

France.

La France, dont les secousses avaient déterminé celle des autres États, ressentait, comme autant d'événements intérieurs, le triomphe ou la défaite des révolutions du dehors. Il y avait donc lutte entre la politique de sentiment et celle de système; la discorde agitait tous ces partis, au milieu desquels il fallait calmer les défiances et les ressentiments, réconcilier le grand déchu avec le pauvre relevé, combler l'abîme entre le passé et le présent, fondre les hommes et les intérêts, mûrir la constitution et rétablir l'ordre, cette première nécessité de tout gouvernement.

La charte de 1830 assurait mieux que la précédente les grands principes de la liberté d'opinion. Elle ne reconnaissait plus de religion de l'État, ce reste de l'ancienne légalité: la pensée, la presse, la conscience, le culte, l'enseignement étaient libres et à l'abri de tout attentat; la charte avait encore proclamé l'incompétence absolue de l'État en fait de doctrines. La constitution se trouva donc dégagée de ses entraves, et la monarchie combinée avec le plus haut degré possible de la liberté; mais il n'est pas de tempête qua ne soit suivie d'une longue agitation. « Le gouvernement de Juillet, a dit M. de Broglie (1), est né au sein d'une révolution populaire. C'est sa gloire, c'est son danger. La gloire fut pure, parce que la cause était juste; le péril est grand, attendu que toute insurrection heureuse, légitime ou non, produit par l'effet de son succès des insurrections nouvelles.»

1831.

<sup>(1)</sup> Séance du 25 août 1835.

La chute de l'ancienne dynastie avait froissé les sentiments et les intérêts d'un grand nombre d'individus; les magnifiques espérances de beaucoup d'autres n'étaient pas remplies par la nouvelle: puis, le conflit est inévitable là où coexistent trois nouvoirs: car lorsqu'une majorité a prévalu, il reste une minorité qu'il faut satisfaire ou réprimer. La révolution de 1830 n'avait pas adopté la république, parce qu'elle ne pouvait manquer d'entraîner la guerre étrangère; mais, après avoir élu un roi, on voyait qu'on n'échappait ni à ce danger, ni à celui de la guerre civile. Les demi-résolutions ne pouvaient convenir ni à la multitude, ni à ceux qui avaient combattu. Le gouvernement n'avant pas la main assez forte pour réprimer l'anarchie, il en sortit les émeutes, le déchaînement des passions personnelles et l'éternel courroux de ceux qui n'ont rien contre ceux qui possèdent : opposition sauvage qui déshonorait l'opposition légale.

Lyon fut le centre d'un soulèvement où la faim eut plus de part que la politique; le gouvernement y répondit par des coups de canon et des fortifications. La Favette, qui professait le républicanisme avec la candeur et la générosité d'un enfant, était incapable de se plier aux mille détours que réclame la pratique des affaires; et l'on pouvait dire de lui, comme des Bourbons, qu'il n'avait rien appris ni rien oublié. Commandant général des gardes nationales du royaume, il se trouvait le véritable maître de Paris: il était donc à propos de lui enlever cette autorité exorbitante; mais cet acte parut un premier pas contre la révolution.

Les républicains débordaient de toutes parts les constitutionnels.

Armand Carrel par ses écrits, Garnier-Pagès à la tribune, Philippon avec la Caricature, Barthélemy avec la Némésis firent la guerre au système, et le nom du roi ne fut pas épargné dans des procès scandaleux. Diverses associations tendaient à la république : mais elles avaient les sentiments plutôt que les opinions du républicanisme. Beaucoup songeaient à attiser le feu, personne à amener l'unité et la fusion. Comme il arrive trop souvent dans notre siècle, on faisait une critique sans but, habile à détruire, mais ne sachant pas édifier. La Gazette de France, organe des légitimistes, mit en avant l'idée du suffrage universel; les républicains l'adoptèrent, et ce principe donna quelque unité et un symbole à ce parti, qui n'en avait aucun.

Des idées religieuses se mêlèrent aussi à ces luttes. L'abbé Liberaux re-Châtel avait la prétention de fonder une Église française avec une liturgie dans la langue nationale; mais l'abbé de Lamennais

1931.

ligieux.

eut une bien autre influence. Dans l'ouvrage intitulé : Progrès de la révolution et de la guerre contre l'Église (1826), dont les ennemis étaient, selon lui, le libéralisme et le gallicanisme, il proposait un christianisme catholique, ce qui lui valut d'être combattu par M. de Quélen dans une lettre pastorale; il sentait bien que l'œuvre de Dieu ne peut s'appuver sur des dynasties périssables, mais que l'idée religieuse doit être greffée sur la démocratie. La révolution avant donc éclaté, il la salua comme « un avenir de grâces célestes et de miséricorde infinie, » comme l'événement le plus prospère pour les institutions sociales et religieuses : fondant alors le journal l'Avenir, avec cette épigraphe : Dieu et la liberté, il eut pour collaborateurs des hommes d'un grand cœur, radicaux en politique, papistes en religion, qui, déduisant la liberté du même principe d'où de Maistre avait fait découler le pouvoir absolu, demandaient que l'on abolit les restrictions apportées par l'Église gallicane au pouvoir pontifical. Les concordats n'étaient, à leurs yeux, que le schisme déguisé : le prêtre, disaient-ils, ne doit vivre que des offrandes des fidèles; l'État ne peut s'ingérer ni directement ni indirectement dans les choses ecclésiastiques. Liberté absolue de conscience, d'association, de la presse; suffrage universel dans les élections; plus de centralisation, plus d'intervention de l'État dans les affaires de la commune, des cantons, du département; en un mot, liberté entière et pour tous. Ces novateurs ouvrirent une école au nom du libre enseignement, proclamé par la charte; mais elle fut fermée par la police, et ils se virent traduits en police correctionnelle; le tribunal retentit de discours antigallicans qui respiraient la liberté, et où figurait le Christ coiffé du bonnet républicain.

Il s'agissait donc de ressusciter Grégoire VII, le patriarche du libéralisme, disaient-ils, qui vit le véritable moyen d'instituer même ici-bas le royaume de Dieu; il s'agissait de faire du pape le protecteur des nouvelles libertés des peuples, de mettre le saint-siège à la tête de tout le progrès moderne, et d'en faire le centre de la politique, comme il l'est de la religion. Mais le pape accepterait-il ce rôle nouveau? Le trouverait-il selon la mission qu'il tient de Celui dont il est le vicaire? « Est-ce là vraiment la religion catholique? se demandaient les auditeurs, comme le dit l'abbe Lacordaire en se défendant devant le tribunal.

Et beaucoup croyaient que non; aussi les rédacteurs de l'Avenir, qui cherchaient de bonne foi à assurer la liberté au nom du Christ, déclarèrent-ils qu'ils suspendaient leurs publications pour aller à Rome interroger l'oracle infaillible. Ils s'y rendirent, en effet, comme des députés du peuple, pour offrir au pape cette nouvelle suprématie; mais il réprouva leurs doctrines de la liberté de conscience et de la presse, d'une restauration de l'Église, déclarant que la soumission au prince est de foi, que toute association d'honumes de religion différente est défendue, et que la séparation de l'Église et de l'État est contraire au bien de tous deux (*Encyclique* du 18 septembre 1832).

L'Avenir se tut devant cette condamnation inattendue. Montalembert s'y soumit; entré depuis à la Chambre des Pairs, il y devint, au nom du christianisme et dans les limites de la foi, le champion ardent de la liberté. Lacordaire, après de longues épreuves, se fit dominicain, et soutiut en grand prédicateur les idées papales, laissant souvent percer le vieil homme sous l'obédience et l'orthodoxie dans ses discussions fréquentes sur les rapports entre l'Église et l'État, bien qu'il subordonne la raison individuelle à l'autorité. Lamennais hésita un pen avant d'adhérer à l'encyclique, voulant faire des réserves pour ce qui lui paraissait d'ordre purement temporel; il se résigna pourtant à la fin. Mais il éclata bientôt dans les Paroles d'un croyant, toutes pleines du courroux que lui inspiraient les gémissements de la Pologne et de l'Italie. Vint ensuite une série d'ecrits dans lesquels cet esprit puissant, cet écrivain d'un style incomparable, sortit du christianisme: celui qui avait soutenu l'infailiibilité dans le pape, comme représentant la raison générale, transféra cette attribution à la souveraineté populaire, et se fit l'apôtre de la démocratie absolue. Plus révolutionnaire que rénovateur, il dépeint les souffrances des peuples, les désordres de la société avec une éloquence sans égale; mais des remèdes efficaces, il n'en propose pas; car ce n'est pas la un remède que de dire au peuple : « Soyez « unis, armez-vous, arrachez des mains de ceux qui sont rassasiés « le pain dont vos enfants affamés ont besoin... Peuple, réveille-« toi; esclaves, levez-vous, brisez vos chaines, ne souffrez pas « plus longtemps que l'on dégrade en vous le nom d'homme. « Voudriez-vous qu'un jour, pâles des fers que vous leur aviez « transmis, vos fils disent : Nos pères furent plus làches que les « esclaves romains, parce qu'il ne se trouva pas un Spartaeus « parmi eux? »

D'antres sectes, dirigées par des intentions diverses, prèchaient une réforme sociale, et parlaient de substituer au système négatif et destructeur du libéralisme des idées organiques, qui n'eussent ni à diviser ni à affaiblir les forces sociales, mais à les Saint-Simo-3

combiner dans leur intégrité; il en résulta des extravagances et de grandes pensées. Au moment où le corps social se trouvait attaqué par la concurrence individuelle dans l'économie commerciale, par le scepticisme dans la morale, par l'anarchie dans la politique, les saint-simoniens proclamèrent le principe de l'autorité, une religion sociale, l'association des intérêts et l'organisation de l'industrie. Il ne s'agissait donc plus de questions politiques, mais sociales; abordant les problèmes les plus délicats et les plus profonds, il créèrent un symbole d'après lequel « chacun devait être rétribué selon sa capacité, et chaque capacité selon ses œuvres. » En conséquence, ils nièrent non-seulement tout droit héréditaire, mais jusqu'à la famille; ils firent la guerre à la concurrence, et donnèrent aux passions un libre cours.

Un apostolat chaleureux, de l'élan, des sacrifices pécuniaires, des efforts gratuits, le culte de la fraternité et de la suprématie naternelle, voilà ce qu'offrirent les saint-simoniens. Les chefs néanmoins n'étaient pas d'accord entre eux : Bazard n'arrivait qu'à une conclusion politique; Enfantin voulait une religion, c'est-à-dire embrasser tous les problèmes, et refondre la société, non pas avec les éléments qu'elle fournit, mais en établissant au milieu des Français des mœurs différentes des leurs. La guestion du mariage et du sacerdoce divisa l'école; la morale s'effraya à l'annonce de la communauté des femmes; puis arrivèrent les absurdités fanatiques et les scènes ridicules. Rodrigues prétendait être l'Esprit-Saint incarné; Enfantin soutenait que les mères seules devaient déclarer à qui appartenait la paternité des nouveau-nés, et dès lors la secte périt au milieu du ridicule et de l'indignation. Mais toutes les idées qu'elle avait émises ne périrent pas avec elle; ses prosélytes s'adonnèrent principalement à l'économie politique et à l'industrie. La dignité de l'homme avait été hautement proclamée, l'attention se porta davantage sur la classe inférieure, et l'on reconnut qu'il doit y avoir quelque chose de mieux que cette émulation mercantile abandonnée à une liberté désordonnée.

Le pays, agité par ces doctrines, ne pouvait rester tranquille, et des conflits surgirent entre le mouvement et la résistance. Laffitte était tombé; Dupin et Sébastiani, les chefs de la chambre, étaient impopulaires. Le ministre Casimir Périer, l'un des plus fermes qui aient gouverné la France, effraya les républicains et dissipa les associations. Quelques-uns d'entre eux, mis en accusation comme criminels d'État, contestèrent à leurs juges le droit de les condamner, quand ces juges ne devaient le poste qu'ils occu-

paient qu'à une révolution couronnée de succès. Les questions sociales les plus brûlantes furent agitées dans ce procès et dans celui des saint-simoniens (1833).

Mais la question était d'établir la loi électorale de façon à ce que le chambre des députés pût être considérée comme représentation nationale. A quelle base rattacher le droit d'élire? préférerait-on la souveraineté de l'intelligence à celle du nombre et à celle de la richesse? Enfin. comment discerner l'indépendance et la capacité des électeurs.

On reconnaissait surtout la nécessité de rendre la vie aux provinces, qui en avaient été privées par l'excès de la centralisation ; mais le tout aboutit à la loi de l'organisation municipale, qui soumit entièrement les communes au préfet ou au roi. Afin d'enlever le monopole aux bourgeois, aux banquiers et aux légistes, on demandait le suffrage universel pour l'élection des députés ; les légitimistes le voulaient à deux degrés; enfin la loi se borna à abaisser le sens d'éligibilité de mille à cinq cents francs, et le cens électoral de trois cents à deux cents! Dans une révolution faite par des avocats et des écrivains, la pensée n'eut pas de représentants; les membres de l'Institut eux-mêmes durent payer cent francs de contributions directes pour être électeurs; cependant, Mauguin assura devant la chambre qu'une nation où le cens électorale est fixé à deux cents francs est la plus libre du monde.

Ainsi se fondait de nouveau le pouvoir de l'argent, et la garde nationale, composée de bourgeois désirenx de conserver, lui prê-

tait appui.

Fallait-il maintenir l'hérédité de la chambre des pairs? La jeunesse, préoccupée de principes abstraits, demandait qu'elle fût abolie, et le peuple le demandait par aversion pour ce reste d'aristocratie. La question mise en discussion, l'hérédité eut beaucoup d'adversaires; les hommes d'État et les publicistes la soutinrent. En effet, les doctrinaires ayant eru qu'il était nécessaire de conserver l'hérédité dans le pouvoir suprême, ils devaient, pour ètre conséquents, la vouloir aussi dans la pairie, afin de fortifier la couronne. Ils succombèrent toutefois, et la chambre hante elle-même vota pour l'élection à vie; mais, comme le choix des candidats fut abandonné au roi, c'était faire de la pairie un collège royal, qui ne s'appuyait ni sur le privilége héréditaire, ni sur la propriété, ni sur le vote populaire, et qui était privé même de ces traditions que donnent la pratique des affaires et l'indépendance.

A ce moment, Casimir Périer fut emporté par le choléra. On 1832.

entoura ses funérailles de splendides honneurs, auxquels le peuple toujours en ébullition ne s'associa point, et Royer-Collard le loua principalement, dans un discours funèbre, de n'avoir ni provoqué ni désiré la révolution de juillet (1).

Le mécontentement, exprimé par des émeutes renaissantes et des tentatives de régicide, encouragea les légitimistes, et la Veudée prit les armes en faveur du duc de Bordeaux, qui fut proclamé sous le nom de Henri V. La duchesse de Berry, sa mère, parcourut elle-même le pays en excitant le zèle de ses partisans. Le ministère de M. Thiers, qui fit preuve entre tous de force et d'habileté de main, réussit à éteindre la guerre civile par l'arrestation de la duchesse, qui lui fut livrée. La prise d'Anvers permit à ce ministère de conduire à fin la question belge. Avant demandé cent millions aux chambres pour les employer aux travaux publics, il fit terminer l'église de la Madeleine, l'arc de triomphe de l'Étoile, les places et les monuments; il redemanda aux Anglais les cendres de Napoléon, et fit replacer sa statue au faite de la colonne. Un soulevement républicain ayant éclaté à Lyon, il le réprima, et refusa l'amnistie. M. Thiers voulait aussi que la France intervint en Espagne, afin d'empècher les puissances du Nord d'y prévaloir : mais Louis-Philippe s'y refusant, il déposa le portefeuille, qui fut remis à M. Molé. Le roi trouva plus de condescendance dans ce ministre, qui làcha pied dans les questions extérieures d'Orient, d'Espagne, de Cracovie et de Belgique; il fit même évacuer Ancône, et laissa ainsi sans contre-poids la puissance qui était prépondérante en Italie.

Une coalition se forma contre ce ministère, et força le roi de le changer; un cabinet qui ne dura que quelques mois eut pour président le maréchal Soult; mais le roi se vit contraint de rappeler bientôt M. Thiers, ce qu'il fit à regret.

M. Guizot était resté le représentant du parti doctrinaire; sous la restauration, il avait combattu avec l'opposition; il voulait alors, dans l'intérèt de la liberté, de la dignité nationale, de l'ordre public, que le gouvernement s'affermit, le pouvoir n'existant qu'à la condition d'être respecté. Dans les premiers temps de la res-

1834. 9 avril.

1837. 15 a•ril.

1530. Decembre,

1850. Jer mar-

<sup>(</sup>t) La Fayette, représentant du parti sentimental, écrivait le 16 mai 1832 : « Le pauvre Casimir Périer est mort ce matin. Il laisse, dans une des deux grandes divisions de la France et de l'Europe, de profonds regrets et une haute renommée; dans l'autre des sentiments d'amertume, qui s'adouciront à mesure qu'on saura mienx qu'il n'était pas le chef du déplorable système adopté au dedans et au dehors. Dejà le Moniteur de ce matin revendique la pensée pour qui de droit. »

tauration, il avait préparé la loi sévère qui fut rendue contre la presse, exercé la censure avec Royer-Collard; mais il se tourna plus tard contre le ministère Villèle, précisément parce qu'il compromettait l'autorité en provoquant la réaction. Aussitôt après la révolution de Juillet, il s'employa à en modérer l'élan, à rétablir l'ordre, comme pour faire oublier que son élévation était née de l'émeute. Dès ce moment, MM. Gnizot et Thiers représentèrent les deux idées du progrès et des faits accomplis, et le plus souvent la politique intérieure se réduisit à l'avénement alternatif de l'un ou de l'autre ministre. Aucun des deux ne sortit toutefois des limites convenues; aussi, se trouvèrent-ils d'accord sur les questions importantes, principalement sur le point capital, l'affermissement de la nouvelle dynastie.

La lutte qui, dans les derniers temps de la restauration, s'était engagée entre les bourgeois et l'aristocratie, entre le gouvernement représentatif et le vieux système monarchique, en un mot entre le régime constitutionnel et l'absolutisme, se trouva, à partir de 1830, réduite à un conflit entre le gouvernement représentatif et la république, entre la bourgeoisie et la démocratie turbulente, qui plusieurs fois se mesurèrent les armes à la main. Une fois l'une et l'autre vaincues, grâce à la fermeté souple déployée par le roi, il ne resta plus qu'à équilibrer la monarchie avec les classes moyennes, toutes également désireuses de la tranquillité. L'agriculture et l'industrie redevinrent donc plus prospères que jamais, et la France put recouvrer sa liberté d'action au dedans et au dehors. Les rois lui pardonnèrent sa liberté, du moment où ils virent combien l'influence de Louis-Philippe avait contribné à maintenir la paix en Europe, quoiqu'il y surgit, dans l'espace de dix ans, plus d'occasions de guerre que dans tout le siècle passé. Les grandes puissances purent donc disposer à leur gre des petits États, et tout rentra dans la sphère d'action de l'ancienne diplomatie.

Quant à l'intérieur de la France, la faction légitimiste put se considérer comme très-compromise du moment où les hommes religieux professèrent une liberté plus étendue que ne la formulent les constitutions; celle des croyances et de l'enseignement figuraient au premier rang. La charte de 1830, en supprimant la religion de l'État, proclamait la liberté des cultes; le gouvernement voulut pourtant se mêler encore de les régler, et, pour flatter les vieux libéraux, il renouvela les défenses portées contre certains ordres religieux; il entrava le droit sacré, qui appartient à chacun, de faire élever ses enfants comme il l'entend. Ces questions étaient les plus vitales et peut-ètre les plus importantes qui eussent été

agitées dans les chambres françaises, et c'est sur elles que se portait l'attention de ceux qui reconnaissaient quelque chose de mieux en politique que la charte et la frontière du Rhin.

L'administration s'occupa également de consolider la conquête de l'Algérie, qu'elle hésita d'abord à conserver malgré l'Angleterre. Cette incertitude fit perdre du temps et des hommes en laissant s'effacer l'impression que la victoire fait toujours sur les barbares. Lorsqu'on fut résolu à garder ce territoire, la guerre sans fin dont il continua d'être le théâtre fournit aux humeurs belliqueuses l'occasion de s'exercer; ce fut aussi un champ ouvert à toutes les expériences pour les diverses méthodes de civilisation et de colonisation, pour les utopies même, ainsi que pour l'organisation militaire et religieuse. Cette conquête a coûté beaucoup d'argent et de sang; mais ces sacrifices ont valu au pays une excellente marine et des troupes toujours exercées, même au cœur de la paix. Alger ne sera pas rendu certainement, comme le fut Saint-Jean d'Acre, en signe d'une nouvelle recrudescence de l'islamisme; mais ce pays restera-t-il français? Si une guerre venait à éclater. l'Angleterre ne mettrait-elle pas la main sur cette noble acquisition! et les Français n'auraient-ils fait là encore qu'ouvrir la voie à leurs rivaux comme dans les Indes et en Amérique?

## CHAPITRE XXV.

LES PAYS MÉRIDIONAUX.

Les pays le plus spécialement travaillés par l'influence de la France étaient les trois péninsules méridionales, tant à cause du voisinage que par sympathie. Nous verrons plus loin comment la Grèce se constitua. En Italie, le drapeau tricolore, après avoir flotté quelques instants dans Ancône, finit par s'éclipser, en livrant de nouveau le pays au protectorat de l'Autriche, qui veillait armée, résolue à empêcher tont monvement. Dans les pays directement soumis à cette puissance, on trouvait encore heureusement les anciennes formes communales, dérivées des anciens municipes; en vertu de ces institutions, organisées par l'édit du 30 décembre 1755, et confirmées le premier mai 1816, tout propriétaire, quelque exigu que fût son fonds, était appelé à voter sur les intérêts de la commune : système très-libéral là où les propriétés sont

1858. Decembre, si morcelées, toutes les fois que l'autorité supérieure ne l'entravait pas par des liens inextricables. Quant à la féodalité, il n'en restait aucun vestige, si ce n'est dans quelque forme de possession: il n'v avait plus de privilége de juridiction, et le noble, le prélat. le vice-roi, étaient soumis au même tribunal que le plus humble artisan, qui pouvait demander réparation d'un tort fait à sa personne ou à son avoir, quelque fût le coupable. Les terres nobles et les corvées avaient cessé; tous pavaient également les impôts, comme ils subissaient sans distinction les peines et la conscription. Les membres de la commune élisaient une congrégation provinciale et une centrale qui (bien qu'absurdement composée de représentants des nobles, des non nobles et des villes, là où ceux-ei ne formaient pas de corps distincts) représentait réellement les intérêts généraux, et pouvait signaler au souverain les besoins du pays et répartir l'impôt : droits précieux si l'on avait su les faire valoir.

La fertilité naturelle du territoire, aidée par l'abondance des capitaux, par l'activité des Lombards et une longue paix, accrut la richesse, qui fut consacrée à l'industrie, bien qu'elle eût à souffrir de la protection accordée aux fabriques de l'Autriche allemande et slave. Venise, grâce à la franchise de son port, avait recouvré la vie; réunie par le chemin de fer à Milan, comme elle pouvait l'être à la mer Ligurienne, elle se promettait de se tronver prête pour les nouvelles destinées que la Méditerranée ouvrira à l'Italie.

Le royaume lombard-vénitien pouvait donc facilement, pour sa bonne et forte administration, servir de modèle au reste de l'Italie. si les maîtres, comprenant leurs intérêts et ceux du pays, avaient concilié les souffrances d'une province avec la dignité de ceux qui sont condamnés à les supporter ; à cet effet, ils n'avaient qu'à laisser développer cette vitalité communale qui dispense les rois de la tyrannie, et remplit les caisses des gouvernants sans enlever aux gouvernés la satisfaction de travailler pour le bien de la patrie. Tout au contraire, et sans parler du vice radical de ce gouvernement, qui était de se borner à l'administration, de constater les faits par la statistique au lieu d'en diriger le mouvement, il empirait les conditions morales du pays; sans égard pour la nationalité, il concentrait tout à Vienne, d'où venaient toutes mesures avec une lenteur calculée. Les magistrats supérieurs étaient des Allemands, étrangers au caractère et aux usages italiens; la foule des employés subalternes, réduite à multiplier de vaines écritures, à faire l'application d'ordonnances émanées de haut, avait toujours en vue, non le meilleur service public, mais leur solde, leur avancement et leurs plaisirs. Il n'était pas permis d'examiner les améliorations possibles, de les exposer, d'en solliciter l'application; on imposait le silence sur tous les actes; car le système commun était entravé de plus en plus. La congrégation centrale, composée de personnes dévouées et retenues par l'appât du salaire, n'avait le courage ni d'exposer les demandes, ni d'en poursuivre la satisfaction; nulle publicité dans les jugements; pas d'armée, puisque les conscrits italiens étaient incorporés dans les régiments allemands, sous des officiers allemands. L'Église elle-même, grâce au système de Joseph II, subissait la servitude; les curés devaient attendre l'autorisation du gouvernement, subordonnée aux informations de la police, et jurer fidélité au souverain. Les évêques, outre qu'ils étaient nommés par l'empereur, ne pouvaient communiquer avec Rome, ni même s'adresser à leur troupeau sans avoir au préalable subi la censure d'un employé subalterne.

Du reste, les bons éléments, si nombreux, étaient corrompus par la police, qui exerçait sur tout un pouvoir arbitraire. Dans ses mains étaient les emplois, les honneurs, les postes de l'Institut, les chaires, jusqu'au ministère ecclésiastique: elle délivrait les passeports avec difficulté; elle empoisonnait les douceurs domestiques et sociales en faisant croire à l'un que l'autre le trahissait, afin d'inspirer aux citovens une crainte réciproque qui les empêchât d'acquérir la puissance de la concorde; cherchant à pénétrer les secrets, afin de les propager pour avilir ou ruiner ceux qu'elle haïssait, si elle n'en trouvait pas, elle en inventait : on la vovait encore soutenir les misérables pour qu'ils pussent éclipser ou persécuter le vrai mérite et les caractères purs ; violer sans pudeur le secret des lettres, et faire subir un long emprisonnement pour de simples soupcons, puis remettre en liberté sans même dire pourquoi. Aux hommes qui revenaient de l'exil ou sortaient des prisons inquisitoriales pour rentrer dans la société, elle disait : « Vous avez assez souffert ; que vous importent les affaires publiques ? Amusez-vous, car le gouvernement ne s'y oppose pas, soyez riches, menez joyense vie. » En effet, on cherchait à étouffer dans les divertissements le souvenir des souffrances et de la gloire. Le gouvernement favorisait la tendance à développer en graisse ce qu'il aurait falla fortifier par des muscles; puis, montrant la donce existence, les somptueux équipages, la florissante agriculture, il disait à l'Europe : Voyez comme la Lombardie, notre esclave, est heureuse!

François I<sup>er</sup>, à Lubiana, avait dit : Je veux des sujets obéissants et non des citoyens éclairés. D'après ce programme, les écoles avaient

pour règle d'élever les esprits médiocres et d'humilier tonte supériorité. L'instruction populaire, très-répandue, se bornait à ce qu'il faut pour transformer en obéissance résignée les instincts insubordonnés : l'instruction classique, sans rapport avec la situation de chacun, formait des jeunes gens superficiels et pourtant dogmatiques; faisait des journalistes, non des littérateurs; des employés, non des penseurs. De Vienne arrivaient les livres de texte, et parfois les professeurs, qu'on choisissait au concours, ce qui excluait les meilleurs pour leur substituer des gens d'une science mal digérée ou de charlatan, jamais supérieure au cours. Les intelligences les plus distinguées étaient jetées dans les prisons, ou calomniées par les journaux, et l'on cherchait à les faire mépriser pour n'avoir pas à les craindre; cette hostilité contre les forces les plus vives, contre les personnes instruites et morales suffirait pour couvrir d'infamie un gouvernement.

Au milieu du silence des bons, prévalait cette tourbe qui trafique avidement de louanges et des recommandations de la camaraderie; ce n'était qu'un échange de fades éloges et d'outrages grossiers, comme il arrive là où manquent des amis dévoués et des ennemis respectueux; puis, seconde plaie de la littérature italienne, dominait encore le journalisme bruyant et vain qui, à genoux devant les médiocrités, idolàtre des principes négatifs, surveillait avec l'anxiété de la défiance quiconque s'élevait, et prodiguait cette critique d'une légèreté déplorable, à laquelle manque la conclusion nécessaire, c'est à-dire qui n'enseigne pas comment il faudrait faire; pétulante et servile, elle séparait. pour la faire abhorrer. la hardiesse de la dignité, prenait pour signe de supériorité sa présomption bruyante, essayait de rabaisser toute grandeur morale, et d'inspirer à la plèbe riche, docte, patricienne, l'audace d'outrager les penseurs éminents et les caractères intrépides. Lorsqu'un pays, qui a perdu toute confiance en lui-même et dans les siens, est poussé dans les discordes par le malheur, sa dernière misère, c'est de n'exercer le peu de liberté qui lui reste qu'à jeter le découragement; misère d'autant plus deplorable que la gloire littéraire et morale est un besoin plus grand pour une nation qui n'a pas d'autre moyen de prouver aux générations futures que la génération présente n'etait point avilie.

Le faux patriotisme ne pardonnait pas à quiconque révélait ces plaies, et sans doute il nous accusera egalement; mais, pour acquérir le droit de dire la vérité à nos ennemis, il faut que nous ne craignions pas de nous la dire à nous-mêmes.

11835. 2 mars

Après la mort de François I<sup>er</sup>, son fils Ferdinand, qui conserva le surnom de Bon, commença son règne comme doit le faire tout prince qui n'est pas insensé, c'est-à-dire en pardonnant tous les délits politiques; mais cette aninistie, après bien des détours, finit par être partielle et illusoire. Cependant, elle suffit pour que l'empereur fût accueilli par des fêtes splendides, quand il vint pour ceindre la couronne de fer; soit qu'on cédât à l'attrait des fêtes ou à la bonté naturelle, soit encore qu'on fût las de blasphémer, il se manifesta un besoin insolite de servilité : on fit entendre des hymnes; il v eut des décorations et des dignités de cour, avec une recrudescence d'aristocratie, de gardes nobles et de chambellans. Ces masques, pour justifier leur bassesse, répandirent l'outrage et les soupçons sur les hommes dont la plume et la main restèrent alors sans tache, et qui, renfermés dans leur propre conscience, demandaient à Dieu pour leur patrie des jours meilleurs, tout en reconnaissant avec douleur qu'elle n'en était pas digne.

Le reste de la Péninsule, persuadé de l'omnipotence matérielle représentée par l'Autriche, se soumettait avec plus ou moins de résignation aux ordres ou aux inspirations de cette puissance; mais, loin de se faire initiateurs par des exemples qui mortifiassent l'étranger, quelques-uns de ces pays rendaient son administration, désirable

administration désirable.

Les duches.

Les petits duchés autour du Pô étaient en quelque sorte des fiefs impériaux. Parme, comme possession viagère, se trouvait dans les mains de l'archiduchesse, qui ajoutait sa fortune personnelle aux médiocres revenus du pays ; après de longues années, et des années difficiles, elle n'augmenta point la dette publique, et pourtant elle laissa des travaux immortels de génie civil et de bienfaisance. Le duc de Lucques administrait avec plus d'insouciance un pays auquel il n'était lié ni par des traditions de famille, ni par des espérances. Le duc de Modène représentait le régime paternel absolu, souillé par des supplices pour crimes d'État, par le monopole, par la répugnance pour toute innovation.

Dans la Toscane, qui n'avait pas éprouvé de révolutions, aucune nécessité de rigueur ne troubla l'accord domestique entre les sujets et le prince, chez qui la bonté patriarcale est une tradition de famille; les beaux arts et le climat y attiraient des étrangers; des étudiants, l'université de Pise, célèbre par ses professeurs; des capitaux, l'acide borique que l'on tire des lagunes, le fer de l'île d'Elbe, les voies ferrées et la liberté du commerce. La population était augmentée par le desséchement

des maremmes, entrepris avec bonne volonté, bien qu'il ne fùt pas conduit avec assez d'intelligence; mais on ne voyait dans le gouvernement aucune pensée initiatrice; il était négligent plutôt

que doux, et le pays assonpi plutôt que tranquille.

Au deux extrémités de l'Italie deux jeunes rois manifestaient le désir de faire le bien, s'ils ne choisissaient pas toujours les movens les plus propres à le réaliser. Charles-Albert, qui avait besoin de réparer ses premières fautes par des actes magnanimes, cherchait à faire prospérer le Piémont, multipliant les institutions de bienfaisance et de prévoyance; il fit construire des maisons pénitencières et d'instruction, ouvrit de nouvelles routes. très-coûteuses dans un pays sillonné de torrents; en exécutant les voies ferrées pour le compte de l'État, il évita l'agiotage scandaleux; par le code civil, il abolit les statuts locaux, grâce auxquels tout procès devenait une question de haute législation et de droit public. Passionné pour les armes, il dépensa en peu d'années quinze cents millions pour entretenir des troupes nécessaires, il est vrai, au gardien des Alpes, pourvu qu'elles soient organisées de manière à passer facilement des exercices pacifiques à l'activité sérieuse du camp. Il tira parti de la merveilleuse situation de Gênes, bien que cette ville ne gagnât point à sa prédilection, et le premier navire de guerre italien partit de ce port pour faire le tour du monde. L'île de Sardaigne, dont la population s'éleva de 352,000 âmes à 525,000, fut également l'objet de ses soins. Si déjà son prédécesseur y avait ouvert entre les deux caps une route, très-importante dans un pays d'ardentes rivalités, Charles-Albert y abolit la féodalité, les asiles des églises, la servitude du pabatile; en rendant à la culture les trois quarts du terrain encore en friche, en utilisant sa riche végétation et son excellent bétail, il la préparait au rôle important que recouvre la Méditerranée.

Parmi les princes italiens, Charles-Albert était peut-être le seul qui lisait, observant ainsi la marée de l'opinion; s'il les excluait de ses conseils, il connaissait pourtant les écrivains du pays, et cherchait à les gagner par des emplois et des décorations. Il fixait donc sur lui l'attention et les espérances d'un grand nombre d'Italiens, qui se rappelaient que sa maison, depuis des siècles, ambitionne de se mettre à la tête de toute la Pénisule. Malheureusement, il vacillait entre le bien et le mal, entre la force qui le poussait et la résistance. Obligé de s'appuyer sur les conseils des autres, il souffrait de craintes diverses : il avait peur que ses concessions libérales ne fournissent à l'Antriche un prétexte d'attenter à son Sardaigne.

indépendance; il redoutait la secousse populaire, comme si les faits de 1821 lui faisaient craindre d'être poussé plus avant qu'il ne le voudrait : hésitations qui, dans la pensée des hommes sages, pouvaient devenir funestes à lui-même et à la cause italienne, quand viendrait à sonner cette heure qui exige résolution de conseils, fermeté de volonté, promptitude d'action.

Sicile. 1830. 3 novembre.

Naples avait pave de son or et de son sang trois révolutions qui laisserent des plaies et des haines. Ferdinand II, monté jeune sur le trône, sans avoir des vengeances à exercer, commenca par de larges promesses, dont quelques-unes furent réalisées. Le royaume conserva une gran le partie des ameliorations introduites par les Français, entre autres les codes modifies selon les besoins du pays. Les titres de noblesse perdent chaque jour de leur prestige, comme les grandes fortunes vont se morcelant. Les ordres religieux, rétablis par Ferdinand Ier aussitôt après la restauration, et dotés avec des biens domanianx, sont d'un tiers moins nombreux qu'avant la révolution. Le clergé, proportionné aux besoins, perdit cet esprit hostile à Rome qui, dans le siècle passé, l'avait inféodé au pouvoir civil. Les pêcheurs de corail, si nombreux autrefois que le code Corallino fut publié pour leur usage, ont presque disparu aujourd'hui. Les soufres, cet or de la Sicile, furent sur le point, en 1838, d'occasionner une guerre avec les Anglais (1) : néanmoins, le gouvernement voulut conserver ses priviléges, en respectant les conventions en cours d'exécution, au lieu de proclamer cette liberté de commerce qui senle aurait prevenu la concurrence des autres pays. A cette occasion, on comprit la nécessite d'augmenter la flotte et de protéger la capitale, trop exposée aux attaques du dehors.

Le peuple s'améliore ; le pittoresque des coutumes irrégulières fait place à des habitudes civiles, et c'est à peine si le curieux y trouve ces lazaroni, cette midite, ces brigands qui abondent encore dans les voyages romantiques et les descriptions faites sur des out-dire. Le peuple est encore bruyant, mais non insubordonne; gai, mais non dissolu ; il faut espérer que les antres vices se corrigeront, grâce à l'instruction et aux travaux publics. Un pays de sept millions d'habitants, et qui peut payer cent millions de contributions, à quoi ne peut-il pas aspirer s'il le veut? Ferdinand II parut le vouloir; loin du contact de l'Autriche, il ne voulut pas subir l'influence de sa politique, au point de refuser de faire avec

<sup>(1)</sup> La seule Angleterre, en 1810, exporta de la Sicile 1 million de quintaux de soufre.

cette puissance des traités de commerce et de garantie pour la propriété littéraire. Il formait et faisait exercer avec passion une très-belle armée, dont les souvenirs remontaient à la défaite que Charles III fit essuyer, à Velletri, aux Autrichiens; il entretenait une milice urbaine, qui permit à l'occasion de mettre en mouvement toute l'armée; avant tout, il se procura la flotte la plus forte qui sillonnât la Méditerranée.

Les criminels d'État furent graciés; le choléra ayant éclaté, il accourui d'un vovage qu'il faisait, se mèla parmi la plèbe, mangea de son pain et allégea ses donleurs. Étranger aux lettres, il permettait qu'on les protégeat, et, en payant des écrivains pour louer le gouvernement, il attestait qu'il croyait à leur influence; en effet. soit dans la terre ferme, soit en Sicile, des hommes éminents s'occupèrent non-seulement des antiquités, mais de la philosophie et des sciences sociales. Le trésor avait été dilapidé pour satisfaire à d'inutiles somptuosités (1). Ferdinand restreignit les dépenses de cour, renonça à trois cent soixante mille ducats annuels que son père prélevait pour sa cassette privée, et vit le grand livre, c'est-à-dire la banque de l'État, prospérer au point que ses actions montèrent à cent trente. Ce fut dans ce royaume qu'on établit les premiers chemins de fer de l'Italie; on v trouve d'excellentes fonderies, outre un corps respectable de topographie, qui associe ses opérations avec celles de l'observatoire si renominé. Le gouvernement et les commissions provinciales s'appliquent à améliorer l'agriculture au moven de procédés et de produits nouveaux, à affranchir les propriétés des servitudes agraires, en s'occupant de l'immense Tavoliere de Pouille, des fidéicommis, des biens de mainmorte ou communaux, dont le nombre est grand.

Néanmoins, la aussi on entend formuler tout haut ou murnurer des plaintes graves, outre ces accusations générales qui semblent inevitables dans l'Italie, laquelle a trop de lumières pour souffrir la servitude, pas assez pour consolider la liberté.

La Sicile reportait toujours sa pensée vers d'autres temps; aussi regardait-elle Naples avec défiance, craignant d'être absorbée par elle. Les *plaies* de cette île datent de loin, et la bonne volonté ne suffit pas pour les guérir tout d'un coup. On y regrette l'ancien parlement; on se souvient de la prospérité que procura pendant quelque temps le régime anglais, prospérité qui dérivait de con-

<sup>(1)</sup> Bianchini, dans l'Histoire des finances du royaume de Naples, dit que le voyage de François 1<sup>er</sup> en Espagne pour y conduire Marie-Christine, coûta à l'État 692,705 ducats, qui font 3 millions et demi de francs.

ditions toutes spéciales : de ce que le pays jouissait seul de la paix : de ce que, n'étant pas soumis au blocus continental, il était devenu le centre des opérations du commerce britannique, qui v envoyait annuellement pour cent cinquante millions de marchandises. Mais cette constitution momentanée ne détruisit aucun des maux que le gouvernement français fit disparaître ailleurs, ni la féodalité. ni les nombreux biens de mainmorte, ni les droits de primogéniture. Une révolution peut bien passer sur tout cela un soc ensanglanté; mais un gouvernement régulier n'arrive que pas à pas à extirper les abus. La Sicile, après le retour des Bourbons à Naples. restait comme un pays exceptionnel, n'ayant ni droits de timbre, ni monopole du tabac, ni conscription; d'un autre côté, elle n'avait que très-peu de routes, avec toutes les misères d'un gouvernement éloigné, et les réactions qui suivirent l'insurrection de 1821.

Ces malheurs produisirent non-seulement de sourdes plaintes. mais éclatèrent parfois avec violence, surtout à l'occasion du choléra. Le fléau envaluit avec une fureur extraordinaire Palerme et Catane, où la colère suivit bientôt le désordre produit par le découragement, et se convertit enfin en rébellion ouverte, qu'il fallut étouffer à l'aide de moyens violents. L'administration spéciale, la juridiction patrimoniale et la féodalité furent abclies: le gouvernement ordonna la construction de trente-quatre routes, la formation d'un nouveau cadastre et la répartition des terrains domaniaux entre les indigents.

Ouand on se rappelle que cette île fut jadis le grenier de l'Italie, et qu'on la voit aujourd'hui réduite à une faible population, à d'immenses campagnes semées de ruines incultes ou envahies par des marais, et quelques rares troupeaux de moutons qui paissent sur le resté; lorsqu'on songe en même temps à la vivacité d'esprit des habitants, à leur amour de la patrie, à la ferme volonté qui les anime pour le bien, on ne peut qu'appeler de ses vœux le moment où la Sicile redeviendra le centre du commerce de la Méditerranée et la pourvoyeuse féconde des bâtiments dirigés vers les extrémités de l'Orient.

1855.

Le règlement législatif et judiciaire donné à la Romagne par Grégoire XVI sur l'ancienne base laissa pour règle aux juges le droit canon, et n'introduisit point de réformes sérieuses; cependant, les finances dépérissaient faute de savoir ouvrir de nouvelles sources de revenu pour remplacer les tributs du dehors, qui ont cessé. Le voyageur, qui gémit sur ces ruines incomparables, demande pourquoi les arbres et la culture ne rendent pas la salubrité et la fertilité aux alentours de Rome; pourquoi des bâtiments ne remontent pas chaque jour le Tibre; pourquoi des chemins de fer ne réunissent pas aux deux mers la capitale du monde catholique. L'inquiétude des esprits dans les légations oblige le gouvernement non-seulement à garder à sa solde des troupes étrangères, mais à se soumettre à la politique extérieure. Un mécontentement prévu dès 1831 par la diplomatie éclatait de temps en temps : on réclamait un code civil et criminel, des débats publics et le jugement par jury, avec abolition de la confiscation et de la peine de mort pour les crimes d'État; on demandait que le saintoffice cessât d'avoir juridiction sur les laïques; que des conseils municipaux et provinciaux fussent organisés, ainsi qu'un conseil d'État ayant voix délibérative en matière de revenus et de dépenses, consultative seulement sur le reste; que les emplois, les diguités civiles et militaires fussent rendus aux séculiers; que la censure fît limitée, et que l'on renvoyât les troupes étrangères.

Les moyens à l'aide desquels ces améliorations étaient poursuivies irritèrent le gouvernement, et n'amenèrent que des répressions sanglantes. C'est ce qui arriva surtout en 1844 et dans l'année suivante, où, sans révolution, des condamnations nombreuses et des exécutions capitales répandirent le deuil dans la Romagne et la Calabre.

Serait-il juste d'en accuser une puissance dont le royaume n'est pas de ce monde? Grégoire XVI maintint sur le trône le idées qu'il avait exposées, comme moine, dans son livre, le Triomphe du saint-siège. Dans son zèle pour la maison de Dieu et la sainte majesté du dogme, il sortit de la position purement défensive de ses prédécesseurs, pour montrer de la hardiesse en face de persécuteurs astucieux ou arrogants. Ferme dans ses opinions, il seconda les dispositions hiérarchiques que les événements avaient fait renaître en plusieurs endroits, favorisa les moines, et recommanda aux curés l'exactitude dans l'accomplissement des devoirs religieux; dans un grand nombre de brefs et d'allocutions, il s'éleva contre les erreurs qui se faisaient jour de toutes parts et contre cette indifférence religieuse qui, ne reconnaissant aucune idée élevée, ne doit pas être confondue avec la tolérance. C'est de la première, disait-il, que provient la liberté immodérée des opinions et des consciences, cette liberté de la presse qu'on ne saurait assez détester quand elle répand parmi le vulgaire des écrits, quels qu'ils soient (1).

<sup>(1) «</sup> Ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit et erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindican-

Les entraînements de la paresse et de la volupté sont plus à redouter pour l'Italie que ceux de la foi et de la science; il faut y joindre cette lâche désespérance qui empêche d'expérimenter, et cette habitude de s'abandonner sans résistance à des maux contre lesquels on n'a pas le courage de chercher les véritables remèdes.

Parmi les remèdes, les matériels ne sont pas les derniers; il faudrait donc accroître la richesse nationale et veiller à sa juste repartition. L'Italie compte vingt-six millions d'habitants, tous catholiques, parlant à peu de chose près la même langue, quoique fractionnés en quinze États, dont sept sont soumis à des princes étrangers. Elle possède d'excellentes lignes géographiques militaires, des forteresses inexpugnables, de bons ports, des fleuves et des canaux qui ne gèlent jamais; le fer de l'île d'Elbe, le cuivre d'Agordo et de la Toscane, le chanvre du bas Pò, les forêts des Alpes et des Apennins pourraient lui procurer une excellente marine, placée qu'elle est entre deux mers et avant en vue de ses côtes la France, l'Algérie et la Grèce, Cependant, malgré les progrès faits par Naples et les États sardes, sa marine est insuffisante, et ses huiles, ses soies, ses diverses productions ne s'expédient passous pavillon italien dans les contrées éloignées. Ses armées elles-mêmes sont peu nombreuses, outre qu'elle a perdu l'esprit militaire et celui des grandes entreprises. Les idées pratiques y sont rares, surtout dans le peuple, parce que la publicité leur fait défaut ; il n'v a point d'association de forces, point de sentiment de légalité, point d'appui réciproque, point de respect pour l'activité, ni de tolérance pour les dissentiments, non plus que de dignité dans la manière d'agir et dans les discussions. Aucune union n'existe entre les esprits, qui restent divisés, et chacun se trouve haï ou envié, s'il n'est même en butte à la persécution dans le coin de terre qu'il appelle sa patrie. L'uniformité manque dans le code civil, le code criminel et de procédure (1), comme l'unité dans les poids, les mesures, les monnaies; il v a, au contraire, différence de prix

dam cuilibet libertatem conscientiæ. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternei plena illa atque immoderata libertas opinionum. Huc spectat deterrima illa ac nunquam satis exsecranda et detestabilis libertas artis librariæ ad scripta quælibet edenda in vulgus. »

<sup>(1)</sup> Je serais le premier à demander pour l'Italie ce que Thibant demanda pour l'Allemagne, à savoir un code commun à tous les pays italiens, et plus encore une procedure commune. Ce serait sans donte un des moyens les plus puissants et les plus pacifiques, un moyen moral digne de sagesse des gouvernements, pour rassembler et relier les membres épars de ce beau pays. ROSMIN, Fil. del diritto. Introd. § 1.

pour les denrées, objet du monopole fiscal. Tant de frontières assurent l'impunité à la contrebande, en même temps qu'elles ajoutent aux difficultés et aux frais de la perception.

Dans la Lombardie, l'activité agricole et la population s'accroissent (1), tandis qu'elles diminuent dans les contrées méridionales, où les nombreux émigrants que fournissent les bords des lacs supérieurs et les montagnes de la Suisse pourraient trouver un asile et du travail plus facilement que dans des pays éloignés. Tandis qu'un patriotisme aveugle, qui se berce de souvenirs et se complaît dans sa vanité, s'irrite de la vérité, tandis que l'impatience d'un joug odieux rend les Italiens intolérants même à l'égard d'une autorité tutélaire, les gens de bien étudient le pays et eux-mêmes; ils ne dissimulent pas les manx, mais ils savent qu'il est plus facile de les indiquer que de les guérir; s'occupant moins de leurs adversaires que d'eux-mêmes, ils examinent s'ils ont assez de constance contre les séductions, assez de docilité pour soumettre leur volonte individuelle à la volonté génerale, assez de cette énergie qui ne procède pas par secousses et ne recule devant aucun obstacle. Selon eux, il faut renoncer à ces puériles déclamations, alternant entre un rire convulsif et une làche léthargie; ils veulent que l'intelligence s'applique à édifier là où la passion ne fait qu'amonceler des ruines; ils font appel au sentiment du droit et du devoir, surtout à la concorde et à la dignité; enfin, ils rappellent que les espérances d'un peuple sont longues, et que, pour reconstruire les nations, il fant non moins de prudence à entreprendre que de résolution à executer.

Ceux qui croient qu'il n'est point de la dignité de l'historien de décerner des louanges, même méritées, lorsqu'il ne peut y joindre les observations que sa conscience lui suggère nons approuveront de glisser sur les événements relatifs à l'Italie. L'avenir ne les ignorera point, et, plus indépendant, il pourra en juger avec plus de justice.

Nous dirons seulement que l'élection de Pie IX (Jean, de la famille des comtes Mastaï Ferretti de Sinigaglia) réconcilia les provinces avec la capitale, les sujets avec le souverain, et releva les espérances de l'Italie : il fit voir combien il y a encore de puissance dans ces pontifes, qui n'étaient regardés jusque alors que comme une entrave aux destinées de l'Italie par ceux qui ne discernent pas les accidents de la chose même, les personnes des

1846. 6 juin.

<sup>(1)</sup> Voy. un ouvrage de l'auteur de cette Histoire universelle, intituté Milan et son terrutoire. C'est un guide modèle du voyageur et un livre instructif pour ceux qui ne voyagent pas.

principes, le pape de la papauté; combien encore a de puissance un prince qui veut le bien avec fermeté, qui se confie dans ses peuples et ose résister à ses propres amis; combien sont nombreux ceux qui attendent la régénération du pays d'une liberté sage et modérée plutôt que des déclamations de la colère, du dénigrement des folliculaires et du despotisme des révolutions.

Portugal.

1324. Avril

En Portugal, le roi, qui avait repris le pouvoir absolu (1), choisit pour ministre le marquis de Palmella. Don Miguel, son fils, chef des absolutistes fougueux et ennemi juré des libéraux, excita les soldats de la Foi à terminer l'œuvre commencée; il fit arrêter beaucoup de gens sous prétexte d'une conjuration, entre autres Palmella, et voulut, on le croit, forcer son père à abdiquer. Le roi, soutenu par les diplomates, reprit le pouvoir, et, pardonnant à don Miguel son usurpation, il envoya ce prince à Vienne pour expier son horreur des constitutions, en attendant le moment opportun. Alors il donna une amnistie, quelques institutions, et convoqua les cortès, sans toutefois déterminer l'époque de leur réunion. Cependant les factions redoublèrent d'effervescence, et tout fut livré à l'incertitude; l'Angleterre fit rappeler l'ambassadeur de France, qui lui portait ombrage, et, profitant de son influence du moment, elle décida le roi à reconnaître l'indépendance du Brésil.

1825. 29 aoùt.

1826. 1 mars.

25 avril.

On ne songea pas même, dans cet acte, à prévoir le eas où les deux couronnes viendraient à se réunir sur la même tête; en effet, Jean VI mourut, et la question fut de savoir qui lui succéderait. Don Pedro possédait dans le Brésil un empire indépendant; mais son père l'avait également reconnu héritier du Portugal, dont il se déclara roi aussitôt en y envoyant la constitution que Jean VI avait promise sans la donner. Il établit la monarchie héréditaire, limitée par une chambre des pairs, dont les membres sont désignés par le roi en nombre déterminé d'après certaines conditions. et par une chambre des députés nommés par des électeurs provinciaux, qui sont nommés eux-mêmes par des électeurs de paroisses jouissant d'un revenu de six cents francs. Cette constitution ressemble donc à la charte française, sauf que l'élection à deux degrés y est fondée sur le suffrage universel, à peu de chose près. Homnie de cœur et désireux de gloire, don Pedro suivait en cela les idées du libéralisme; mais il foulait aux pieds les vieilles franchises nationales, ce qui amena le trouble et la confusion dans

le pays. Don Pedro, sachant combien les absolutistes étaient forts, déclara qu'aussitôt le serment à la charte prêté, il remettrait la couronne de Portugal à sa fille dona Maria da Gloria, que son intention était de marier à don Miguel.

La constitution fut jurée; mais un grand nombre de Portugais, dont elle blessait les intérêts ou les idées, se réfugièrent sur le territoire espagnol, et, appuyés par Ferdinand VII, ils la repoussèrent comme opposée aux institutions nationales. Le comte d'Amarante, suivi de ses vassaux, se mit à la tête de eeux qui se levèrent en armes; les uns proclamèrent don Miguel, les autres divers princes, jusqu'à Ferdinand VII lui-même, et le sang coula malgré l'intervention des cours étrangères.

Novembre. 1828. 23 fevrier

Don Miguel, sur l'invitation de son frère, arriva de Vienne, et jura la charte; mais il seconda sons main les absolutistes et s'appaya sur la multitude. A peine les troupes anglaises furent-elles parties, à peine eut-il reçu le montant d'un emprunt négocié en Angleterre, qu'il abrogea la constitution et la loi électorale; puis, cédant au vœu public, il réunit les anciennes cortès des trois états du royaume. La question de succession fut soulevée dans cette

assemblée, où l'on déclara don Pedro étranger, et don Miguel s'empara du pouvoir absolu.

Juillet.

Cependant, une partie de l'armée refusa de servir l'usurpation; les constitutionnels proclamèrent doña Maria, et mirent Palmella à la tête de la régence. La guerre civile éclata : les constitutionnels se virent dispersés et réduits à s'enfuir; les supplices furent le prix de la fidélité, et l'Angleterre chercha vainement à rapprocher les partis en faisant épouser à don Miguel'sa nièce doña Maria.

La révolution de 4830 elle-même n'ôta point l'influence aux absolutistes, et les patriotes, qui avaient espéré obtenir des secours du dehors, reconnurent qu'ils ne pouvaient se fier qu'à euxmêmes. A ce moment la révolution dont nous avons parlé s'accomplissait au Brésil, et don l'edro revenait en Europe, après avoir abdiqué en faveur de son fils. Accueilli comme roi en Angleterre et en France, il fut bientôt entouré par les émigrés portugais, à la tête desquels se mit Saldanha. L'armée libératrice, partant de Açores, restées fidèles, arriva à l'entre l'es rivalités, la famine, les persécutions se réunirent pour désoler le pays. Don Miguel, comme don l'edro, fut obligé de combattre avec des armes étrangères: le premier eut pour lui le Français Bourmont, l'antre l'Anglais Napier. Un emprunt contracté en Angleterre par Palmella, et qui procura à son parti des vaisseaux et des muni-

1331. ` 7 avrit. ` 1831. 23 septembre.

1835.

tions, décida enfin le triomphe de doña Maria; don Pedro étant mort peu après, cette princesse se trouva, à l'âge de seize ans, investie du pouvoir royal dans un pays épuisé et peu tranquille encore. Déclarée maieure, elle donna sa confiance à Palmella; mais l'état des finances devint une cause de grayes embarras, et les cabales se succédèrent pour faire changer les ministres; enfin un soulèvement éclata, et l'on demanda leur renvoi avec la constitution de 1822. Les nouvelles cortès rédigèrent une constitution avec deux chambres et le veto absolu de la couronne; il en résulta une guerre civile entre les constitutionnels et les chartistes, guerre qui ruina les finances et conduisit à la banqueroute. Enfin, le trône de doña Maria se consolida, et les constitutionnels modérés l'emportèrent : mais bientôt une nouvelle insurrection menaca le gouvernement, qui, disait-on, avait violé la constitution, et la guerre civile fit recourir de nouveau à l'intervention étrangère, qui réprima, mais sans pacifier.

En vertu d'anciens priviléges accordés par la maison de Bragance au temps de ses révoltes contre l'Espagne, en reconnaissance aussi des secours qu'ils lui accordèrent depuis, les Anglais jouissent, pour leur commerce en Portugal, d'exemptions qui les rendent supérieurs aux nationaux. La compagnie anglaise qui a le monopole des vins de Porto avait été dissoute par don Pedro; mais l'extrème besoin de se procurer des subsides par anticipation fit renouveler son privilège. Les dettes contractées et la nécessité de s'assurer une protection lient ce pays à l'Angleterre, qui donne et reprend la couronne à son gré. Il sera bien difficile au Portugal de conserver Goa, et plus encore Macao. Cette dernière ville, pendant la dernière guerre contre la Chine, fut en réalité occupée par les Anglais, qui prétendent aussi jouir de la liberté et de priviléges dans les comptoirs portugais de l'Afrique orientale, que fréquentent leurs bâtiments. On les voit peu disposés à restituer Cevlan et à permettre que « le Tage vienne jeter, sans leur consentement, ses eaux dans l'Océan. »

Quoi qu'il en soit, ce petit pays, riche de tant de gloire et pourvu de tant de ressources, recouvrera de l'importance s'il s'y forme une opinion publique : il faut pour cela que le peuple apprenne à connaître ses intérêts politiques, et qu'il s'habitue à l'agriculture et à l'industrie; que le nombre des titres de noblesse diminue; que les majorats cessent de rendre les propriétés inaliénables, même les plus petites; que le souverain accepte sincèrement la constitution, et s'applique à la développer au lieu de l'entraver; que la représentation nationale acquière de la di-

gnité en votant, non dans un intérêt de faction, mais dans l'intérêt public; que les Portugais apprennent enfin à subsister par eux-mêmes, sans qu'une autre nation vienne cultiver et commercer pour eux.

Espagne. 1823.

En Espagne, Ferdinand VII, redevenu absolu, avait dû céder aux conseils de la France et accorder une amnistie; mais de trop nombreuses exceptions l'avaient rendue illusoire. Haïssant encore plus les libéraux que le libéralisme, il irritait tellement les esprits, qu'il avait été, pour sa sûreté, force de demander que l'occupation fut prolongée, ce qui enrava la fougne des absolutistes; cependant, tout n'était que désordre. Les impôts n'étaient pas pavés; des bandes armées se montraient de tous côtés, et les cours alliées faisaient changer les ministres à leur gre. La terreur aurait pu réduire an silence un petit peuple opprimé par les baïonnettes d'une grande puissance; mais un gouvernement indigène aurait-il réussi à maintenir la tranquillité dans un pays où les agitations sont chroniques, où l'usage des armes est général, si la population ne fût pas restée étrangère à ces mécontentements des hautes classes? En effet, la révolution se fit là par la noblesse et la bourgeoisie aisée, et l'absolutisme pouvait y être considéré comme une démocratie royaliste et religieuse, en insurrection contre les constitutions de France et d'Angleterre. Vive le roi absolu! fut souvent le cri du peuple, et Ferdinand dut protester hautement contre l'intention qu'on lui prétait de poser des limites à l'autorité royale. Les absolutistes, mélange de monarchiques, de théocratiques et de bourgeois qui s'intitulaient apostoliques, tronvaient que Ferdinand n'agissait pas avec assez de résolution, et ils mettaient toutes leurs espérances dans l'infant don Carlos, son frère. On put voir à la révolution de 1830, combien les idées révolutionnaires étaient peu répandues au delà des Pyrénées. Il semblait qu'un trône, qui n'avait plus pour le soutenir ni les Bourbons, ni la force inférieure, devait s'ecrouler; cependant, le libéralisme trouva si peu de faveur, que l'invasion de Mina échoua d'abord, et que ce général, après s'être vu deux fois porté en triomphe comme un libérateur, ne tronva point une cabane pour s'y réfugier lorsque sa tête fut mise à prix.

Mais tous ceux que mécontentait un gouvernement absurde se réunirent aux libéraux. Les apostoliques, à force d'accuser Ferdinand d'abandonner la monarchie et la religion, finirent par le dégoûter lui-même, et il reconnut qu'un roi doit être quelque chose de plus que l'homme d'un parti. Ses trois mariages ayant cté stériles, il voulut essayer d'un quatrième; et épousa Marie-Christine de Naples. Aussitôt les réjouissances, les fêtes, les réceptions faites à une jeune reine pleine de vivacité changèrent l'aspect de ce pays, que tant de misères avait assombri. Les absolutistes prirent en aversion Christine, qui, se voyant entourée d'ennemis puissants, s'appuya sur le parti constitutionnel. En effet, le libératisme reprit faveur partout; Ferdinand lui-même retrouva de la gaieté, surtout lorsqu'il vit la reine le rendre père d'une princesse; il fit preuve envers elle d'une extrême condescendance en promulguant la loi des cortès de 1789, qui, abolissant la loi salique, rendait aux femmes, conformément à l'ancienne coutume. le droit de succéder au trône : étrange abus du despotisme, qui fait et défait tant de fois, dans un siècle, une loi aussi importante que celle qui règle l'hérédité royale!

1830. 10 octobre.

> La constitution de 1812 avait aussi déclaré que le trône était dévolu aux ainés, mâles ou femelles; ainsi, ou la constitution subsiste, et la loi salique est abolie, ou elle est non avenue, et le roi despotique peut à son gré la détruire. Don Carlos se trouvait de cette facon écarté du trône; de là des réclamations de la part de la France et de Naples, dont les familles souveraines avaient des droits éventuels à cette couronne. Les apostoliques, qui avaient compté jusque-là sur l'avénement de l'infant, se recrièrent surtout, et s'agitèrent beauconp. Calomarde, chambellan du roi, dont il était le bras droit, et Alcudia, furent renvoyés du ministère, et beaucoup de fonctionnaires destitués. Les espérances des progressistes se portèrent de plus en plus sur la reine Christine. nommée régente, et les diverses nuances libérales se confondirent sous le nom de christinos. Le ministère qui se forma alors sous Zéa-Bermudès s'appliqua à réparer les maux causés par le précédent; il amena le roi à quelques concessions, et fit prèter aux cortes réunies par états le serment de fidélité à la reine Isabelle. Il rouvrit les universités, que Calomarde avait fait fermer; l'amnistie, en même temps qu'elle était une réaction contre l'absolutisme passé, rappela de l'exil et rendit à la liberté beaucoup d'hommes distingués et de riches propriétaires, disposés à soutenir la régente contre don Carlos. Ce prince, qui s'était retiré en Portugal, sous le patronage de don Miguel, protestait contre ce qui se faisait en Espagne. C'est ainsi que Ferdinand emporta au tombeau la certitude de laisser son rovaume en proie à la guerre civile, qui ne tarda guère à éclater.

1830. Jum.

13 s ptembro

Marie-Christine prit alors le gouvernement, et Zéa-Bermudès, à qui le portefeuille fut conservé, fit paraître en son nom une

3 oct 1 rc.

proclamation célèbre. Autant les nouveaux actes étaient agréables aux libéraux, autant ils étaient vus de mauvais œil par les apostoliques; entre eux, toutefois, se trouvait un parti moyen, qui, ennemi de la tyrannie, mais aussi de la révolution, se composait de gens d'affaires influents et désireux de réaliser des bénéfices. Puis on avait en face le peuple, fidèle à la religion et à la monarchie auguel il fallait faire comprendre que ni l'une ni l'autre n'étaient compromises par les mesures récemment adoptées, et que le gouvernement ne livrait pas l'Espagne aux périls de l'esprit d'innovation. Pour cela, Zéa-Bermudès annonçait au nom de la régente l'intention de maintenir le système de Ferdinand et de pratiquer un despotisme éclairé. En sacrifiant ainsi aux idées monarchiques du pays, il ramena un certain nombre de partisans de don Carlos, jeta de l'indécision parmi les autres, et rassura le peuple, détrompé de ces constitutions tant de fois tombées, ressuscitées et changées.

Mais, comme il arrive d'ordinaire au premier ministère d'un gouvernement nouveau, Zéa-Bermudès mécontenta tous les partis; Martinez de la Rosa, qui lui succéda, promulgua un statut royal, copie de la constitution anglaise, avec une chambre des pairs, moitié héréditaire, moitié à vie. Cette constitution octroyée, qui ne dérivait ni du droit ni des antiques coutumes, répugna aux franchises du pays et fut mal accenillie. Alors éclata le soulèvement carliste; il fallut armer le peuple, et l'exciter à soutenir la cause de la reine, en donnant une constitution au moment où le choléra exerçait ses ravages. On opposa Mina aux carlistes de Zumalacarregui: à sa mort, Espartero, qui avait fait la guerre en Amérique, devint le héros des christinos. Il réorganisa l'armée, et finit, après six ans de vicissitudes et de petits combats, par repousser sur le territoire français Cabrera, chef des insurgés du centre, ainsi que don Carlos. Ce prince fut retenu prisonnier en France jusqu'au moment où il renonca à ses prétentions en faveur de son fils (1845).

Les provinces basques avaient prospéré dans l'indépendance, et trouvaient honteuses ces révolutions de palais; elles opposèrent donc une résistance énergique, préférant leurs anciens priviléges aux avantages chimériques du gouvernement militaire. Bien que contraintes à déposer les armes, elles ne furent pourtant pas vaincues, attendu qu'elles conservèrent leurs fueros, c'est-à-dire l'indépendance des municipalités, le droit de se taxer elles-mêmes et d'administrer leurs biens, de n'avoir de troupes que dans les forteresses, d'être affranchies du recrutement militaire, de jouir de

183+. Similet.

61

1835. 25 Juin.

> 1910 Juin.

la liberté du commerce et d'approuver les actes du pouvoir exécutif et législatif avant d'être obligées d'y obéir. Renoncer à ces droits positifs pour d'autres imaginaires ne semble pas une conquête libérale au bon sens espagnol, qui cherche à les défendre dans ses fueros, sans s'inquiéter de la légitimité royale.

10 novembre.

Christine, débarrassée de ses ennemis, se trouva dans une position difficile avec ses amis; Espartero, se prévalant de son influence sur gouvernement faible, devint le véritable maître; elle abdiqua donc, puis se rendit en Italie et en France.

L'agitation continua après elle. Apostoliques, constitutionnels. royalistes se montrèrent également conspirateurs et anarchiques; le peuple soupirait après l'absolutisme, ne comprenant la liberté que sous la forme de privilège historique. Les libéraux, gens riches et instruits, voulaient transplanter dans le pays des systèmes étrangers; aucun esprit public n'v mùrissait à côté des idées de provinces et de privilèges. On obéissait par force à celui qui avait l'armée pour lui; mais le parti anjourd'hui vainqueur sera à comp sur renversé demain sans qu'on puisse dire par qui. Cette fière nation espagnole a trop longtemps vécu sans émulation; les classes nobles, dépossédées par les princes de la maison d'Autriche, ont perdu le point d'honneur et d'ambition; pendant que le clergé s'abaissait à servir les passions royales, le commerce languissait, et tout ce qu'il y avait de forces dans le pays s'éteignait, faute de moyens de les exercer avec liberté. De la une grande uniformité dans l'histoire d'Espagne, ou le roi, depuis trois siècles, avait seul agi; la révolution devait donc se faire contre le roi seul. Il ne restait plus de véritable aristocratie dans le plus aristocratique de tous les pays, attendu que le despotisme d'une part, mais plus encore le sentiment catholique, puis les anciennes guerres soutenues en commun. les moines entin, dont le nombre était si grand, y avaient enraciné partout les idées d'egalité. Le procès ne pouvait donc être décide là par la guillotine, comme en France; il devait être long, et se traîner avec lenteur entre gens dont chaque homme comptait.

La centralisation répugne à ce pays, où la division des anciens royaumes à laissé de profonds souvenirs; tandis qu'en France les monvements procèdent de la capitale au reste du pays, ils naissent en Espagne dans les provinces, et la capitale se tronve comme assiégée. Dans un pareil état de choses, les crimes et les délits abondent (1); l'agriculture et le commerce sont nuls. Au fond,

<sup>(1)</sup> En 1845, l'andience de Barcelone a en à juger 3,681 procès criminels,

cependant, la nation, plus morale qu'on ne le croit en Europe, est arrivée à une liberté plus réelle et plus logique que les autres; les municipalités, très-anciennement enracinées, ont en Espagne une force morale extrême; on n'y comprend guère ces libertés inscrites uniquement dans une charte, et l'on considère comme tyranniques ces libéraux qui dépouillent les gens de priviléges vériritables pour y substituer des droits fantastiques, qui n'ont rien à faire avec le caractère national. Les libéraux eux-mêmes sont divisés en exaltés et en modérés. Les premiers, sous les noms divers de communeros, de carbonari, de jeune Espagne, de Sainte-Hermandad, se recrutent dans les sociétés sorties de la franc-maçonnerie de l'Empire, et s'appuient sur l'Angleterre; les autres, qui penchent du côté de la France, sont des membres de la noblesse, des hommes riches, des gens d'affaires, et s'appuient sur la couronne.

Il n'est donné qu'à l'épée d'imposer un maître à un pays désuni à ce point; Espartero se servit de la sienne, comme dictateur, pour suspendre des discordes sans fin. Tous ceux à qui l'empire de Napoléon avait laissé l'adoration de la force crurent qu'il obtiendrait à la fin, à défaut d'autre résultat, la tranquillité, ce premier besoin du pays. Mais ce général, inconcevable mélange de férocité et d'indécision, réprima Barcelone soulevée en la bombardant; puis il n'osa, peu après, recourir à la force contre une autre insurrection; il s'enfuit en Angleterre, et ceux qui naguère le mandissaient pour sa rigueur insultèrent à sa faiblesse. Alors Isabelle fut déclarée majeure, et l'on rappela Christine avec Martinez de la Rosa et les modérés; mais la tranquillité ne revint pas. Le mariage de la reine devint une affaire d'État, a laquelle prirent part toutes les puissances.

La seule unité du pays, l'unité catholique, cette force de la monarchie espagnole, a reçu une atteinte violente de la confiscation des biens du clergé, tant séculier que régulier, ainsi que de l'abolition du tribunal de la nonciature et du droit de nomination aux évèchés, réservé à Rome. Ces actes, qui avaient pour objet de subvenir à la dette publique, produisirent un grand changement dans les propriétés et les interêts locaux; telle est la richesse du sol, qu'il suffirait de quelques années de calme pour amener une grande prospérité. Déjà de bonnes lois sur les mines ont fait le plus grand bien à l'industrie du fer; les mines des provinces de

dont 160 assassinats, 1 parricide, 24 suicides, 6 infanticides, 5 attentats contre ta vie, 33 incurtres involontaires, 318 blessures graves, 49 incendies, 404 vols et 315 cas de contrebande.

1875

de Murcie et de Grenade fournissent par an plus de 50,000 kilogrammes d'or. Il est vrai que Gibraltar est un entrepôt de marchandises anglaises, destinées à être introduites en Espagne par contrebande; il est vrai que le cours des fleuves est interrompu par la douane du Portugal, dont ils traversent le territoire pour se jeter à la mer; mais on pourra y remédier en modifiant le système des prohibitions, dont aucun pays n'a eu plus à souffrir que l'Espagne. Si le mouvement d'absorption des petites nationalités dans les grandes se poursuit, la Péninsule entière, ne formant plus qu'un seul corps, recouvrera son rang parmi les grandes nations européennes.

La perte de ses colonies n'a pas donné à l'Espagne les avantages que l'Angleterre a recueillis après l'affranchissement des siennes. Trop faible et trop malheureuse, lorsqu'elles secouèrent son joug, pour pouvoir conclure de bons traités de commerce. elle n'a pas même obtenu plus tard quelques indemnités pour les Espagnols dont les propriétés avaient été confisquées, ni pour les biens de la couronne; elle n'a pu davantage se décharger sur l'Amérique d'une partie de sa dette, qui s'est considérablement accrue.

Il lui reste pourtant assez de possessions pour figurer encore parmi les puissances coloniales. Cuba est l'île la plus richement dotée par la nature, et la Havane, qui domine la double entrée dans les mers du Mexique, un des meilleurs ports du Nouveau Monde. La culture du tabac, qui est le meilleur du globe, s'accrut beaucoup lors que le gouvernement eut aboli le monopole. Indépendamment du coton et des rayons de miel, on exporte de la Havane autant de sucre et de café que de toutes les Antilles anglaises et de l'île de Maurice. Porto-Ricco, qui, en 1808, manquait de sucre pour sa consommation, en produit à cette heure un million de quintaux. Les Anglais, connaissant l'importance de ces positions, s'appliquent à en rattacher les habitants à leurs intérêts, et si une guerre venait à éclater, il est douteux que l'Espagne put les défendre. Le pourrait-elle contre les États-Unis?

Les Philippines, dont les éruptions volcaniques accroissent ou diminuent chaque jour de nombre, offrent aussi en Asie un beau champ à l'activité espagnole. Manille, située au fond d'une immense baie, qui reçoit de grands fleuves au moyen desquels elle communique avec l'île entière de Luçon, fut oubliée par les Espagnols, aussitôt qu'ils l'eurent fondée (1571), absorbés qu'ils étaient dans les guerres avec les Pays-Bas et l'Angleterre; mais le petit

RUSSIE. 65

nombre des colons qui restèrent dans le pays, l'énergie de don Juan d'Autriche et les missionnaires suffirent pour le faire prospérer. Beaucoup de Chinois y introduisirent l'industrie et le commerce, bien que leur turbulence contraignît à les tenir avec rigueur; plus tard, les émigrations de la mère-patrie y multiplièrent les établissements, les sociétés commerciales et les missionnaires, à tel point que la population espagnole y a doublé depuis le commencement du siècle. Mais ses possessions sont précaires, puisque la marine espagnole ne suffit pas pour les protéger (1 contre les Anglais, ni même contre la piraterie des Illanos.

## CHAPITRE XXVI.

R ESSIE.

La Russie est organisée militairement, même dans l'ordre civil; les fils de ceux qui n'ont pas retrempé sons les drapeaux la noblesse de leurs aïeux cessent d'être nobles. La longue durée du service produit une cavalerie et une artillerie excellentes; on fait venir des officiers de l'Allemagne et de l'Angleterre. Quant au peuple, il est façonné à une prodigieuse obéissance; aussi, dans de pareilles conditions, la modération est-elle difficile. Ce qui frappe surtout à l'heure présente, c'est l'éteudue toujours croissante de la Russie (2). En vain la géographie et la diplomatie lui

<sup>(</sup>t) En 1764 l'Espagne avait cent soixante-dix-hait bâtiments de guerre, savoir : soixante-sept vaisseaux de ligne, quarante-sept frégales, soixante-quatre bâtiments plus petits. Les journaux du mois d'octobre 1845 lui donnent trois vaisseaux de haut bord, six frégales, trois corvettes, sept bricks de vingt pièces de canon et quelques bâtiments plus petits.

<sup>(2)</sup> Voici les accroissements successifs de la Russie depuis Pierre le Grand jusqu'à nos jours :

<sup>1</sup>º Plusieurs provinces enlevées par lui à la Turquie, le long de la mer Noire jusqu'an Danube et au Pruth, avec 1,902,000 habitants, divisés en cinq gouvernements.

<sup>2°</sup> Les pays des anciens Mongols, Tartares et Cosaques, formant trois gouvernements, avec 3,289,000 ames.

<sup>3</sup>º En Asie, une portion de l'Arménie, la Géorgie enlevée à la Perse en 1801 et 1813, outre les provinces à l'occident de la mer Caspienne, entre le Kour et l'Araxe; à l'orient dé cetté mer, le territoire qui se prolonge jusqu'au golfe de Balkan; enfin, sur les rives de l'Araxe, les khanats d'Erivan et de Nakchivan, cédés par le traité de 1816 : en tout, 1,500,000 àmes. Le traite de Intkmanckiai, en 1828, lui assura le droit exclusif de navigner sur la mer Caspienne, où la l'erse, dès ce moment, ne posséda ni marine militaire ni marine commerciale.

assignent des frontières; depuis un siècle, elle s'est agrandie à chaque traité. Désormais la mer Caspienne ne voit flotter d'autre pavillon de guerre que le sien ; elle enserre la mer Noire et la Baltique : tous les vingt ans elle envahit des territoires qui furent occupés tour à tour par des peuples divers, d'abord les rives du Don, puis la Nouvelle-Russie, le long du Dniéper, puis la fertile Crimée, puis la contrée qui s'étend entre le Bug et le Dniéper, puis celle qui est entre le Dniester et le Pruth, Budeak et la Bessarabie; maintenant elle s'installe sur le delta du Danube, et le fortifie: d'Aland elle menace Stockholm, de Sulina Constantinople. Ses frontières indéterminées, comme les royaumes envahisseurs du moyen âge, lui facilitent chaque année de nouvelles acquisitions; d'un côté, elle assujettit à un établissement fixe les nomades de l'Asie centrale, de l'autre elle s'ouvre les glaces du Nord, d'autant plus menacante que ses opérations sont environnées de ténèbres.

Alexandre a joué un grand rôle dans l'histoire de ces derniers temps; deux fois l'Europe l'a salué comme un libérateur. Il semblerait que le mot par lequel il commença son règne ait été le programme de toute sa vie. Que l'horreur du premier jour soit effacée par la gloire de ceux qui le suivront! Ceint de la couronne ensanglantée des czars, il sentait le besoin d'une expiation, et la cherchait dans des pratiques de piété, dans la conviction qu'il était l'instrument choisi par la Providence pour délivrer d'abord son peuple de l'invasion étrangère, la Grèce de la barbarie des Ottomans, puis l'Europe du despotisme du glaive, et, dans les derniers temps, de la démagogie.

Il poursuivit l'exécution des desseins de Pierre le Grand et de Catherine; s'attachant à fortifier sa puissance à l'intérieur, à éten-

4º La Livonie, la Courlande, l'Esthonie, la Finlande.

5° Dans le premier partage de la Pologne, en 1772, la Russie eut les Palalinats, réunis ensuite sous le nom de Russie-Blanche.

6° Le second et le troisième partage, en 1793 et 1795, lui donnèrent les provinces dont se composent les gouvernements de Minsk, de Kiof, de la Podolie, de la Volhynic et de Grodno, avec plus de 5,000,000 habitants.

7° Le duché de Varsovie, érigé en royanme en 1815, avec un simulacre de nationalité et de constitution, et qui disparut en 1832. Ces conquêtes, en un

mot, comprennent 340,281 milles carrés, et 24,871,000 habitants.

La population de la Russie a suivi cette progression:

| i i                                          |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1689, quand Pierre le Grand parvint an trône | 16 millions. |
| 1762, sous Catherine II                      | 25           |
| 1796, à la mort de cette impératrice         | 33           |
| 1850                                         |              |
| 1860                                         | 70           |

67 RUSSIE.

dre vers l'Occident ses possessions et son influence, à profiter des colonies russes au nord-ouest de l'Amérique, pour communiquer avec le Japon, il n'interrompit pas même pendant la guerre qu'il eut à soutenir contre la France, celle qu'il faisait en Orient, cherchant toujours à enlever quelque nouveau lambeau de territoire à la Turquie et à la Perse.

Secondé par la fortune et par les fautes d'un grand homme, il se montra généreux, et principalement lors de la première invasion en France. A Paris, la Favette le trouvait « poli, aimable et surtout libéral. » Alexandre s'affligeait de ce que l'on rendait à l'Europe les hommes d'autrefois, au lieu de lui donner de bonnes institutions (1); avec cinquante millions de sujets et un revenu de trois millions de roubles (quinze cents millions de francs), à la fleur de son âge, il remit son épée dans le fourreau, lorsque tant d'illusions s'offraient à ses regards.

A la nouvelle des grandes solennités qui se préparaient pour son arrivée à Saint-Pétersbourg, il écrivit : J'ai toujours répuqué à ces pompes, et maintenant plus que jamais. Les événements qui ont mis fin aux guerres sanglantes de l'Europe sont l'œuvre du Tout-Puissant, et c'est à lui qu'il faut rendre grâces. Il refusa le titre de Béni, et lorsque dans son conseil il surgissait quelque difficulté grave, il se mettait à prier; il s'appliqua à réunir toutes les sectes religieuses de l'empire, secondant à cet effet les efforts de la société biblique de Londres, qui y répandait des Bibles par milliers, ce qui semblait devoir introduire le calvinisme en Russie.

La Russie est encore un pays où l'on peut étudier les effets durables des anciennes conquêtes. La classe des nobles, c'est-à-dire des conquérants, compte jusqu'à 800,000 membres, ce qui fait un noble sur soixante individus; dans la Volhynie, un sur seize, et dans la Podolie, un sur onze. Toutes les charges législatives, judiciaires leur sont réservées, de même que les avancements rapides dans l'armée; affranchis de l'impôt personnel, des logements militaires, de tout droit pour la vente de leurs produits, de la conscription, ils ne peuvent être jugés que par leurs pairs, même dans les cas contentieux', et toute peine afflictive leur est épargnée; eux seuls possèdent des serfs, et peuvent en trafiquer. Dans chaque gouvernement est une assemblée de députés (drorianskoyè sobraniè) qui veille sur les intérèts de la noblesse, tient les listes généalogiques, et peut recourir directement au czar; une cour particulière est chargée de la tutelle des nobles mineurs.

<sup>(1)</sup> Voy. Mémoires, correspondance et mss. du général la Fayette, publiés par sa famille, t. V, p. 311; Paris, 1838.

Affaiblir cette puissance excessive des boyards doit-être le but des empereurs. Grâce à eux, le clergé a pu obtenir tous les droits de la noblesse, excepté celui de posséder des serfs; par ce moyen, tont homme libre peut être assimilé au seigneur. Pierre le Grand sapa les bases de l'aristocratie territoriale, en déclarant que la noblesse s'acquerrait non-seulement par la naissance, mais par des services civils et militaires; aussi s'ouvre-t-elle continuellement à des citovens qui ont rendu des services, à de riches bourgeois, à des négociants, à des artisans : sans doute, c'est une atteinte à la haute aristocratie, mais cette agrégation empêche encore que le tiers-état acquière de la force; car aussitôt qu'un individu devient puissant par son crédit ou son argent, il sort de cette classe. Quant aux campagnards, une partie se compose de cultivateurs libres, une partie est attachée à la glèbe; mais le czar a donné de larges priviléges aux serfs de la couronne, si bien qu'ils tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes libres; par ce moven, la plèbe russe recouvrera les droits civils. Déjà huit millions se trouvent dans cette condition, tandis qu'un plus grand nombre reste dans la servitude. Alexandre, en 1819, permit à tous les Russes d'exercer l'industrie, en supprimant les exclusions.

Quand madame de Staël visita la Russie, Alexandre lui dit: 3 ous serez choquée de voir le servage du paysan. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai affranchi les serfs de mes domaines; mais je dois respecter les droits de la noblesse, comme si nous avions une constitution, qui matheureusement nous manque. — Sire, votre caractère est une constitution, lui répondit-elle. — En ce cas, reprit-il, je ne seruis qu'un heureux accident.

Il avait donne une constitution à la Pologne, malgré les aristocrates opiniàtres, il est vrai, sans garantie de durée, et qu'il modifia lui-mème. Mais ses paroles à madame de Staël indiquent l'erreur de ceux qui croient que l'autocrate peut chez lui tout ce qu'il veut. La résistance sanguinaire des boyards, qui se laissèrent égorger par Pierre let et éblouir par Catherine, renaît de temps à autre en s'appuyant sur des droits et en déployant une fierté farouche. Quiconque a examiné de près les dernières expéditions en Pologne, en Grèce et en Perse aura pu y apercevoir les actes ou an moins l'impulsion irrésistible de volontés qui diffèrent de celle du souverain, dans un pays où la richesse se compte par les têtes de paysans qu'on possède, où un seigneur en tient des milhiers qui dépendent de sa justice ou plutôt de son caprice. En outre, ces seigneurs forment la cour du ezar; s'il ne peuvent agir

RUSSIE. 69

directement sur le paysan, ils le peuvent sur sa mère, sur son frère, sur sa femme; ils commandent les armées, recrutées au moyen des hommes qu'ils doivent fournir comme tribut, et qui, en sortant du service, retomberont dans le servage : il est facile de comprendre qu'un prince, même désireux du bien, ménage une aristocratie entêtée du passé et de ses priviléges.

Alexandre se montra zélé pour l'instruction du peuple; il voulut des écoles, des académies, la libre introduction des livres, peu dangereuse, à la vérité, dans un pays où le peuple ne lit pas, qui n'a point de classe movenne et où l'aristocratie est bien plus tyrannique que le souverain. Après avoir aboli le knout et la torture, établi un sénat conservateur des lois, avec droit de remontrance, il exigea de l'économie dans sa cour, et montra lui-même des goûts simples; mais les idées généreuses et désintéressées, qui déconcertaient la politique, furent bientôt étouffées chez ce prince par la peur des révolutions et la défiance que lui inspiraient ses propres conseillers, si bien qu'il croyait devoir s'occuper de détails qu'un grand monarque abandonne d'ordinaire à des subalternes. Metternich triompha, en lui inspirant l'horreur des révolutions, et le ezar augmenta les rigueurs contre les livres; il réforma, il exclut les Bibles, et il s'apaisa à l'égard de la Porte, en même temps qu'il devenait soupconneux envers la Pologne et la liberté.

Les sociétés secrètes s'étaient propagées durant la guerre de 1815; celles de l'Union du salut, on des vrais et fidèles Enfants de la patrie, s'étaient considérablement étendues; mais, au lieu de se composer, comme parmi nous, de la classe moyenne, elles se recrutaient dans la classe supérieure, surtout des cadets et de la jeunesse. Elles étaient distribuées en trois classes : les frères, les hommes et les boyards; elles se proposaient de changer les institutions et les autres abus dans l'administration. C'était aussi le but où tendaient la Société des chevaliers et l'Union du bien public; ces sociétés, qui avaient une organisation centrale et des ressources considérables, projetaient une république qui, formée de semblables éléments, n'aurait pu se résoudre qu'en oligarchie. Celle des Slaves réunis espérait rassembler en une confédération huit pays slaves, savoir la Russie, la Pologne, la Bohème, la Moravie, la Dalmatie, la Hongrie, la Servie et la Transylvanie, avec la Moldavie et la Valachie. Pestel, l'organisateur des sociétés secrètes, avait préparé une code russe destiné à être publié si elles venaient à triompher.

Ces sociétés prirent plusieurs fois la résolution de tuer Alexaudre, et cela sans avoir étudié le pays, ni examiné si une révolution de principes était possible dans un pareil état de civi lisation.

Tout au contraire, les sociétés favorables à l'indépendance de la Grèce agissaient ouvertement, et obtenaient toute la bienveillance d'Alexandre, qui n'était retenu que par les frayeurs de ses alliés. Cependant, en 1825, il était au moment de prendre une décision sérieuse en faveur de la Grèce; il partit alors pour la Crimée. qu'il parcourut pour connaître les frontières de ses immenses États. Mais il tomba malade à Taganrog; fixant ses regards sur son médecin, il s'écria : O crime! et rendit le dernier soupir. L'impératrice, qu'il appelait son ange, ne tarda guère à le suivre au tombeau. Ainsi qu'il arrive dans les événements imprévus, on fit beaucoup de conjectures sur cette mort soudaine... La situation se compliqua encore, lorsque, dans les papiers de l'empereur, on trouva une dépêche scellée, dans laquelle le prince Constantin, son frère, déclarait renoncer au trône, « ne se sentant ni la volonté, ni la capacité, ni la force nécessaires pour l'occuper; » En conséquence, la couronne passait à son jeune frère Nicolas.

Mort d'Alexandre 1825.

Nicolas.

Les conjurés, surpris à l'improviste par la mort d'Alexandre, songèrent au moins à obtenir une constitution, et se soulevèrent en proclamant que Constantin n'avait pas renoucé à la couronne; ils propagèrent la révolte parmi les troupes, et marchèrent contre le paluis, après s'ètre donné pour dictateur le prince Trubetzkoï; mais Nicolas, après avoir invoqué le Seigneur, sortit intrépidement à leur rencontre, parcourut le front des troupes mutinées et les subjugua par sa fermeté. Quelques coups de canon dispersèrent les rebelles, et la Sibérie fit le reste.

Cela ne pouvait se terminer autrement dans un pays où il existe un si vaste abime entre la classe noble et la multitude; les soldats ne s'étaient mis en mouvement qu'avec l'idée de soutenir les droits de Constantin et de la *constitution*, qu'ils prenaient pour la femme de ce prince.

Nicolas jugea nécessaire de rétablir par la guerre la discipline de l'armée; ne se prétant pas, comme son frère, aux suggestions de Metternich, il reprit les projets contre l'Orient.

Perse.

Mohammed-Khan, l'un des souverains les plus énergiques de la Perse, d'une justice extrèmement sévère et cruel par caprice, était parvenu, plus encore par sa tête que par son bras, à rétablir la tranquillité dans ce pays bouleversé; avant été assassiné à l'âge de soixante-trois ans, au mois de novembre 1796, Feth-Ali (Roba-Khan) son neveu, lui succéda, et fut bientôt en guerre avec la Russie pour la Géorgie.

FERSE. 71

Cette contrée était retombée, en 1798, sous le joug de la Perse; mais, à la mort d'Héraclius, Paul s'en déclara ezar, et décida que la Géorgie serait incorporée à l'empire, préludant ainsi à la conquête de toute la péninsule qui s'étend entre la mer Caspienne et la mer Noire. Cependant, le gouvernement établi dans ce pays fut tellement dur, que les populations irritées s'insurgèrent. Alexandre, pour s'assurer le pays par de meilleures frontières, fit occuper les rives du lac Goktka, en offrant des indemnités à la cour de Téhéran.

Napoléon, qui projetait de traverser la Perse pour aller attaquer l'Inde anglaise, envoya à Feth-Ali des ambassadeurs et des officiers, qui formèrentses troupes à la tactique européenne; mais les Anglais surent déjouer l'influence française, et se tirent médiateurs de la paix entre la Russie et la Perse. Par le traité qui fut signé à Gulistan, Alexandre se fit céder par la Perse plusieurs provinces du Caucase : le Konban, le Daghestan, la Mingrélie (Colchide). le Derbend, le Chirvan et la Géorgie. De plus, en s'obligeant à soutenir le prince que Feth-Ali désignerait pour monter après lui sur le trône, il s'assurait une ingérence permanente dans les affaires intérieures du pays. Les frontières avaient été mal déterminées. et les Russes avant occupé un pays qui donnait accès dans la province d'Érivan, les Persans s'en émurent, et les mollahs, ainsi que les grands, poussèrent Feth-Ali à la guerre. En effet, à la mort d'Alexandre, croyant l'armée russe entièrement désorganisée, les Persans coururent aux armes ; le midi de la Géorgie, la Mingrelie et l'Imirette s'insurgèrent, et Abbas-Mirza, fils du roi, s'avanca avec cinquante mille combattants. Mais les Russes les mirent en déroute sur les bords du Djéham, et Paskewith porta le carnage jusque sur la droite de l'Araxe. Il passa ce fleuve sur un pont formé d'outres gonflées, battit complétement les Persans, prit la forteresse d'Érivan, boulevard avancé de l'Asie, et assiégea Tauris; alors Abbas-Mirza, anquel il restait à peine trois mille soldats pour défendre cette place, se décida à traiter.

Mais ayant cherché à se soustraire aux conditions du traité pendant que Nicolas était aux prises avec Constantinople, il fut contraint, à la paix de Turkmanchiaï, de céder à l'empire les provinces d'Érivan et de Nakchivan, de payer vingt millions pour contribution de guerre, et de consentir à la libre navigation de la mer Caspienne. La Russie acquit ainsi une forte barrière pour se défendre elle-même et pour menacer ses ennemis; car de là elle peut à volonté se diriger sur la Turquie d'Asie et la Perse, ou sur l'Inde. De plus, elle travaille à sympathiser avec les provinces li-

1902.

1913.

1525

mitrophes de la Perse, en intervenant dans les actes de ce gouvernement, en protégeant les habitants qui veulent recouvrer leur nationalité, en étudiant les voies et les besoins du commerce. Si la Russie s'est arrêtée aux fleuves Arpason et Araxe, elle ne l'a fait que pour reprendre haleine avant de se lancer dans une nouvelle campagne, qui peut la conduire jusqu'à l'Indus. Déjà elle menace toute l'Arménie turque de la vaste forteresse d'Alexandropol; puis, ayant en sa possession l'Ararat, le mont Sacré et le siège patriarcal d'Etchemiatzin, elle cherche à se concilier tous les Arméniens, en exploitant à son profit leurs sympathies nationales, et en exerçant ce prosélytisme religieux dans lequel elle est si habile.

On dit que la Russie a perdu, dans ces deux guerres, cent quarante mille homnies et cent cinquante mille chevaux, perte peu sensible dans un pays qui renferme tant de millions d'habitants. La Perse, si florissante jadis, étant devenue un désert, comme tous les pays musulmans, possédait à peine cinq à six millions d'âmes, et le revenu ne s'élevait qu'à cinquante-huit millions; elle n'avait ni industrie, ni marine, ni instruction, car les célèbres universités d'Ispahan, de Schiraz, de Mesched se bornent à enseigner l'arabe, le koran et les commentateurs. Le gouvernement semble avoir renoncé à ces violences instinctives qui sont le symptôme de la force parmi les musulmans. La Russie et l'Angleterre, rivales jalouses, sont là en lutte pour assurer leur domination sur les contrées voisines du golfe Persique. Lors donc que Abbas-Mirza, héritier désigné, eut précédé son père dans la tombe, et que Mohammed-Schah fut monté sur le trône l'année d'après, l'Angleterre envoya en Perse des officiers, et promit monts et merveilles au nouveau souverain pour le décider à abandonner l'alliance russe, sans lui demander aucune cession de territoire. Grace aux efforts de grand vizir Adii-Mirza-Agassi, l'ordre se rétablit en Perse, l'agriculture prospéra, l'administrations'améliora, et les troupes, portées à cent vingt mille hommes, furent disciplinées; l'Hérat, le Kandahar et le Kaboul en reconnaissent la souveraineté; on vient chercher des instructeurs en Europe, où l'on envoie des jeunes gens pour s'instruire. Faibles remèdes pour un empire en pleine décadence après tant de gloire, et resserré entre les possessions de la Russie et de l'Angleterre, pour lesquelles aujourd'hui la Perse est un champ d'intrigues, et deviendra bientôt peut-être un champ de bataille.

Nous avons déjà dit (tome XVIII) que la paix avec la Perse avait laissé le champ libre à la Russie pour se jeter sur la Turquie,

1834-

qu'elle ent subjuguée si elle n'ent été arrêtée par la diplomatie des puissances rivales. La Russie, ayant ainsi conclu un arrangement avec la Porte, cerna les tribus du Caucase, dont elle s'était ouvert la route en s'emparant de la Géorgie; car de Tiflis elle peut longer toute la chaîne de l'Ararat.

Circassiens.

Adighes est le nom véritable des peuples que les Russes appellent Circassiens, vague dénomination des habitants du pays qui s'étend au nord jusqu'au Kouban, à l'orient jusqu'à la Laba, à l'occident jusqu'à la mer Noire, et au midi jusqu'au pays des Abazes, c'est-à-dire la majeure partie de la région montueuse qui sépare la mer Noire de la mer Caspienne, en traversant diagonalement l'istlune caucasien. Chasseurs toujours armés, aventuriers intrépides, ils mènent aux combats même les eufants et les femmes. Le koran est toute leur science. Depuis deux siècles, les seigneurs féodaix ont succombé; et il n'y a plus dans le pays que deux classes, les hommes libres et les serfs. Ces derniers sont traités assez humainement, les hommes libres se réunissent en confréries héréditaires de seize ou vingt, jusqu'à deux et trois mille, présidées par des anciens, et dans lesquelles tous sont éganx. Ils donnent l'hospitalité à l'étranger, épousent la veuve de leurs frères et adoptent leurs vengeances; ils payent en commun les amendes et la composition pour les crimes commis par l'un d'eux. Outre ces usages et d'autres du même genre qui dérivent de l'islamisme, ils en ont qui proviennent du christianisme, qu'ils avaient suivi primitivement. Un grand nombre de Circassiens se vendent volontairement aux Tures, surtout les filles, qui sont d'une grande beauté dans ce pays: Constantinople, la ville des merveilles, où elles penvent même devenir sultanes, est le but de leurs espérances.

La tendance systématique de la Russie vers la mer Noire l'entrainait à se jeter sur ces populations, et la paix d'Andrinople, en repoussant les Turcs des pays du Caucase, lui a livré tout le rivage oriental de la mer Noire; de sorte qu'elle s'avance sans interruption, par l'isthme caucasien, jusqu'au œur de la Turquie d'Asie; mais les Circassiens ne se croient pas enchaînés envers la Russie par les traités qui les liaient antérieurement à la Perse. Les Turcs, les Guèbres, les chrétiens, la race mèlée du Daghestan et de la Circassie refusent de lui obéir; ils ont eu pour chef Schamyl, prophète du muridisme, doctrine venue de la Perse, il y a trente ans, laquelle se réduit à un méthodisme musulman, où le martyre est d'obligation, et qui a pour conséquence la démocratie.

La Russie poursuit sans cesse la tâche de plier ces peuples à la

servitude; mais jusqu'à présent elle n'a pu que faire sonner bien haut ses victoires et sacrifier en même temps une armée tous les ans. Peut-être réussirait-elle mieux en disséminant des garnisons dans le pays. Les Caucasiens, s'ils se sentaient protégés par elles, pourraient déposer les armes, et finir par subir paisiblement la domination russe. La violence, au contraire, les éloigne, et la Russie ne reste maîtresse que des places fortes, dont les seules communications se font par mer à l'aide de forts détachés. La flotte, dont le canon les protége, a cent soixante lieues géographiques à surveiller, pour empêcher le commerce des armes et des esclaves avec la Turquie, commerce qui continue néanmoins de se faire avec une grande activité; aussi, après avoir essayé de tous les genres d'attaque, du blocus, de la défense, de la civilisation pour dompter cette contrée, la Russie s'aperçoit-elle que la nationalité n'y a rien perdu de son énergie.

L'Angleterre voit avec une inquiétude croissante s'avancer lentement vers la Perse la seule puissance qui soit dangereuse pour ses possessions en Asie. Déjà la Russie a tenté de s'emparer de Khiva (l'ancien Kharizm), et le mauvais succès de cette expédition, partie d'Orenbourg, semble due à l'intervention de l'Angleterre, qui poussa et soutint les petits princes du pays. Mais la Russie reviendra à la charge; déjà les Anglais rencontrent ses ambassadeurs et ses généraux dans les cours de tous les raïas, leurs ennemis, et c'est en vain qu'ils stipulent avec chacun de ces princes l'exclusion du commerce et des armes russes: le colosse moscovite ne tardera point à s'avancer jusqu'à Hérat, à cinq cents milles du Caucase et à sept cents milles de l'Indus.

Du côté de l'Europe, l'indépendance accordée à la Crimée par le traité de Kaïnardji (1774) n'était que temporaire et illusoire; car, neuf ans après, Catherine II la réunit à ses États. Par la paix de Jassi, l'empire s'étendit jusqu'au Dniester; le traité de Bucharest, en 1812, détacha la Bessarabie de la Moldavie; en 1829, celui d'Andrinople rendit momentanément l'indépendance à la Moldavie et à la Valachie; en 1833, celui d'Unskiar-Schelessi resserra de plus en plus l'empire turc. Appuyée sur ces traités, la Russie occupe le triangle du Danube avec des lazarets qui en réalité sont des casernes et des forteresses; déjà elle domine ce fleuve de l'île de Soulina. Puis chaque traité laisse percer de sa part l'intention de se faire la tutrice de la Porte, et de la tenir privée de tout moyen efficace de résistance jusqu'à ce que vienne le jour de la subjuguer.

1339-10.

Au nord, la Russie a affermi sa domination dans l'Esthonie, la Livonie et la Courlande. Les paysans, traités en serfs depuis la conquête, réclamèrent, les armes à la main, les droits qu'on leur refusait; mais ils furent vaincus. En 1817, on commença à améliorer leur position, et ils furent affranchis en 1831. A l'heure actuelle, les Russes commencent à prévaloir dans toute la Baltique, où la race allemande était naguère seule en possession de l'industrie et de la science.

Nous avons déploré la révolution polonaise, qui a en pour conséquence la destruction de ce royaume. Un grand nombre de seigneurs polonais périrent sous la hache, beaucoup d'autres furent déportés en Sibérie ; il y en a bien plus encore qui languissent dans l'exil. A la diète de 1835, Nicolas dit aux Polonais : « Je désire que votre discours ne me soit pas lu pour vous « épargner un mensonge, persuadé que vous ne sentez pas ce « que vous dites. Il faut des faits, et non des paroles : le repentir « doit venir du cœur. De deux choses l'une, ou persister dans vos « illusions d'une Pologne indépendante, ou vivre sujets fidèles sous « mon gouvernement. Si vous vous obstinez dans les rèves d'une « nationalité distincte, j'ai fait élever une citadelle, et au moindre « mouvement je détruirai Varsovie. Au milieu des désordres de « toute l'Europe, la Russie seule demeure intacte et forte... « Croyez-moi, c'est un bonheur véritable d'appartenir à ee pays. « Si vons vous comportez bien, mon gouvernement songera à « à votre prospérité, quoi qu'il soit arrivé. »

Cependant la Providence semble conduire, même par ces voies, la nation à une condition meilleure, en détruisant cette caste aristocratique qui sut remplir au moyen âge une noble tâche de résistance et de civilisation, mais qui doit disparaître devant la nouvelle grandeur de la plèbe, de cette plèbe dont il avait été décrété, jusqu'à la dernière révolution, que nul ne devait proposer l'affranchissement. Au milieu des jalonsies mal déguisées des puissances copartageantes peut briller l'espoir d'une réunion; déjà ce vœu a été exprimé en termes clairs là où il pouvait l'ètre, et ailleurs par un retour aux coutumes nationales, par le rapprochement des seigneurs et des paysans, par des tentatives d'amélioration morale pour ces derniers, et leur participation à tous les droits.

La guerre avec le France avait laissé à la Russie une dette énorme et une armée qu'il était important d'occuper. On y pourvut à l'aide des colonies militaires, dont le plan fut proposé en 1819 par le général Araktcheief: c'est à la fois une milice et

Colonies militaires.

une population agricole. L'empereur désigne les villages destinés à la recevoir; on inscrit sur un rôle les habitants et leur état, et ceux qui ont passé soixante ans deviennent patrons des colons. Chaque patron recoit une certaine portion de terrain, sous la condition d'entretenir un soldat avec sa famille et son cheval : de son côté, le soldat cultivateur doit l'aider dans ses travaux quand il n'est pas retenu par le service. Les autres habitants constituent une hiérarchie militaire, à laquelle ils sont faconnés dès l'enfance; on leur enseigne, en même temps que la lecture, l'écriture et l'arithmétique, le maniement des armes et l'équitation. Ainsi l'on substitue la troupe à la famille; on décompose celle-ci pour recevoir les hommes accidentellement, ce qui relâche les liens naturels, et l'instruction ne sert qu'à faire sentir davantage la servitude. En 1847, 82,000 soldats de l'armée russe étaient organisés de cette manière. La population et les productions ont beaucoup augmenté dans les colonies: mais ce qui est plus important, la Russie s'est procuré par ce moven une belle armée, prête au premier appel, et qui ne coûte rien. L'Autriche elle-même a des colonies militaires, mais chargées de protéger les frontières contre les ineursions des Tures; e'est le paysan converti en soldat. Chez les Russes, au contraire, un régiment est placé dans une colonie qui l'entretient sans que le soldat devienne jamais agrieulteur; or, toute cette force se trouve sur les frontières occidentales et méridionales, c'est-à-dire qu'elle menace l'Europe.

Le territoire russe offre des débris de toutes les révolutions de l'Asie moyenne; dans le gouvernement d'Astrakan surtout, les populations qui s'y sont trouvées aux prises, ont perpétué les usages et les croyances antiques: Russes, Slaves, Cosaques. Circassiens, Grees, Tures, Kirghiz, Kaïsaks, Tchérémisses. Arméniens. Géorgiens, Persans, Indiens, Huns ou Avares. Mongols, Finnois, Baskirs se trouvent en contact sur cette frontière de l'Asie et de l'Europe, et se transforment sous la pression de la Russie. Les gouvernements de Kasan et d'Orenbourg sont aussi un mélange de populations diverses; il en est de même de la Sibérie, où la population clair-semée est mahométane. bouddhiste, idolâtre, chrétienne, et parle le russe, le finnois, le ture. le mongol, le tongouse. mais se trouve entièrement subjuguée.

La Russie poursuit sans cesse ce grand projet d'arracher au sol et à la civilisation les populations de cette contrée de l'Asie centrale appelée autrefois Grande-Tartarie. Elle commence à lui assigner les limites qu'elles ne doivent pas outre-passer, soit en été, soit en hiver : s'il s'élève des différends entre elles, elle en

profite; elle attire au cœur de l'empire les personnages les plus influents, et leur inspire le goût des titres et des honneurs, ainsi que le désir de rester attachés à la cour. Les fonctionnaires envoyés dans ces pays ont des résidences fixes, avec une église, m hôpital, une école, une caserne, qui deviennent le noyau de nouveaux villages dépendants de la Russie et des rudiments de civilisation. Sauf le monopole du sel et de l'eau-de-vie, le gonvernement n'impose point de taxes; mais ce que les habitants ne tirent pas de leur propre fonds, comme les fruits et les mines, lui appartient: ceux qui améliorent les terres sont récompensés. De cette manière, les steppes se convertissent rapidement en campagnes; les tribus nomades et les Tures s'en sont éloignés; les Tartares Nogaïs ont péri dans les guerres, ou se sont retirés en Asie, on sont devenus agricoles et laborieux dans la Crimée et sur la mer d'Azof. Des Russes, des Cosaques, des Allemands, des Juifs, des Bohémiens se sont répandus sur le pays conquis, où il sont tous respectés, mais tenus de travailler. Les Arméniens y ont apporté les vers à soie; les Allemands, les métiers à tisser et les pioches; les Italiens et les Français, la culture de la vigne. Aussi la Crimée est-elle devenue bientôt le jardin de Saint-Pétersbourg, le vignoble de Moscou, le grenier de l'Italie et de l'Angleterre; Odessa, Taganrog, Kertsch, Ismaël se sont accrues à vue d'œil, et l'on a fondé d'antres villes. Les Russes se sont civilisés de même au nord du Caucase, de la mer Caspienne, du lac Aral, comme au nord du Pont, procédant avec lenteur et patience, employant tour à tour la persuasion et la force, les conversions et la tolérance, et adaptant les institutions à la nature de chacun. Les Kirghiz mahométans ont transporté leurs tentes dans le vaste territoire qui s'étend entre la rive gauche de l'Irtyche, la côte orientale de la mer Caspienne et l'Iaxarte. Les Kalmonks, qui leur ressemblent, grossiers sectateurs de Lama, relèvent des gouvernements d'Astrakhan et du Caucase; ils ont vingt mille tentes dans les plaines situées entre le Caucase et la mer Caspienne.

Les Cosaques vont s'assimilant de plus en plus à leurs maîtres. La Russie commença à les organiser en troupes légères du moment où elle eutsubjugué les Tartares. Les premières lignes cosaques dont elle s'entoura s'étendaient du Volga au Don, et de ce fleuve au Dniéper, autrefois les limites de l'Ukraine. Après la conquête de Kasan et d'Astrakhan, ils s'en éloignèrent, et maintenant ils entourent le Caucase et les steppes des Kirghiz. En 1804, les Cosaques de la mer Noire furent organisés comme ceux du Don, mais

Cosaques.

avee plus d'indépendance et le droit d'élire leur chef; ceux du Dniéper et de l'Ukraine sont déja soumis à un gouvernement. Cette nation, qui se modèle facilement sur les peuples au milieu desquels elle vit et fait la guerre, fournit une avant-garde légère et hardie, dont la rapidité contribue efficacement à tenir dans l'obéissance des populations disséminées sous des climats très-divers. Mais si cette ligne de circonvallation préserve la Russie du danger d'être envahie, elle pourrait aussi se retourner contre le centre; de là la nécessité de l'amuser par des guerres, dont le mauvais succès même tourne au profit de l'empire.

Ainsi cet empire russe est semblable au Pô, qui menace toujours d'inonder les campagnes qui l'environnent; l'Europe civilisée est toujours obligée, au milieu de ses progrès, d'avoir l'œil ouvert de ce côté dans la crainte que des hordes ennemies ne se meltent en marche pour étouffer les mouvements que pourraient tenter la Pologne, Naples ou l'Espagne.

Avec les accroissements qu'il s'est ménagés même au sein de la paix, l'empire russe embrasse deux cent soixante et un mille lieues en Europe, six cent quatre-vingt-quatre mille en Asie, soixante-douze mille quatre cents en Amérique, et au moment où nous écrivons il s'accroît encore. Moscou, orgueilleusement sortie de ses cendres, compte trois cent cinquante mille habitants, et sa situation, beaucoup plus favorable que Saint-Pétersbourg, la fait toujours considérer comme la capitale réelle et nationale. S'il arrive un jour que le colosse se partage en deux, une Russie moscovite restera rattachée au Kremlin; l'autre sera finnoise et allemande, sur la Baltique, avec la Courlande, l'Esthonie, la Livonie, la Finlande, qui jouissent de priviléges politiques vainement enviés par les autres sujets, ainsi que de droits municipaux (1) conservés depuis le moyen âge à travers tant de conquêtes. Les colonies russes ne sont pas, comme celles des autres nations, détachées du territoire de la métropole, bien qu'elles s'étendent de l'Autriche à la Chine, de la mer Glaciale au Kaboul:

La nature a prodigué bien des richesses à ce vaste empire. Les monts Ourals, déjà très-abondants en fer, en cuivre, en platine, donnent maintenant de l'or en abondance. L'Altaï est riche en porphyre précieux; le Caucase, à peine conquis, offre des mines de plomb et de cuivre, et peut-ètre y trouvera-t-on bientôt l'argent et l'or, dont la Sibérie abonde. Depuis 1823, la Russie a tiré plus de 400 millions de ses mines.

<sup>(1)</sup> Celui qui exclut de la bourgeoisie tout individu né russe est particulièrement remarquable.

La capitation, qui est de quatre à cinq francs par homme libre, figure pour 70 millions dans le budget; l'abrok, cens annuel de dix francs environ par chaque serf màle de la couronne, pour 75 millions; pour 100 millions le monopole de l'eau-de-vie, qui n'atteint que les pauvres, attendu que les seigneurs peuvent en distiller pour la consommation de leur famille; pour 15 les mines; les douanes pour 50; mais l'armée de terre seule coûte 160 millions, la marine 40 et l'administration 225.

Beaucoup de terres sont encore couvertes de forèts, et d'autres restent en friche et en marais; mais la Russie n'en possède pas moins deux cent cinquante mille lieues carrées, aussi fertiles que les meilleures terres de la Pologne, ce qui permet d'exporter un quart des grains qu'elles produisent.

Les manufactures se sont multipliées dans ces derniers temps, et l'importation des machines s'est accrue de cent cinquante pour cent; les matières premières tirées du dehors pour les fabriques étaient évaluées, en 1833, à 90 millions de roubles; elles s'élèvent à présent à 130, et l'on croit favoriser l'industrie nationale à l'aide de prohibitions très-rigoureuses, qui écartent la concurrence, mais n'imposent pas la nécessité d'améliorer.

Le commerce intérieur est facilité par d'innombrables canaux, à l'aide desquels vont, de la mer Caspienne à Saint-Pétersbourg, sur un pareonrs de quatorze cent trente-quatre milles, des produits tels que le thé de la Chine, l'opium de Perse, les fers et les pelleteries de Sibérie. La Russie fait un trafic immense avec l'empire

inois, bien que, par suite des lois restrictives, elle ne le porte pas sur tous les points où les deux États sont en contact, mais seulement dans la direction de Kiachta; elle cherche en outre à obtenir de la Chine la faculté de remonter le fleuve Amour, pour y débiter ses fourrures. Que sera-ce quand tout l'empire sera sillonné de chemins de fer?

La Russie a peu de débouchés extérieurs; il est donc très-important pour elle d'acquérir des mers qui la mettent en communication avec l'Europe. Il y a un siècle à peine qu'elle était encore enfermée au milieu d'ennemis, et le port d'Arkhangel, sans cesse bloqué par les glaces, avec Astrakhan sur la mer Caspienne, étaient, les seuls points maritimes de ses relations extérieures. Ce fut en vue de les étendre que Pierre le Grand s'opiniàtra dans ses guerres avec la Suède; la paix de Nystadt lui donna le littoral des golfes de Livonie et de Finlande, puis toute la Finlande et la Courlande, et il plaça sa nouvelle capitale de manière à dominer la Baltique. Mais cette mer est encore trop éloignée et

la moitié du temps obstruée par les glaces; aussi ses successeurs ont-ils tourné leurs vues sur la mer Noire. De là leur inimitié irréconciliable contre la Porte, à laquelle, lors de la paix de Kaïnardii, ils arrachèrent Azof avec la libre navigation du Danube et de la mer Noire; mais, quoique ces beaux pays touchent à deux mers, dont l'une communique avec l'Europe, l'autre avec la Perse. et que de grands fleuves s'y jettent, les mers n'ont point la liberté du commerce, et les fleuves ni les routes ne sont appropriés aux communications; Astrakhan dépérit donc, et la prospérité d'Odessa est tout à fait artificielle. Puis, ni la mer Caspienne ni la mer Noire ne peuvent avoir d'importance qu'à la condition de posséder les Dardanelles et le golfe Persique; aussi est-ce vers ces points que se dirige le génie militant de la Russie, qui, de même que l'Angleterre, ne vit qu'à la condition de conquérir. Du reste, comme elle se fait bénir par les milliers de colonies, de villages et de villes dont elle peuple l'isthme Tanrique, elle pourrait sembler civilisatrice si elle s'immiscait moins dans les affaires d'Europe, et si elle n'avait pas à se reprocher, ce qui fait sa puissance, le défaut de libertés politiques.

La Russic vient aussi en aide à la science par ses universités et ses académies, qui s'appliquent à éclaircir des points difficiles d'histoire et de philologie; les expéditions au Nord, les descriptions de la Sibérie, des steppes verdoyantes des Kirghiz, de l'Altaï, de l'Iénisséï ont agrandi le domaine de la géographie. La Russie possède les meilleurs observatoires du monde: elle y appelle des savants et des artistes de tous les pays, et les nationaux sont envoyés au dehors pour s'instruire.

Réunir tant de peuples divers sous une loi unique et une constitution identique, c'est là sans doute une pensée gigantesque, mais dont le succès n'est ni désirable, ni heureusement possible; la Russie manque donc d'unité politique, nationale et religieuse, ce qui fait sa faiblesse. Elle veut y substituer l'unité administrative; dans ce but, elle anéantit les franchises nationales, comme parmi les Cosaques, et les franchises municipales, comme celles dont jouissaient les mille colonies de la partie méridionale.

Persecution des catholiques. De plus grands maux sont résultés de sa prétention d'arriver à l'unité religieuse. Les czars avaient plusieurs fois entamé des négociations pour se réunir à l'Église romaine dans le désir de se montrer Européens; lors même qu'ils y eurent renoncé, ils accordèrent du moins leur protection aux catholiques. Catherine II avait promis, après le démembrement de la Pologne, de res-

pecter l'Église ruthène (1); mais l'impératrice philosophe commençales vexations, et, malgré l'intervention du pape et de Marie-Thérèse, elle avait, dès 1774, enlevé aux grecs-unis douze cents églises, pour les donner aux schismatiques. Mettant en œuvre la ruse, les menaces, la légalité, la séduction, elle abolit le métropolitain de Halicz, puis tous les évêques grecs-unis; en 1791, on ne comptait pas moins de cent quarante-cinq couvents, neuf mille trois cent seize paroisses et huit millions de fidèles enlevés à l'Église unie. Alexandre rétablit, de sa propre autorité, le titre de métropolitain de Halicz, mais comme in partibus, de même que les évêques de Polotsk et de Luck; il conserva dans le royaume de Pologne l'évêché grec-uni de Chelm; en 1817, on nomma métropolitain de l'Église grecque-unie en Russie monseigneur Rulhak, qui fut même constitué par le pape légat apostolique, avec des pouvoirs très-étendus.

Mais l'empereur Nicolas, en 1832, réduisit tous les évèchés à deux seulement, dans les diocèses de la Lithuanie et de la Russie blanche; il supprima deux cent vingt et un couvents du rit latin et tous les basiliens, qui seuls fournissaient des évêques aux églises; puis, reprenant les errements de Catherine, il exhuma en 1833 l'ordonnance qu'elle avait promulguée en 1795, et qui enjoignait « de punir ; comme rebelle tout catholique, prêtre ou laïque, de condition obscure ou élevée, qui se sera opposé par paroles ou par actions au progrès du culte dominant, ou qui aura détourné un autre catholique de se réunir à l'Église grecque. »

Les biens des jésuites, qu'Alexandre avait promis, à la suppression de cet ordre, de conserver aux catholiques, furent appliqués à d'autres usages. Le nombre des églises et des paroisses fut réduit; on défendit tonte communication entre le clergé romain et le clergé gree-uni, qui auparavant se prétaient secours, vu l'énorme distance des églises; il fut interdit de réfuter publiquement les objections faites contre le catholicisme, et l'on ordonna d'élever dans la religion greeque les enfants nés des mariages mixtes; la direction des écoles fut remise à des laïques, et les élèves durent achever leurs études dans les universités schismatiques; les ecclésiastiques apostats se virent favorisés, et cenx qui persévéraient dans leur foi furent molestés. Dans le catéchisme russe, imprimé à Wilna en 1832, il est dit, en expliquant le quatrième précepte du Décalogne : « L'autorité de l'empereur procède ou émane directement de Dieu. On lui doit culte, soumis-

<sup>(1)</sup> Manifeste de Saint-Pétersbourg, 2 septémbre 1773; traité de Grodno, 13 juillet 1793.

sion, service, principalement amour, actions de grâces, prières, en un mot adoration et amour; il faut l'adorer en paroles, en signes, en actions, dans le fond de son œur; il faut respecter les autorités qu'il nomme, parce qu'elles émanent de lui. Grâce à l'ineffable action de ces autorités, l'empereur est partout. L'autocrate est une émanation de Dieu; il est son vicaire et son ministre. » Enfin, le gouvernement finit par obtenir que tout le haut clergé apostasiât; or, bien que les membres inférieurs résistassent, le très-saint synode put annoncer que « la soi-disant union, effectuée depuis 1596 dans les provinces occidentales de la Russie, par la désertion d'une partie du clergé de ces contrées au concile de Brests, après avoir déchiré pendant deux siècles la famille russe, avait cessé en 1839 par l'acte synodal de Polotsk. »

En beaucoup d'endroits, les nobles, même schismatiques, protestèrent contre la violence, disant que c'était porter le trouble dans la conscience des paysans que de les contraindre d'adopter un rit qu'ils détestent, et qu'en les atteignant dans la religion on sapait chez eux la base de toute vertu civile Dès que les plaintes des catholiques opprimés eurent retenti à Rome, le pontife se fit l'interprète éloquent et sévère des consciences tourmentées; son allocution du 22 juillet 1842 restera comme l'un des documents les plus mémorables de l'histoire ecclésiastique : « désolante exposition de tous les maux sous lesquels gémit la religion catholique dans la vaste étendue des possessions russes, ainsi que des efforts incessants et toujours inutiles du saint-père pour en arrêter le cours et v rémédier. » Quoique le pape v employat plutôt le langage d'une profonde tristesse que celui de l'autorité, qui lui siérait pourtant bien en parlant au nom d'un peuple opprimé, le seul effet de cette abolition fut d'augmenter les rigueurs impériales. Toutefois, lorsque Nicolas, en allant visiter sa femme qui se trouvait à Palerme pour cause de santé, traversa Rome (décembre 1845), il eut des entretiens avec Grégoire qui l'adoucirent, et l'Église put respirer.

Mais il y a une partie des croyants qui voient dans le czar le légitime descendant des empereurs romains, et par suite le chef véritable de l'Église, dont l'Église catholique se détacha lors du schisme de l'hotius; ils espèrent donc que toute la famille du Christ finira par se réunir sous cet unique pasteur, et qu'on ne verra plus les diverses hérésies qui ont fractionné le ichristianisme. L'empereur, déjà vénéré par tant de millions de Slaves comme le chef de leur race, redeviendrait alors le seigneur spirituel et temporel du monde : tant il peut élever haut ses espérances!

Les persécutions contre les juis tendaient à la même unification de croyances. Plusieurs tentatives furent faites dans le cours de ces dernières années pour réunir cette nation; on songea même à relever le royaume et le temple de Jérusalem, comme une barrière entre l'Égypte et la Turquie; mais il parut démontré que tout effort pour réorganiser la société juive serait inutile avant sa conversion.

La Pologne compte deux millions d'israélites, qui pour la plupart tiennent des auberges et emploient un jargon qui leur est propre. Depuis Casimir (1334), ils furent déclarés idonci et fideles, avec de grands priviléges, mutilés depuis, de temps en temps, par les antipathies populaires. Ils prirent une grande part aux derniers mouvements de la Pologne; car ils n'avaient que trop de motifs de déplorer la chute de ce rovaume. En conséquence, Nicolas les a forcés au service militaire, dont Alexandre les avait exemptés moyennant une certaine somme (1), tout en prenant leurs fils de douze à quatorze ans pour la marine, ce qui en fit périr beaucoup. Une école qu'ils avaient à Varsovie a été supprimée à la révolution. Depuis lors, persuadé que les membres d'un État qui ne veut pas rester faible, et se trouver contraint de chercher au dehors un foyer de vitalité, doivent appartenir tous à une Église unique, Nicolas a obligé aussi les juifs à la loi religieuse de l'empire; on dit même que son projet est, s'il possède un jour les provinces occidentales de l'Asie, de les transférer tous au delà du Taurus, sur quelque point de leur ancienne patrie.

Ces maux intérieurs et la guerre interminable du Caucase arrêtent dans son essor un empire qui joint à tant de ressources matérielles les liens invisibles dont il enveloppe la conscience des Grecs, des Arméniens, des Bulgares, des Serbes et l'affection de toute la race slave, qui vénère dans le czar le futur rédempteur de sa nationalité : ce sont ces embarras qui rendent moins redoutables les menaces que, du fond de ses frimas, la Russie fait de temps à autre gronder sur l'Allemagne et la France.

<sup>(1)</sup> Il y a de quinze à vingt mille juis dans l'armée russe et beaucoup aussi dans celle de l'Autriche.

## CHAPITRE XXXII.

## ALLEMAGNE.

Autrefois les deux rives du Rhin étaient regardées comme allemandes; mais peu à peu la France prit pied sur la rive gauche de ce fleuve, et finit même par le traverser. En 1552, elle enleva à l'Empire Metz, Toul et Verdun; à la paix de Westphalie, le Sundgau, Brisach et la suzeraineté des dix villes impériales de l'Alsace, qu'elle conquit en 1672 : en 1679, elle lui prit Fribourg; en 4681, Strasbourg; en 1735 la Lorraine; en 1797, le cercle de Bourgogne; en 1801, la France possédait toute la rive gauche du fleuve; en 1808, elle occupait Kehl, Cassel et Wesel; en 1810, les villes hanséatiques, le Lauenbourg et les pays voisins de la mer du Nord. Repoussée de ces parages par les traités de 1815, qui rendirent à chacun ce qu'il avait obtenu à la paix de Lunéville ou lors de la confédération du Rhin, la France conserva toutefois une belle portion de territoire sur la gauche du Rhin. entre Huningue et Lauterbourg; à la moindre crise, on voit se réveiller son ambition de ressaisir toute la ligne du Rhin, tandis que les Allemands de la rive opposée trouveraient juste de recouvrer les pays de la Moselle et des Vosges, avulsa Imperii. Ces prétentions placent la France dans une position hostile à l'égard de l'Allemagne; mais elle ne pourrait l'envahir aussi facilement qu'elle le faisait en d'autres temps en s'alliant à la Bavière, attendu que cette puissance possède une belle région sur la rive gauche du fleuve.

La question morale est plus vive que cette question territoriale sans cesse renaissante. Une domination étrangère, si courte qu'elle ait été, jette toujours dans un peuple des éléments de dissolution et d'innovation qu'il est ensuite difficile d'extirper. L'Allemagne avait été le berceau des libertés nouvelles de l'Europe; mais sa vénération filiale envers ses princes avait laissé s'y établir la monarchie absolue indigène, généralement douce et paternelle, secondée plutôt que tempérée par des états provinciaux. Le despotisme à nu de Napoléon et de ses soldats réveilla le sentiment national, qui, en attendant l'heure du combat, s'appliqua à remettre en honneur et à rechercher les anciens monuments de la gloire et de la grandeur de leur patrie.

En proclamant, dans l'acte de la confédération, la souveraineté des princes allemands, Napoléon n'avait voulu que les soustraire à l'ancien empire pour les soumettre au sien; mais ils se persuadèrent qu'il les affranchissait de tout respect pour les priviléges du peuple : en conséquence, ils abolirent partout les états; dès lors, réunissant le nouveau système de la souveraineté absolue avec l'ancien régime patrimonial, ils produisirent la servitude particulière; ils devinrent les maîtres absolus des peuples, en même temps qu'ils restaient asservis à l'étranger.

Le peuple en accusa moins les princes eux-mêmes que le dominateur dont ils étaient les instruments, et il se trouva prêt, lorsqu'il en fut besoin, pour secouer son joug. Chacun sait les promesses prodiguées alors par les princes, et de quelle manière la guerre des peuples s'engage a au nom de la liberté et de l'indépendance. Les peuples remportèrent la victoire; mais les princes en profitèrent seuls, instruits par Napoléon à ce despotisme administratif qui supprime toute résistance à la volonté du maître.

Nous avons vu (1) comment l'Allemagne fut reconstituée en une confédération sans chef. L'Autriche obtint la présidence de la diète, qui siége à Francfort, et s'occupe des lois fondamentales de la confédération ainsi que de ses relations intérieures, extérieures et militaires. Les États allemands forment une alliance contre toute agression du dehors, et fournissent à cet effet un homme par cent habitants à l'armée fédérale. Ils s'engagent à ne se jamais faire la guerre entre eux, et leurs contestations doivent être décidées par la diète. « Dans tous les pays, il y aura une constitution représentative; les différences de religion n'en apporteront aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. » Ces deux paragraphes (XIII et XVI), par leur défaut, ont jeté le trouble en Allemagne.

La diète de 1818 établit que la confédération n'était pas une simple alliance, mais une association d'États formant un tout. C'était une protestation contre le sentiment d'indépendance qui se réveillait dans les petits États, dominés par l'Autriche et la Prusse, qui allaient jusqu'à prétendre nonmer le généralissime de l'armée fédérale. L'Allemagne fut ainsi considérée comme une puissance européenne, ayant son existence et sa langue propres; quant au besoin d'unité nationale, si vivement manifesté, on y avait pourvu très-peu, au point que la liberté du commerce et de la navigation ne fut pas même établie; on laissa le pays morcelé

<sup>(1)</sup> Tome XVIII.

en une trentaine de gouvernements sans s'occuper d'autre chose que des droits historiques ou diplomatiques des princes.

Au congrès de Vienne, le professeur Thibaut proposa de faire un code obligatoire, établissant le droit commun de toute l'Allemagne, et pouvant être modifié toutefois par les différents souverains. Il est toujours dangereux d'imposer une loi unique à des pays soumis à des princes divers; or, un livre exposant les ressemblances et les différences qui existent dans la législation de ces divers États, aurait été plus opportun pour compléter les législations partielles. Plusieurs Allemands, et notamment Savigny, combattirent cette proposition comme un attentat tyrannique, un renouvellement de ce droit farouche en vertu duquel les Français victorieux imposaient partout leur code Napoléon. De là naquit une école historique, qui en vint à affirmer que les lois, essentiellement progressives, ne doivent pas être enchaînées par un texte écrit, et qu'il faut s'en tenir aux coutumes, qui se modifient avec les temps (1).

Il ne resta donc aucun intérêt, aucune forme de gouvernement commune entre les différents États; les peuples se trouvèrent abandonnés aux institutions qu'il leur plut d'octroyer. On confirma aux princes médiatisés certains droits féodaux qui répugnaient à l'esprit du temps et aux espérances dont les esprits s'étaient flattés; tous ces princes et ces souverains formaient une hiérarchie d'oppressions, appuyées l'une sur l'ancienne constitution de l'Empire, une autre sur la confédération du Rhin, une troisième sur l'alliance fédérale actuelle. On sentait d'autant plus le vice de ce système par la comparaison des habitants de la rive gauche du Rhin, qui, avant obtenu, pendant leur réunion temporaire à la France, l'exemption des dimes, des corvées et de toute autre prestation servile, l'avaient conservée, après être redevenus Allemands. La diète elle-même se montra bien moins une assemblée représentative qu'une souveraine impérieuse. Son temps se passait à discuter des affaires privées, des intérêts seigneuriaux et des prétentions de familles. Lors de la famine de 1817, on en était encore aux enquêtes lorsque arriva la moisson nouvelle; on n'activait ni l'organisation militaire, ni le travail des fortifications, auxquelles étaient destinées les contributions de guerre imposées à la France, et l'on s'occupait encore moins d'accorder les libertés réclamées par les peuples.

<sup>(1)</sup> On trouve dans Green, Antsichten über Staatsund offentliether Leben; Nuremberg, 1843, une classification ingénieuse des lois relatives aux communes en Allemagne.

Cependant les patriotes, déçus dans leurs espérances, conservaient dans sa vivacité ce vieil esprit qu'on voulait maintenant éteindre après l'avoir utilisé; ils l'introduisirent, faute de mieux, dans les modes et la littérature. D'autres, dans les provinces rhénanes surtout, se nourrissaient d'idées philosophiques, en visant à la souveraineté du peuple. Puis, les possessions et les maîtres ayant changé, l'ancien dévouement traditionnel manquait. Le clergé, dépouillé de ses domaines et soumis aux princes, se plaignait; un grand nombre d'intérêts locaux étaient blessés, et le tout ensemble formait une opposition qui éclatait dans la presse, qu'on laissait assez libre.

Les gouvernements, trouvant fort difficile de satisfaire à tout, préférèrent ne rien accorder, et considérèrent comme conspiration toute manifestation de vœux. Les associations des universités et les démonstrations, plutôt joveuses qu'hostiles, faites à la Wartbourg pour célébrer le troisième jubilé de la réforme et l'anniversaire de la bataille de Leipsick, décidèrent tout à fait la réaction. Le meurtre de Kotzebue (1) et l'attentat d'un pharmacien contre Hell, conseiller du duc de Nassau, inspirèrent la crainte de complots régicides et de la résurrection des tribunaux wehmiques. La noblesse immédiate, vovant ses prétentions et ses droits féodaux menacés par la démocratie, se ligua contre elle et déclara la guerre au régime représentatif comme au fruit de la révolution et de la conquête étrangère. Les persécutions commencèrent donc, et les rois réunis en congrès à Carlsbad (2) résolurent de réprimer l'esprit patriotique et de fortifier les idées monarchiques. Une commission fut chargée de rechercher dans toutes leurs ramifications les trames démagogiques ; les universités furent surveillées plus activement, et l'on empêcha la formation de la Société générale, projetée pour faciliter aux diverses sociétés les movens de correspondre entre elles. La liberté de la presse fut supprimée, et l'on rendit les gouvernements responsables de tout ce qui serait publié dans chaque pays (3). C'est ainsi que la situation politique de l'Allemagne se trouva changée.

Au congrès de Vienne, qui vint après, les États germaniques traitèrent des rapports de chaque souverain avec les peuples, et de ceux des petits princes avec l'Autriche et la Prusse : Où commence l'autorité de la diète ? Comment faire exécuter ses décisions ?

1817 18 octobre.

<sup>(1)</sup> Tome XVIII.

<sup>(2)</sup> Idem.

<sup>(3)</sup> Décret de Francfort, du 20 septembre 1819.

Quelle étendue donner à l'article 13 de l'acte fédéral? Y aurait-il des assemblées d'état dans chaque pays de la confédération?

Les deux premières questions furent résolues contrairement à l'indépendance des princes : la diète fut déclarée l'organe de la volonté et de l'action de la confédération entière. l'interprète de l'acte fédéral: chargée de venger les atteintes portées à la paix, elle avait encore la faculté de combattre la révolte dans tout pays confédéré, même sans y être invitée par le gouvernement local, et de lui ordonner d'exécuter les décrets émanés de l'assemblée. On n'osa toucher aux constitutions existantes; mais on déclara qu'elles ne pourraient être changées que par les voies constitutionnelles, et que le principe fondamental de l'union exigeait que tous les pouvoirs de la souveraineté fussent concentrés dans l'autorité suprême. Une fois ces bases posées à titre de sûreté intérieure, la diète s'ingéra dans toute espèce de conflit entre les gouvernants et les suiets.

La commission centrale établie à Mayence pour rechercher et juger ces menées démagogiques, rédigea trente-deux rapports sur l'étendue et le but des sociétés secrètes; mais si elle constata les doctrines dangereuses de la jeunesse allemande, elle ne parvint à découvrir aucune conspiration contre les gouvernements établis, ni à prouver que le poignard de Sand eût été dirigé par les sociétés secrètes. Elle en profita pour rassurer les citovens bien intentionnés. leur disant « que ces agitations étaient isolées; qu'ils eussent donc à se confier dans leurs gouvernements, même à l'égard des mesures qui leur paraîtraient des entraves inutiles à la liberté de penser, d'écrire et d'enseigner (1). »

A l'expiration des cinq années qui étaient le terme des lois contre la liberté de la presse, la diète les renouvela sans fixer un nouveau terme, et maintint à Mayence la commission d'enquête, qui plus tard, en se séparant (1828), déclarait n'avoir rien découvert de quelque importance. L'Autriche, qui avait proclamé, par la bouche de son premier ministre, qu'elle avait pour but « la conservation de l'ordre établi, » et dont l'empereur s'était plaint aux :léputés de Pesth « que tout le monde avait le vertige en repoussant les anciennes constitutions pour en demander de nouvelles, » rappela que, le 20 septembre 1819, « on avait décidé qu'il serait interdit aux assemblées d'état de chaque pays d'émettre aucune expression de principes ou de doctrines dangereuses pour les droits ou le pouvoir monarchiques, » La diète, toujours prête

1824. 16 aoút.

1999

à céder aux vœux de l'Autriche, décida que cette interdiction serait maintenue dans son intégrité, et qu'on devait remédier à l'abus des discussions publiques : dernier coup porté par la prudence monarchique à cet esprit national et populaire qu'elle avait excité pour se sauver.

Ainsi les États secondaires étaient tout à fait asservis aux grands, puisqu'ils permettaient à la diète des actes si importants; toute-fois, ils les acceptèrent comme une sauvegarde contre leurs sujets; dès lors, il se forma une ligue des princes contre toute idée libérale.

Les constitutions germaniques n'ont point pour base la souveraineté populaire, mais l'idée historique de la souveraineté du prince; les chambres sont des représentations d'États, et non des représentations nationales; d'où il suit que le prince ne connaît d'autres limites que les réserves exprimées par la loi écrite ou bien les droits historiques des sujets, tandis que, dans les pays de souveraineté populaire, le gouvernement ne possède que la part d'autorité qui lui est attribuée.

Dans les États du midi, qui avaient obtenu une constitution, ainsi que nous l'avons vu, l'opposition s'exerçait dans les limites légales. On ne put donc les soumettre tout à fait; on travailla seulement à restreindre ces franchises et à en empêcher la contagion, en déclarant que les états provinciaux n'avaient rien de commun avec les formes démocratiques, incompatibles avec les gouvernements monarchiques, uniques éléments de la confédération, et que les peuples s'étaient grandement abusés s'ils avaient cru qu'on leur promettait de telles garanties et la participation de tous aux droits constitutionnels.

Le roi de Wurtemberg ayant élargi sa constitution, les alliés s'en offensèrent, et rappelèrent leurs ambassadeurs; mais il tint ferme. Les puissances, par contre, tressaillirent de joie lorsque le duc de Bade se fit supplier par plusieurs communes d'abolir la sienne et de régner selon les inspirations de son cœur paternel. La Bavière restait fidèle à la monarchie tempérée. Louis, le roi poëte, la faisait jouir d'une prospérité extraordinaire, attirant les meilleurs professeurs dans son université, qui se distinguait par le libre enseignement; sa capitale était devenue l'Athènes de l'Allemagne (1); il exécutait aussi de grands travaux, parmi lesquels il suffira de citer le canal du Rhin au Danube, c'est-à-dire de la mer Noire à la mer du Nord, d'après les plans de Pechemann (2).

(1) Voy. chap. XXV.

<sup>(2)</sup> Le canal Louis commence à Bamberg, et de la se dirige vers le Danube,

L'Allemagne, placée au dedans sous la surveillance des polices locales, et au dehors sous celle de l'Autriche, ne pouvant plus discuter ses propres affaires, se mit à observer celles de la France, et concentra dans les sociétés secrètes son activité entravée dans la presse. Aussi la révolution de 1830 eut-elle un contre-coup presque immédiat de l'autre côté du Rhin; quelques mouvements partiels furent réprimés, et d'autres amenèrent des changements intérieurs.

Le duché de Brunswick, réuni au duché de Westphalie, puis rétabli en 1814, avait été donné à Frédéric-Guillaume, qui fut tué peu de jours avant la bataille de Waterloo. Alors George IV d'Angleterre prit la tutelle de son fils Charles, et donna, en 1820, une constitution à ce pays; mais Charles, dès qu'il fut majeur, désapprouva l'administration de son oncle, et refusa de convoquer les états. Le roi d'Angleterre s'en étant plaint, la diète, après s'ètre inutilement efforcée d'amener le duc à maintenir la constitution, envahit le duché; Charles l'abandonna, et s'en alla vivre à Paris, en laissant à d'autres le soin de gouverner le pays. Il revint après la révolution de 1830, et se montra hautain et despotique plus que jamais, ce qui le fit chasser irrévocablement; on lui donna pour successeur Guillaume, son frère cadet, qui rétablit l'ordre et donna une constitution.

L'électeur de Hesse, Guillaume Ier, rétabli en 1813, voulut remettre toutes choses sur l'ancien pied , jusqu'aux costumes et au cérémonial, comme si Jérôme Bonaparte n'eût jamais existé ; il diminua en outre les traitements et les franchises. Guillaume II, son fils, marcha sur ses traces , et une relation scandaleuse le fit démériter de la morale comme de la politique ; fuyant devant une insurrection , il remit le gouvernement à son fils Frédéric-Guillaume.

Le Hanovre, qui se souleva en 1831, fut apaisé par la promesse d'un statut, octroyé en effet par Guillaume IV d'Angleterre, aux termes de la loi du 26 septembre 1833. A sa mort, son frère Auguste-Ernest, duc de Cumberland, qui lui succéda, déclara qu'il voulait faire le bonheur de ses sujets sans entraves, et convoqua les états d'après le mode de 1819, donnant ainsi le triste

en franchissant un platean élevé de cent quatre-vingt-neut mètres : puis il suit la direction projetée par Charlemagne; des traces d'excavations, appelées Fosse Caroline, s'aperçoivent encore de ce côté. Enfin, le canal debouche par l'Altmuhl dans le Dannbe à Kehlheim. Il a vingt-trois milles de longueur et cent cump ponts; il a ete creusé en douze ans, et la depense s'est elevée à trente-trois millions environ.

1827.

1830. S septem**bre.** 

1821.\* 27 fevrier.

1831. 30 septembre.

> 1837. 20 Juin.

exemple d'effacer d'un trait de plume les constitutions. On écrivit donc, on protesta, on destitua : les colléges électoraux refusèrent de procéder aux nominations; la diète ne voulut pas rendre justice afin de ne pas donner tort au roi, qui promulgua, en 1840, une charte toute monarchique. Le peuple la refusa, et la lutte continua longtemps.

Les Saxons, nation plus éclairée, demandaient que leurs anciennes institutions fussent réformées, et qu'on fit cesser la préférence donnée aux catholiques; la Saxe eut donc sa révolution, et le roi Antoine abandonna le pouvoir à son neveu Frédéric. Une nouvelle constitution fut promulguée; la presse obtint plus de liberté, et les livres ecclésiastiques furent dispensés de la censure 1826. civile.

D'autres États constitutionnels cherchaient à soustraire la presse aux tracasseries de la diète, à obtenir des institutions plus larges, à leur donner une valeur réelle au moyen d'une véritable représentation nationale et de la publicité. Des associations, formées dans ce but, convoquèrent une assemblée à Hambach, hauteur qui domine la délicieuse vallée du Rhin; on y parla avec chaleur en faveur de la liberté de la presse et de l'unité de l'Allemagne, ce qui causa une grande fermentation dans la Bavière rhénane.

1832. 27 mat.

Les rois d'abord, qui avaient hésité, craignant que la nation française ne voulût briser les honteuses barrières de 1814 et recouvrer le Rhin, s'apprêtèrent, en voyant cette puissance rentrer dans l'ancien ordre de choses, à rétablir l'autorité absolue; sous prétexte des désordres survenus, ils voulurent opposer aux déclamations de Hambach la réalité de lois rigoureuses. Ils décidèrent donc que les souverains devraient rejeter toute demande des chambres contraire à l'acte de Vienne, qui concentrait dans le prince les pouvoirs de l'État, et que, si elles refusajent l'impôt, la force interviendrait. La diète nomma pour six ans une commission chargée d'examiner dans ce sens les propositions et les résolutions des diverses chambres; les gouvernements s'obligèrent réciproquement à faire ce qui dépendrait d'eux pour réprimer toute velléité d'orgueil de la part des assemblées d'États contre la diète. Il fut ajouté ensuite que nul écrit allemand imprimé hors du territoire de la confédération ne pourrait y être introduit sans permission; on défendit de former des réunions politiques, de porter des cocardes ou de planter des arbres de liberté.

1832.

Ainsi, on ne réprimait pas seulement le parti révolutionnaire, mais encore le parti constitutionnel. Tous deux tentèrent de résister; mais ils échouèrent. Les deux sociétés principales, l'Arminienne et la Germanique, qui aspiraient également à l'unité allemande, firent à Francfort un mouvement qui, ayant été réprimé, accrut la force du parti dominant. Les puissances étrangères, qui réclamèrent en faveur des libertés germaniques, ne furent point écoutées (1); là, comme ailleurs, il arriva qu'on perdit les priviléges anciens pour avoir voulu en obtenir de nouveaux.

L'abaissement des petits États assurait la prédominance des deux grands. L'Autriche, fidèle au gonvernement paternel, se constitua ouvertement l'implacable adversaire des prétentions libérales, et ne souffrit de changement dans aucun de ses États. Mélange de populations d'origine, de caractère et de traditions différentes, elle ne peut introduire chez elle cette unité qui fait la force des autres puissances. Touchant à dix-huit États, elle a des relations extérieures très-compliquées, et se trouve obligée d'entretenir une grosse armée; puis sa frontière militaire du côté de la Turquie, exigeant une espèce de féodalité armée, l'empêche de tirer parti de ces pays fertiles jusqu'au jour où la chute des Ottomans lui aura donné un voisin plus civilisé.

Indépendamment de la Hongrie et de la Transylvanie, qui ont des institutions distinctes, plusieurs provinces allemandes, bohêmes et galliciennes continuent d'être soumises à la juridiction patrimoniale; bien que les deux premières ne fournissent que trèspeu au trésor public, les revenns de l'Autriche, qui au commencement du règne de François II ne dépassaient pas 86 millions de florins (198 millions de fr.), s'étaient élevés à sa mort à 136 millions (302 millions de fr.). Les mines de sel, de mercure, d'argent lui rapportent beaucoup, ainsi que les mines d'or de la Transylvanie et de la Hongrie, si mal exploitées qu'elles puissent être. Ses dernières acquisitions l'ont agrandie du côté de la mer; mais cette vieille alliée de l'Angleterre craint d'exciter la jalousie. Le silence règne aujourd'hui dans les célèbres arsenaux de Venise; un vaste arsenal militaire, dans le beau port de Pola, est resté en projet; Cattaro et Raguse succombent sous les faveurs dont on comble Trieste, qui deviendra extrêmement importante lorsque le chemin de fer qui doit la mettre en communication avec Vienne et Varsovie sera terminé.

C'est de ce côté que l'Autriche tourne ses efforts; elle et la Russie, par leur traité du 25 juillet 1840, ont proclamé libre la navigation sur le Danube, parcouru aujourd'hui par les bateaux

<sup>(1)</sup> Voy. le discours de Butwer dans le parlement d'Angleterre, 2 août 1832,

à vapeur depuis Ratisbonne jusqu'à Constantinople et à Trébizonde. Le système protecteur des douanes a été modifié moyennant la réduction des tarifs; partout s'élèvent des édifices d'utilité, sinon de luxe, et le gouvernement est dans la voie des améliorations. Mais l'Autriche porte le poids d'une dette publique énorme, qui s'est presque doublée durant la paix (1); il est difficile d'y remédier avec une grosse armée et une diplomatie coûteuse, un empire composé de trois masses hétérogènes, divisées entre elles par des lignes de douanes, et réclamant des lois dont le but est différent (2).

La Hongrie maintient avec ténacité les lois madgyares parmi ses sujets; elle est habitée par plusieurs races de peuples, en partie soumises par la conquête, en partie survenues à diverses époques, Slovaques, Allemands, Valaques, outre les Madgyars, descendants des conquérants, qui, après avoir vaineu les Moraves, les Bulgares, les Valaques, les exterminèrent ou les refoulèrent dans les montagnes, et restèrent nobles et propriétaires du sol; ils correspondraient au *populus* de Rome ou au pays légal, comme on dit aujourd'hui, tandis que tout le reste est plèbe.

La classe privilégiée se compose de prélats avec de riches prébendes, de soixante-dix mille familles magnatices, de quatre-vingt mille autres simplement nobles, et de quarante-neuf bourgs royaux allemands, indépendants des comtés, dont les habitants peuvent posséder des terres dans la banlieue du bourg, en payant la dime et l'impôt. Chaque bourg équivaut à un noble; les bourgs représentent la dernière conquète germanique sur les Madgyars, qui par ce motif les considèrent comme antinationaux. Quelque pauvres que soient les nobles, et quoique réduits à exercer les métiers infimes, ils deviennent électeurs dès qu'ils ont atteint leur majorité, et sont exempts des charges qui pèsent sur les vilains; seulement, ils doivent porter les armes quand ils sont convoqués par

<sup>(1)</sup> La dette autrichienne est de 1,014,000,000 de florins (2 fr. 37 c.), c'està-dire de sept fois environ le revenu, et la rente annuelle à payer s'élève à 67 millions de florins.

<sup>(2)</sup> Sur les 456 millions de livres autrichiennes (394,696,000 fr.), qui forment le revena total de l'Autriche, la taxe de la Hongrie, qui tient lien d'impôt foncier, ne s'élève qu'à 13,185,750 (11,312,95s fr.). Elle a pourtant plus de douze millions d'habitants, tandis que la Lombardie, qui n'en a que deux millions et demi, paye pour l'impôt foncier seulement 22 millions de livres autrichiennes, et pour droits de consommation, y compris l'Etat vénitien, 13,200,000, sans compter les contributions indirectes. Ainsi, en additionnant le tout, on paye dans les provinces italiennes 22 livres (19 fr. 74 c.) par tête (Tegorobsky), tandis qu'en Hongrie on ne paye qu'un peu plus d'une livre.

le roi (insurrection particulière) ou par un acte du parlement (insurrection générale); mais ils ne sont obligés ni au logement militaire, ni au payement des taxes, des dîmes et des droits de péage. Sauf le cas de haute trahison, d'incendie, de rapines, d'adultère flagrant, ils ne peuvent être mis en arrestation, et ne relèvent que de la juridiction royale. Les hautes magistratures et les offices des comtés sont réservés pour eux seuls.

Tous les nobles en âge de majorité et le clergé, qui, en dehors de ses droits propres, possède tous les droits aristocratiques, se réunissent quatre fois par an en assemblées de comté. Ces assemblées, comme participant à l'autorité judiciaire, mettent en accusation les fonctionnaires ou les particuliers pour méfaits publics; comme corps administratifs, ils reçoivent les ordres de la chancellerie aulique et du conseil du lieutenant, pour les lui envoyer avec leurs observations, ou les transmettre aux magistrats qui les exécutent; ils révisent les comptes et discutent les affaires municipales. Ces assemblées, qui communiquent entre elles et surveillent le pouvoir exécutif, sont une véritable assemblée nationale, unique en Europe.

La campagne n'est pas représentée comme telle dans le corps électoral, que constituent le clergé et les nobles, parfois trèspauvres eux-mêmes. Les prélats et les magnats n'ont pas de droits supérieurs aux simples nobles. Tous les magnats âgés de vingt ans, les prélats, les douze grands dignitaires, les évêques, les chefs des députés forment à la diète la première table, correspondante à la chambre des lords en Angleterre; présidée par le palatin, qui représente le roi, elle décide, non en raison du nombre. mais d'après la qualité de ses membres, ce qui rend très-grande l'autorité du palatin. La table basse dont les membres sont électifs, se compose de deux députés de chacun des vingt-cinq chapitres, des cinquante-deux comitats, des quarante-neuf villes royales, des districts, des lazyges et des Comans, du royaume de Croatie et de quelques autres, et, en outre, des fondés de pouvoirs des magnats mineurs et des femmes; ils ne peuvent qu'exécuter l'ordre des électeurs nobles : c'est une espèce de suffrage universe), qui rend les délibérations très-lentes (1).

<sup>(1)</sup> La même administration régit la Transylvanie, aujourd'hui détachée de la Hongrie, qui accepta en 1744 la pragmatique sanction, en renonçant à élire son grand prince. Il n'y existe pas politiquement de classe de magnats, attendu qu'ils ont péri lors de la conquête turque. Les Hongrois, les Szeklers, les Saxons y ont un droit, une administration, des priviléges, un territoire propres, et ils ligurent distinctement à la diète, qui représente la trinité slave. Les Saxons sont

HONGRIE. 95

Les terres sont féodales, c'est-à-dire reversibles à la couronne; elles peuvent être vendues dans certains cas, mais sauf le droit du propriétaire de les reconvrer à perpétnité (avilicitas), ce qui est une grave entrave pour les biens-fonds. Ils appartiennent aux nobles, au clergé, aux villes libres, et sont exploités par le propriétaire lui-même ou par des paysans et des fermiers. Le sol est considéré comme divisé en quatre cent mille portions, outre les pâturages communs et les forêts; le paysan doit au maître, pour chaque portion, cinquante-deux jours de travail avec chariot et chevanx ou le double en travail manuel, le neuvième des produits et un florin pour l'habitation; plus, la dime à l'évêque, puis l'impôt, qui est léger, et la surtaxe, assez lourde, de la caisse domestique, affectée à l'entretien des ponts, des routes, des prisons. des édifices publics et au traitement des magistrats. Les uns cultivent deux ou trois portions, d'autres une moitié seulement ou un tiers; d'autres n'ont rien en terres, et ils donnent pour la cabane qui les abrite dix-huit journées à leur maître : ceux qui n'ont pas même une cabane en donnent douze. Le paysan est aussi sujet à la conscription; outre l'obligation de loger les soldats du roi, de leur fournir des légumes, du pain et du foin à bon compte, il doit entretenir les routes du comté, et céder pour une rétribution fixe et très-faible ses chevaux à tout officier public, à tout vovagenr porteur d'un ordre de l'autorité.

Les paysans constituent le gros de la population; autrefois, ils étaient à la merci des seigneurs, qui pouvaient exiger d'eux ce qu'il leur plaisait; mais Marie-Thérèse et ses successeurs limitèrent un pareil arbitraire. Aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait serfs, ni attachés à la glèbe. Le maître ne peut les chasser sans le concours de l'autorité judiciaire, et lorsqu'elle en condamne un, le maître doit donner sa portion à un autre paysan.

Le paysan ne peut, quelque riche qu'il soit, acheter aucune terre noble; il peut encore moins devenir propriétaire absolu de sa portion, attendu que le titre reste toujours an seigneur; mais il peut aspirer à des professions libérales, et marcher ainsi de pair avec les nobles.

Les paysans de chaque village choisissent leur juge pour les conciliations et la surveillance locale. Du reste, quoiqu'ils supportent toutes les charges, ils sont administrés et jugés par la

hathériens, les autres catholiques, calvinistes, unitaires; ces quatre religions sont égales et reconnues par le roi. Au-dessous de tous sont les Valaques et les Grecs.

race privilégiée, sans jouir de la moindre participation au gouvernement, sans même pouvoir élever la voix dans les assemblées de comté, où l'on détermine l'impôt en argent et en travail; ils ne peuvent non plus intenter en leur propre nom un procès à leur seigneur ou à un noble. S'ils ont des différends avec d'autres paysans, ils sont portés devant le siège dominal, c'est-à-dire à la cour de leur seigneur, dont il a la présidence, ou à celle du seigneur auquel appartient l'intimé. Il peut être appelé de leurs décisions au siège judiciaire du comté, composé de magistrats nobles et élus par les nobles. Le recours est encore possible à des tribunaux supérieurs, qui toutefois sont de même composés de nobles.

Le paysan de race madgyare, exempt qu'il est de ces diverses charges, se trouve dans une bien meilleure position; ceux des bourgs royaux ne reconnaissent d'autre seigneur que le roi, envoient des députés à la diète, et peuvent être propriétaires. Le système judiciaire, dont nous avons parlé ailleurs, est extrêmement compliqué, et varie selon les personnes.

Partout où sa domination remplaça celle de la Porte, l'Autriche se trouva posséder la plus grande partie du territoire, et le vendit; d'où il résulta une classe de propriétaires légitimes qui ne dérivent pas de la conquête.

L'Autriche s'occupe d'augmenter le nombre des terres non nobles, c'est-à-dire lui payant l'impôt; d'établir les arrangements entre le paysan et le maître, et de modérer les exigences de celui-ci, ce à quoi elle réussit par la patience. Mais la vieille race, qui voit avec dépit cette autorité croissante, et tient opiniâtrément à ses priviléges, s'en sert pour lui faire de l'opposition.

La diète, qui devait ètre convoquée tous les trois aus, ne fut pas réunie de 1812 à 1825; dans cet intervalle, le roi François les leva des hommes et des impôts selon son bon plaisir, sans oser cependant faire ce que Napoléon lui avait conseillé, conquérir résolùment la Hongrie. Lorsqu'il la convoqua, le 18 novembre 1825, et la remercia de sa fidélité et des secours que le pays lui avait fournis, les seigneurs saisirent cette occasion, attendue long-temps, pour le rappeler à l'observation de la constitution, pour se plaindre des commissions royales qui portaient atteinte à leur inviolabilité, et de ce qu'on avait appliqué à leurs pays les règlements faits pour les provinces héréditaires. Le roi promit de ne plus lever ni impôts ni argent sans le consentement de la diète; mais les seigneurs, s'appuyant sur leurs priviléges, avaient pris une attitude hostile vis-à-vis de leur souverain, au point de prétendre

HONGRIE. 97

qu'il devait résider dans le pays, parler leur langue, et ne point emmener les troupes au dehors, à moins d'invasion; enfin, ils semblaient ne pas reculer devant l'idée de détacher la Hongrie de l'empire d'Autriche; mais la révolution de Juillet étant venue à éclater, ils eurent peur des libertés populaires plus encore que des prétentions de l'Autriche, et ils offrirent à cette puissance autant de soldats qu'elle en pouvait désirer pour tenir ses sujets dans l'obéissance et la France en respect.

Tout étant rentré dans l'ordre, ils élevèrent de nouveau la voix. A partir de 1840 surtout, un mouvement de réforme et de progrès a grandi dans le pays. Les nobles eux-mêmes facilitent la formation d'un tiers état; on s'applique à créer des routes, à augmenter la culture intellectuelle, à favoriser les ameliorations sociales. La représentation a été donnée à quelques communes, la langue madgyare s'est étendue, et l'on a soumis la noblesse à des contributions; par un sentiment national exagéré, on a même proposé de ne plus admettre les marchandises autrichiennes. C'est dans le même but que les Hongrois agrandissent et embellissent Pesth, qu'ils ont réuni à Bude par un pont admirable (1). La publicité et l'éducation commencent à s'étendre, on élabore un code pénal, et une loi commerciale a été promulguée il v a peu de temps; on maintient en vigueur les conventions entre les paysans et les seigneurs pour le rachat des dimes ou du servage; on ne regarde pas seulement à la naissance dans le choix des juges, mais encore an mérite, et deux simples citoyens doivent sièger à la table décemvirale, cour suprême de justice; en un mot, la justice s'achemine dans ces contrées vers un ordre plus sage et plus humain, en substituant l'utilité publique aux priviléges.

La soixante-quatrième diète, tenue en 1844, mérite une mention particulière: elle abolit les lois urbariales, d'où dérivait l'oppression des agriculteurs, qui maintenant peuvent obtenir des terres nobles, quoique plébéiens; elle a établi une banque destinée à prèter sur hypothèque aux cultivateurs, afin de leur proeurer de l'argent pour se racheter, et devenir propriétaires et citoyens; elle a demandé l'abolition des justices seigneuriales qui, dans tout les cas, ne sont plus que des tribunaux de paix, où siège un assesseur de comitat avec deux légistes, et les peines corporelles qu'ils infligent n'excèdent pas une semaine d'emprisonnement. Cette diète

<sup>(1)</sup> Il a seize cents pieds de long, est soutenu par deux piles de granit et de fer; on a évalué à six millions de florins la dépense totale de cette construction.

réclama aussi la publicité des jugements et le jury, en appelant même les plébéiens à y prendre part; mais elle ne put les obtenir, non plus que la responsabilité matérielle pour les subsides votés; elle obtint toutefois que la langue hongroise fût reconnue pour nationale dans les actes officiels et législatifs.

Ces progrès sont remarquables dans un pays que sa position rapprochée de l'Orient rendra très-important un jour. Ces progrès ne pourront néanmoins être que très-lents, attendu que, sur treize millions d'habitants, einq cent mille seulement jouissent entièrement de la liberté. Les communes qui ont acheté leur affranchis-sement, c'est-à-dire le droit de s'administrer, avec un jnge et un notaire à elles, restent encore sous la suzeraineté du magnat, qui peut mettre le véto sur leurs élections; en outre, elles n'ont qu'une voix dans les diétines. C'est néanmoins un élément national qui, avec le temps, introduira un pouvoir nouveau dans la constitution hongroise.

La jalousie entre les populations est ce qui nuit le plus au pays; en effet, les Allemands tiennent extrêmement à leurs priviléges, et les Slaves voient avec indifférence les acquisitions des Madgyars: les premiers sont industrieux, tandis que les autres sont pasteurs, guerriers et politiques; ceux-ci aiment la Russie, qui porte ombrage à ceux-là. L'Illyrie, composée aussi d'Illyriens, de Russes, de Bohêmes, de Polonais, a de l'éloignement pour la Hongrie. La diète d'Agram a demandé, en 1845, la nationalité à l'Autriche; mais cette puissance, qui jusque alors avait favorisé ce pays pour humilier les Madgyars, a depuis changé de système. De toutes ces secousses sortit la révolution de 1848, qui décomposa ce mouvement, et fit de la Hongrie une pre vince autrichienne.

La Bohème, où fleurit l'industrie, n'est pas moins jalouse de sa nationalité; elle a obtenu (1844) d'adresser ses vœux au trône, et a demandé qu'on fit usage de la langue du pays dans les actes officiels, que la loterie fût abolie, et qu'un de ses magnats présidât la diète.

Les autres pays présentent des demandes de plus en plus hardies; ils aspirent à la publicité et veulent obtenir une plus grande part dans la discussion de leurs intérèts. En vain l'Autriche jette dans ses prisons les patriotes les plus résolus; ils sentent qu'il arrive une henre où le droit de la conquête doit céder à celui de la raison; malheureusement, si la lutte s'engage à ce moment suprême, les peuples finissent par succomber sous la force organisée, et les lentes acquisitions du droit sont perdues.

PRUSSE. 99

Quiconque veut en Allemagne tenir tête à l'Autriche n'a qu'à se déclarer le champion des libertés, des nationalités et des idées de progrès : tel fut le rôle que parut prendre la Prusse.

De grands revers éprouvés par cette puissance sous Napoléon ont contribné à l'instruire et à la régénérer. Sa politique, au commencement de la révolution, devait l'allier à la France pour réprimer l'Autriche; mais l'intérêt d'équilibre céda à l'intérêt de principes, et Frédéric-Guillaume II se constitua le champion des Bourbons de France. N'étant pas secondé par ses alliés, il fut battu; puis, lorsque Catherine II lui jeta quelques lambeaux de la Pologne, il dut songer à pacifier le pays. Enfin, il se réconcilia avec la France, qui pensa soulever par lui le parti protestant en Allemagne, et pacifier l'Europe.

Frédéric-Guillanme III, qui lui succéda à l'âge de vingt-sept ans, se proposait de rester attaché à la France; mais il n'osa se brouiller avec la Russie, et conserva la neutralité durant les premiers revers des Français, de même qu'il résista aux suggestions menaçantes de Napoléon. Cependant, le ministre Stein comprit que, pour déterminer le peuple à des sacrifices, les lignes secrètes ne suffisent pas, et il s'appliqua aux grandes réformes. Il abolit le vasselage, la servitude de la glèbe et toutes les juridictions héréditaires; il admit les bourgeois et les paysans au droit d'acheter des biens-fonds, et déclara que le commerce et l'industrie ne dérogeaient pas à la noblesse; puis, l'année suivante, il compléta l'affranchissement en proclamant que tout vassal héréditaire pourrait devenir propriétaire légal des deux tiers du domaine exploité par lui, le surplus de meurant au seigneur. Il établit le système des municipalités électives, où tout citoyen, quelle que soit sa naissance ou sa croyance, peut choisir ses magistrats. Après avoir supprimé le privilége des grades militaires, conféré aux nobles par Frédéric II, il demanda à la conscription une armée nationale, et exerça la jeunesse au maniement des armes : transitions prudentes, à l'aide desquelles le pouvoir passait du gouvernement militaire de Frédéric II à une constitution rationnelle.

Napoléon obligea Frédéric-Guillaume à congédier Stein; mais les idées de ce ministre étaient déjà entrées dans la politique du roi, qui, avec l'amour du peuple et de la justice, poursuivit son œuvre, substitua aux anciennes taxes un impôt uniforme sur les personnes et sur tous les pays, et abolit les corporations et les priviléges.

En 1813, le roi disparut au milieu de l'ardeur belliqueuse de la nation et de l'influence prépondérante de la Russie. Le peuple Prusse,

1797. 17 aoùt.

1730.

1803.

entier courut aux armes sans avoir été poussé par son souverain, et se trouva vainqueur à la paix en même temps que riche de promesses libérales. Il était plus facile de les faire que de les tenir dans un royaume créé par l'épée et les traités, sans frontières naturelles, sans unité de race, de langage, de civilisation, de crovance, de législation, de souvenirs; dans un royaume où le droit féodal domine encore dans les contrées orientales, tandis que, dans les pays à l'occident. le voisinage de la France et son administration ont introduit dans la loi des principes démocratiques. Frédéric-Guillaume pensa qu'il n'v avait de cohésion possible qu'à l'aide du gouvernement absolu, et, afin de l'exercer, il se rapprocha étroitement de ses alliés. Les patriotes s'en irritèrent et le traitèrent d'imposteur et de tyran. Les ressentiments excités par ce manque de foi démontrèrent à ses alliés la nécessité de rester unis pour les réprimer; cependant, lorsqu'en 1823 l'orgueil du triomphe encourageait à abolir toutes les libertés, Frédéric-Guillaume accorda les états provinciaux, mais avec des attributions très-restreintes.

La population s'est accrue considérablement en Prusse (comme dans toute l'Allemagne, excepté l'Autriche), et, dans ces dernières vingt années, elle a augmenté de trois millions d'âmes. Le royaume s'est procuré, grâce aux meilleures forteresses qu'il y ait au monde, la sécurité que sa configuration et ses fleuves, trop souvent gelés, ne sauraient lui donner. Sa landwehr lui assure une réserve de trois millions d'hommes et demi, qui lui coûte peu, et n'enlève ni bras ni intelligences à l'activité nationale: le gouvernement ne tient sur pied que cent vingt-deux mille soldats, et encore en laisse-t-on un dixième dans leurs fovers.

En 1830, la révolution de Belgique renversa la maison d'Orange, si étroitement liée à la Prusse, et lui enleva les positions qui flanquaient le grand-duché du Bas-Rhin, où se manifestaient des mécontentements. Le roi eùt bien voulu, par ce motif, écraser cette révolution; mais les intérêts diplomatiques ne permirent pas que la paix fût troublée.

La Prusse n'a pas de frontières, et peut être attaquée au nord sur tous les points; elle ne possède ni les sources de l'Oder, de la Vistule, du Niémen, ni celles du Rhin et de l'Elbe, fleuves qui répandent tant de vie dans les provinces; en conséquence, elle dut chercher à se fortifier par les positions militaires plutôt que par les positions géographiques; elle visa surtout à la puissance morale. Ses souverains se sont appliqués avec persévérance à

donner quelque unité à des populations divergentes, en groupant autour d'eux les petits États, et en se faisant les représentants de l'Allemagne, Après la chute de l'empire français, Frédéric-Guillaume caressa les intérêts et les idées régnantes; chef de onze millions d'Allemands, le plus grand nombre qui jamais se soit trouvé réuni sous un même sceptre, il sembla offrir un centre d'unité à l'Allemagne entière.

Aussitôt que le blocus continental eut cessé, l'Angleterre inouda zouverein. de marchandises l'Allemagne, qui avait négligé les fabriques pour les armes. Le congrès de Vienne, entre autres choses, avait négligé de pourvoir aux relations de commerce intérieur, qu'il attribuait à la diète; on conservait donc les anciennes barrières, et des tarifs, des prohibitions, des rivalités s'opposaient, même en cela, à l'unité. La Prusse surtout avait besoin d'un bon système de finances et d'une administration forte et homogène; les contributions directes ne pouvant plus être augmentées, il fallait qu'elle organisat les impôts indirects; mais la s'élevait comme obstacle le système vicieux des douanes. La liberté lui paraissant alors le moyen le plus efficace pour augmenter ses revenus, elle commenca par l'assurer dans l'intérieur, de manière que tout pût entrer et sortir sans obstacles; pour faciliter l'estimation des objets et la surveillance, elle fit paver, non selon la nature, mais d'après le poids et la mesure. Cette réforme lui procura des avantages immédiats, et ses fabriques prospérèrent, grâce à une mesure qui semblait devoir leur être nuisible.

1818.

Les autres États, frappés de l'inconvénient de l'isolement et des douanes multiples, jugérent avantageux de se procurer un marché plus large au moven de concessions réciproques. Hesse-Darmstadt traita de cette question avec la Prusse, et, dans le cours des négociations, les deux puissances s'élevèrent à une conception plus vaste, qui fut d'échanger librement leurs produits, avec suppression de douanes entre les deux États; chacun d'eux, à sa frontière, devait exiger les droits, à répartir selon la population. C'étaient là des idées bien opposées aux vieilles habitudes et aux préjugés; l'expérience les fit triompher de toutes les prévisions sinistres. La Bavière et le Wurtemberg en avaient déjà fait autant, et, à leur exemple, la Hesse électorale s'unit avec le Hanovre et la Saxe, le Brunswick avec Brème et Francfort.

La Prusse, espérant s'assurer la suprématie en Allemagne au moyen du commerce, fondit les deux unions en une seule; à partir de 1830, la Prusse, la Hesse, la Bavière et le Wurtemberg 1828.

1855.

jonirent de la franchise réciproque pour leurs produits et leur industrie.

Cet essai eut de si heureux résultats, qu'en 1844 l'union douanière (zoll-verein) embrassait huit mille deux cent quatre-vingtcinq milles allemands carrés (de huit kilomètres et demi chacun) et vingt-huit millions d'habitants, c'est-à-dire toute l'Allemagne centrale et méridionale, à l'exception des possessions de l'Autriche, qui s'en tint isolée à cause de ses provinces italiennes et de la Hongrie. La base en est la première union, à laquelle les autres associations sont considérées comme avant accédé. Le tarif en est très-modéré : mais on crut, en grevant les marchandises étrangères, favoriser l'industrie indigène. En effet, la production des cotonnades, des étoffes de laines, des soieries, s'accrut immensément, au point que l'étranger cessa de fournir : la valeur des biens-fonds augmenta, et les capitaux trouvèrent à s'employer avantageusement; les pauvres eurent du travail, et tous les citoyens de l'aisance. Les gouvernements réalisèrent de grandes économies dans l'administration, car la ligne des douanes était réduite de plus de moitié; la contrebande et par suite l'immoralite diminuèrent, ce qui augmenta l'introduction régulière, en épargnant la nécessité de payer des juges et des geôliers.

Cependant, un grand port de mer manque au Zollverein pour faciliter les débouchés au dehors. La Baltique lui est pour ainsi dire fermée par l'effet du péage établi au détroit du Sund; le Hanovre reste attaché à l'Angleterre, le Holstein au Danemark; Brème et Hambourg ne veulent pas renoncer à l'avantage qu'elles tirent du concours de tant de marchandises étrangères; ce qui fait qu'elles ne s'associent pas, et que le Zollerein ne peut parvenir à la mer. Le Zollerein se trouve par conséquent resserré par la France, par l'Autriche, par la Hollande et la Russie; il doit donc se borner à faire des traités de commerce, au lieu de proclamer cette liberté qui, selon les doctrines du fondateur de ce système (1), ne peut exister que si elle est réciproque.

L'importance que ce fait a value à la Prusse atteste combien il pèse dans les destinées de l'Allemagne. Devenue florissante, moins par d'abondantes recettes que par les dépenses qu'elle a épargnées pour les douanes et l'armée (2), elle appelle dans ses

<sup>(1)</sup> Frédéric List, qui s'est tué en 1847.

<sup>(2)</sup> Tegoborski (Des finances de l'Autriche, 1743) a écrit deux gros volumes pour refuter les nombreuses publications où l'infériorité de l'Autriche par rapport à la Prusse est démontrée. On y découvre toutefois des faits d'autant plus importants qu'ils sont enfourés de secret. Selon lui, la Prusse avait, en 1843,

universités des hommes distingués, et les introduit même dans leconseil des rois; elle unit en ce moment l'Ems au Rhin, et par suite à la mer Noire, au moyen de la Lippe, fait capital qui la rendra la rivale de la Hollande. Une bonne organisation des États ferait un corps politique de ce qui n'a été jusqu'ici qu'une agrégation de provinces.

Lors du couronnement de Frédéric-Guillaume, les députés des provinces lui rappelèrent les promesses de son père, en émettant le vœu d'une constitution uniforme; ce prince se refusa longtemps à un système de représentation générale, tout en reconnaissant que celui du pays était susceptible de recevoir de meilleurs développements; il accorda done aux États la faculté de publier leurs discussions, ce qui permit au moins l'expression des vœux.

A peine fut-on en possession de ce pea de liberté, qu'on en demanda davantage, surtout la liberté de la presse; on réclama des institutions garanties, la liberté des communications entre le clergé et Rome, une distribution égale des fonctions publiques, sans distinction entre les catholiques, les juifs et les protestants. De là, les maux interminables survenus ensuite. Quoi qu'il en soit, l'exemple a secoué le reste de l'Allemagne; les états provinciaux ou libéraux ont multiplié leurs demandes, et la Bavière et diverses principautés ont fait des concessions.

Deux écoles se sont trouvées en lutte dans toute l'étendue de l'Allemagne: l'école nouvelle, qui réclame des changements radicaux, avec une constitution populaire, et l'école historique, qui ne veut pas de représentations théoriques, mais des états provinciaux fondés sur l'ancien droit germanique ou sur les franchises aristocratiques, bourgeoises et ecclésiastiques du moyen âge. Chacune d'elles, au surplus, est en opposition avec l'absolutisme administratif, le système militaire et l'anéantissement des nationalités. Mais à l'amour de la tiberté se mêle souvent une fureur de bouleversement qui attaque la famille, la propriété, Dieu; ce qui a fait dire à Heine que, lorsque la révolution éclaterait en Allemagne, on verrait que celle de France ne fut qu'une idylle.

L'union donanière est une nouvelle expression du besoin d'unité. Il a été question de donner à tous les navires marchands de la conféderation un même pavillon, et de la soutenir par une 1870. " lum.

<sup>2,399,430,000</sup> livres autrichiennes de revenu, c'est-à-dire qu'on y paye 16 fr. 30 par tête; la France, 3,635,655,000, c'est-à-dire 40 fr. 50 par tête. L'armée de l'Autriche lui coûte 153 millions, celle de la Prusse 99 millions.

marine de guerre fédérale, de manière à faire revivre les temps des Normands et des Hanséatiques ; d'établir une colonie fédérale pour recevoir les condamnés et les vingt ou trente mille individus qui émigrent tous les ans soit au service de l'étranger, soit dans les colonies des autres États. L'union douanière conduira plus facilement à l'unité de mesures, de monnaies et de code commereial. Son industrie s'accroît au point d'inspirer des craintes à l'Angleterre : elle a des foires, où il se fait des affaires immenses, des fabriques de machines et d'instruments d'optique, des universités qui se distinguent par des études profondes, des presses typographiques très-actives, des chemins de fer qui réunissent les pays que sépare la politique. La culture de la vigne s'étend; les bains attirent tant de monde, que la taxe pavée par les étrangers forme dans certains pays (à Wal-leck-Pyrmont, par exemple) une grande partie du revenu public; enfin, le commerce extérieur prend aussi des développements. La racc germanique l'emporte de plus en plus sur la race slave : la première s'est assimilé la seconde sur la rive gauche de l'Elbe, de manière que la rive gauche de l'Oder et les colonies allemande s'avancent du littoral vers l'intérieur.

Cependant, partout subsiste la variété dans les lois, dans les institutions, dans les usages; la juridiction patrimoniale et le régime des terres nobles se sont maintenus encore dans certains endroits, et par conséquent le vasselage ainsi que des tribunaux distincts pour les différentes castes; dans quelques-uns, comme dans le Mecklembourg et le Hanovre, les nobles et le clergé sont exempts d'impôts. La diète a saisi la dictature au détriment de la liberté, en soumettant les États, par crainte des peuples, à l'Autriche et à la Prusse. Mais l'Autriche et la Prusse ne peuvent marcher du même pas; car l'Autriche catholique, dont les sujets parlent des langues différentes, tient fermement à son système de despotisme paternel, tandis que la Prusse, dont les sujets sont Allemands pour les cinq sixièmes, et qui se trouve à la tête des protestants et en contact avec les petits États, a l'habileté de faire tomber sur d'autres l'odieux de ses propres rigueurs.

Mais au nom de quelle idée ou de quel intérêt pourrait se former en Allemagne cette union qu'il lui importerait tant d'acquérir pour résister à la Russie et à la France, qui convoitent l'une l'Oder, et l'autre le Rhin? L'esprit tentonique se raviva un peu quand le traité de 1840, qui isolait la France, poussa à des protestations qui eussent été des menaces si elles avaient été soutenues. On craignit alors une nouvelle irruption de la France,

qui redemandait le Rhin comme frontière; de là une foule d'écrits où l'on jurait de mourir pour défen le le territoire allemand, et l'on parlait même de recouvrer l'Alsace, qui lui aurait servi de boulevard. On chantait partout une nouvelle Marseillaise: Non, non, ils ne l'auront pas, le libre Rhin allemand! C'est ainsi que les puissances prédominantes, dans leur désir de tenir la France en échec, avaient poussé l'Allemagne, autant qu'il était en elle, dans une guerre à laquelle elle se trouvait étrangère, et dont elle fut sauvée, non par la prudence humaine, mais par la Providence.

En même temps, un autre souverain travaille à se concilier la race slave et à se glisser ainsi en Allemagne. Plusieurs écrits répandus dans ces dernières années, surtout contre l'Autriche, révèlent les trames de cette politique russe dont on a pris trop tard ombrage. Nous avons déjà dit que les Slaves, soumis à l'Autriche, s'agitent sous son joug. La Prusse en tient un grand nombre sous le sien, dans le duché de Posen (1); la civilisation. la richesse, l'esprit national sont en progrès. Là, comme dans la Silésie, on réclame la liberté de la presse et le respect pour la nationalité; or, tandis que la Pologne russe expire découragée, elle vit dans les espérances de ses fils détachés de son sein, à tel point qu'on craint à chaque instant un soulèvement (2).

L'esprit démocratique et les divisions religieuses, que les rois n'avaient pas prévues, préparent à l'Allemagne une tempête plus redontable. Déjà nous en avons exposé les causes (3), ainsi que les actes tyranniques auxquels elles ont poussé le roi de Prusse. Il en est qui croient que, sons le voile de la religion, l'Allemagne aspire, en effet, à la liberté et à des institutions; mais il est certain qu'on y préconise une révolution plus radicale encore que celle

<sup>(1)</sup> Les dernières diètes de Posen et de Lemberg méritent l'attention. L'Antriche a permis aux seigneurs de la Gallicie d'affranchir leurs paysans en les rendant fermiers ou propriétaires, et au clergé d'établir des sociétés de tempérance. Les diètes de Posen et de Breslau ont demandé beaucoup plus.

<sup>(2)</sup> Le monvement qui éclata en février 1846 a été étoutfé dans le sang des nobles, le peuple s'etant soulevé et livré contre eux à des massacres qui font frémir l'humanité L'Autriche a démenti le bruit qui s'était répando que le gouvernement avait excité cette horrible boucherie et payé à priv fixe les têtes des nobles égorgés. Elle a récompensé ceux des paysans qui avaient fait, selon elle, preuve de fidélité, et elle a dù maintenir longtemps la loi martiale en Gallicie. Puis, en 1846, les trois puissances protectrices ont déclaré que la république de Cracovie, dernier reste de la nation polonaise, était réunie à l'Antriche. Ces deux faits auront un grand retentissement dans l'avenir.

<sup>(3)</sup> Tome XVIII.

de la France, en bouleversant non-seulement la religion, mais encore la morale, en montrant le cruel courage d'enlever à la jeunesse les croyances qui fortifient et consolent (1).

## CHAPITRE XXVIII.

EMPIRE BRITANNIQUE.

L'Angleterre fut la véritable, la seule et la constante ennemie de la révolution française; la persévérance des tories excita l'admiration de quiconque l'accorde au succès. Napoléon espéra étouffer l'île en défendant à l'Europe d'en recevoir les marchandises et les navires, et ce fut pour l'île une cause de prospérité; désormais sans rivaux, elle saisit ce trident de Neptume, qui est le sceptre du monde. Les énormes emprunts faits par le gouverment enrichissaient les particuliers. La prospérité de l'agriculture, de la marine, des manufactures, la construction des canaux, de ces docks admirables, les entreprises dispendieuses étaient autant de preuves de l'accroissement du capital national. Seule à l'abri des armées ennemies, la Grande-Bretagne fournissait un refuge aux capitaux, même à ceux de Napoléon; le blocus continental lui permit de faire une contrebande très-lucrative, tandis que le reste de l'Europe ne put obtenir que d'elle seule les matières premières elles-mêmes. Le coton, qui valait 2 f. 50 à Londres et à Manchester, se payait le triple à Hambourg, le quadruple à Paris; les produits manufacturés que l'Angleterre offrait sur le continent étaient vendus de 50 à 300 pour cent de plus que dans l'île : gain énorme qui faisait affronter tous les risques de l'introduction.

L'Angleterre était sortie victoriense de la lutte, mais grevée de lourdes charges. Pendant le règne de George III jusqu'en 1815, les revenus s'élevèrent à 1,386 millions de livres sterling (2) : cependant, on contracta une dette de 531 millions ster-

<sup>(1)</sup> Herwegh a écrit: Celui qui a insulté Dieu peut bieu braver un roi. Guillaume Mair: Je veux de grands vices, des crimes sunglants, grandioses. Qu'on en finisse enfin avec cette morale triviale, cette vertu ennuyeuse. Techech: Il faut à l'Atlemagne une refonte radicate, religieuse et sociale. Si dans cette opération l'Eglise et l'État périssent, tant mieux; l'homme social en sortira plus pur. Autant en disent fleme, Hoffmann, von Fallersleben, Freiligratz, etc.

<sup>(9)</sup> Avant 1816, la livre sterling valait 24 fr. 75; depuis elle a été de 23 fr. 25.

ling, et, quoique plusieurs dépenses fussent alors supprimées, 42 millions sterl. de revenu ordinaire sur 46 étaient absorbés par l'intérêt de la dette, et 18 par les dépenses de paix. Si l'Angleterre ent à souffrir, dans la première année de paix, une disette comme jamais elle n'en avait épronvé durant le blocus, ceux-là seuls s'en étonneront qui ne se rappelleront pas qu'elle avait cessé d'être seule maîtresse des mers depuis qu'elles étaient redevennes libres. Les torys ne jouirent donc pas d'un triomphe qui était leur ouvrage : il eut pour conséquence des idées de réforme qui gagnaient du terrain et furent provoquées, l'une par Canning, dans les relations extérieures; une autre par Huskisson, dans la politique commerciale, et la troisième par Gray, dans la constitution.

La politique anglaise est surtout commerciale, et eonsiste à accroître les produits de l'industrie, ou du moins à les soutenir en leur ouvrant de nouveaux marchés. Il en résulte des traités de commerce et des conquêtes au dehors, au dedans mille problèmes pour le gouvernement et pour l'opposition.

La dynastie de Hanovre, qui, appelée par les wighs, avait contre elle l'aristocratie féodale, favorisa le commerce, mais en cherchant à dégrever les propriétés; en ontre, elle établit les finances sur les contributions indirectes (excise). Pendant la guerre contre Napoléon, il fallut introduire l'income tax, impôt sur les revenus qui n'ont pas de capital apparent, comme les pensions et les emplois, et la property tax sur les revenus de capitaux mobiliers on immobiliers, comme loyers, fermages, intérêts (1). Lors du rétablissement de la paix, on aurait voulu maintenir cette contribution; mais le parlement s'y opposa.

Les manufactures anglaises n'ont plus à fournir l'Europe entière d'armes et de vêtements; partout y naissent, au contraire,

Elle se divise en 20 schellings, cenx-ci en douze pences, et un penny en qualre farthings. Avant 1816, la monnaie d'or se comptait par guinées de 26 fr. 47; depuis 1816, par souverains de 25 fr. 21; la monnaie d'argent par couronnes, l'ancienne couronne valant 6 fr. 16, la nouvelle 5 fr. 81. Le dollar, on écu de banque, vaut 5 fr. 41; la livre de poids, 453 grammes. Le gallon, mesure de capacité pour les liquides, contient 3 litres 785, et 4 litres 405 pour les grains. Le pied a 0,304. Le mille est de 1,6093 kilomètr., la lieue marine de 5,592.

(1) Parlo Perrer, Histoire financière et statistique générale de l'empire britannique; Paris, 1834 (trad.) Antérieurement à 1843, en prenant la moyenne de dix années, le produit des donanes était de 537 millions et demi; celui de l'excise sur les objets de consommation immédiate, de 375 millions; celui du timbre, de 177 millions et demi, tandis que l'income and property tax ne donnait que 12 millions.

des concurrents, et il s'établit jusque dans l'Inde des filatures et des machines à tisser. Heureusement, les colonies américaines, en se rendant indépendantes, offrirent à l'industrie britannique de nouveaux consommateurs, et l'instrument puissant de la vapeur lui permit d'inonder le monde de ses fers et de ses cotons (1), et d'occuper ainsi la population qui demandait du pain.

Mais cette guerre que Napoléon lui avait faite avec tant d'éclat, ses alliés la continuaient sourdement en opposant les douanes aux marchandises anglaises et en rétablissant dans les colonies le monopole, qui avait été interrompu durant la guerre. Alexandre de Russie lui-même fut amené, par l'exemple, à « renoncer à cette libre circulation qu'il avait considérée, en 1815, comme un remède aux maux de l'Europe (2), » et il équilibra le tarif d'après les intérêts de l'industrie nationale.

Le prix très-élevé des denrées, à l'époque où le continent restait fermé, avait poussé les propriétaires à faire des dépenses énormes dans des terrains ingrats; mais à peine commençaientils à rapporter, que la paix rouvrit les mers, la valeur des denrées baissa, et les nombreux capitaux employés furent perdus. Pour y remédier, les propriétaires firent mettre de lourdes taxes sur l'introduction des grains étrangers, c'est-à-dire décréter la famine; alors, l'équilibre n'existant plus entre les besoins des consommateurs et les exigences des producteurs, la misère s'étendit sur tout le royaume. Les maux intérieurs, que la guerre extérieure avait assoupis, s'envenimant de plus en plus, le parti qui demandait la réforme du parlement et le droit d'élection pour tous les travailleurs et producteurs, reprit de la force; les radicaux disaient au peuple que ceux qui n'avaient pas le droit d'élection ne devaient pas être soumis à l'impôt.

Déjà la société des nivelenrs appelés Spencéens s'était constituée sur beaucoup de points du territoire; chaque ville, chaque village avait son elub de Hampden, dont le mot d'ordre était : Veille, et sois prêt! Le projet des conjurés était de s'emparer de la Tour, de faire sauter les ponts de la ville, d'incendier les casernes et d'arriver ainsi à la réforme radicale du parlement. Il fallut, pour les réprimer, suspendre l'habeas corpus, c'est-à-dire proclamer la loi martiale.

Plus tard, ce n'étaient plus des conjurations, mais la faim qui armait les prolétaires à Birmingham et à Manchester, pour de-

1817.

1319. Aont.

<sup>(1)</sup> De 1803 à 1812, l'Angleterre exporta annuellement pour 42 millions de livres sterling, et pour 54 de 1815 à 1822.

<sup>(2)</sup> Motifs du nouveau tarif des douanes; Annuaire de 1822, page 317.

mander le suffrage universel, la réforme ou la mort. Les assemblées provoquées par Hunt et Wolseley se mirent à délibérer. Un corps de cavalerie lancé sur la réunion tua un millier de personnes, massacre qui provoqua une grande indignation contre le ministre Castelreagh; Hunt, délivré, fut porté en triomphe : mais le gouvernement défendit les armes, les exercices, les écrits incendiaires; il assujettit à un timbre les journaux et les pamphlets politiques, et l'Europe s'attendit à voir l'Angleterre bouleversée.

1820. 29 janvier.

A la mort du vieux roi, qui, souvent fou, toujours faible d'esprit, avait fait voir quel est le mérite des institutions représentatives, le pays avant pu soutenir sous son règne la lutte la plus terrible et devenir la première nation du monde, le prince régent lui succéda sous le nom de George IV. Ce nouveau monarque. aui déià s'était fait connaître peu avantageusement par le scandale de ses mœurs, apprèta un ignoble spectacle à ses sujets par le procès qu'il fit à la princesse de Galles, sa femme. Caroline avait étalé ouvertement ses amours. Lorsque son époux fut monté sur le trône, elle demanda que son nom fùt inséré dans la liturgie, comme reine. Elle éprouva un refus; les ministres torys lui proposèrent 50,000 livres sterling par an si elle vonlait renoncer au titre de reine et demeurer sur le continent, en la menacant d'un procès si elle retournait en Angleterre. Elle y vint néanmoins, et le roi son mari demanda qu'on la déclarât indigne de régner, et que le mariage fût dissous. L'opposition prit parti pour la princesse, attendu que le roi et Castelreagh l'accusaient; elle fut défendue par Canning et Brougham. Ce membre des communes s'était fait une arme de son talent; plutôt violent que pathétique, il savait, à l'aide d'un ton austère, d'un style concis, d'un sarcasme continuel, occuper l'attention de la chambre des heures entières sans l'ennuyer : extrèmement actif, même hors des chambres, on le vovait à la tête de plusieurs associations, de bienfaisance surtout; dans les meetings, il maltraitait la foule, injuriait ses adversaires; il haranguait jusqu'à sept fois dans un jour dans des lieux différents pour vaincre la puissance de l'or par la puissance de la

1821.

L'appui de ce célèbre avocat vint grandement en aide à la princesse, mais plus encore la faveur populaire. La pruderie anglaise fut blessée au plus haut degré par l'indécence de certaines révélations. Les jurés n'en déclarèrent pas moins que le délit n'était pas constant, et le procurcur général fut contraint de dire à Caroline: Allez, et ne péchez plus. Les trois royaumes se livrèrent

à l'ivresse de la joie, parce qu'une femme coupable avait échappé au châtiment. Cependant, le roi ne voulut pas l'admettre à la cérémonie du couronnement; repoussée de Westminster, elle en mourut de chagrin. Ses funérailles furent une véritable ovation, et George IV s'écria: Voilà un des plus beaux jours de ma vie (1)!

1821. 7 aoút.

La rumeur publique attribua au poison la mort de cette princesse, comme celle de Napoléon, qui arriva presque en même temps; on crut que le gouvernement avait voulu se délivrer de ses embarras en présence de l'orage qui le menaçait. En effet, le parti tory, que le triomphe obtenu par Napoléon avait fortifié, se vit forcé de s'incliner devant l'opinion populaire, surexcitée par ce dernier débat.

Dans le parlement, le ministère était accusé de marcher à la remorque de la Sainte-Alliance, et d'avoir empêché que, dans les révolutions qui avaient éclaté depuis 1820, la nation se fût montrée avec la dignité convenable. L'Angléterre, caressée et respectée par les rois tant qu'elle avait été nécessaire pour abattre l'ennemi commun, maintenant que le péril était passé, causait de l'ombrage aux cabinets, dont la politique était revenue à l'absolutisme. L'opinion publique demandait qu'on intervînt en Espagne en faveur d'une constitution déjà reconnue en 1812 par l'Angleterre; Grey et Brougham reprochaient au ministre de laisser fouler aux pieds la liberté par une neutralité prétendue; or, comme les Anglais, même les moins libéraux, ne peuvent endurer l'absolutisme des rois, lord Castelreagh soutint aux congrès de Troppau et de Laybach le droit qu'ont les peuples de pourvoir à leur organisation intérieure. Mais ce ministre avait perdu sa popularité; et lorsqu'il se tua, le peuple prétendit qu'il avait été poussé au suicide par les remords de s'être fait l'instrument de la Sainte-Alliance.

1823. 9 aont.

Canning.

Canning, qui lui succéda, ennemi de la démocratie, mais partisan des libertés, s'efforça de rendre à son pays l'influence suprème. Il favorisa les peuples opprimés pour diminuer la force des oppresseurs, prèt à s'associer à ceux-ci toutes les fois qu'il y avait un accroissement de puissance à y gagner; il louvoya selon les faits; et selon les théories il combattit en Europe les principes qu'il soutenait en Amérique, parce que tel était l'intérêt

<sup>(1)</sup> Un autre procès scandaleux avait été intenté en 1809 au duc d'York, accusé de vendre des places dans l'armée par l'intermédiaire de miss Clarke, sa maitresse; il fut absous à une faible majorité, et fut forcé de se démettre du commandement en chef.

1793,

de l'Angleterre. Pitt l'avait fait entrer à vingt-deux ans au parlement, où il avait attaqué la révolution française et les espérances qu'elle donnait à l'Europe'; par une grande habileté de langage, par l'agrément de ses réminiscences classiques, par un vif sentiment de la réalité, quelquefois par la majesté et l'énergie, il mérita d'être compté parmi les meilleurs orateurs. Parvenu au ministère, ses deux actes principaux furent de violer la neutralité danoise et de s'allier à l'insurrection espagnole; comme il en sortit en 1809, par suite d'hostilités avec Castelreagh, qui allèrent jusqu'à un duel, il ne prit aucune part à la reconstruction europeenne qui fut accomplie par ce dernier. Lorsqu'il l'eut remplacé. il chercha à diminuer la prépondérance laissée aux monarchies absolues, à dégager son pays de l'alliance des despotes; il opposa au triumvirat de la Sainte-Alliance sa neutralité, toute prête à se tourner du côté des peuples si les rois ne se relàchaient pas de leurs projets de surveillance sur l'Europe. « Il est certain, disait-« il, qu'à l'heure qu'il est, une lutte ouverte ou sourde est engagée « entre l'esprit de la monarchie absolue et celui de la pure dé-« mocratie. Il est certain aussi qu'aucun siècle n'offre une plus « grande ressemblance avec celui de la réforme; or, l'exemple « d'Élisabeth a porté l'Angleterre à se mettre à la tête des nations « libres contre le pouvoir arbitraire.

« Mais Élisabeth était elle-même au nombre de ceux qui s'é-« taient insurgés contre l'autorité romaine, tandis que nous, nous « combattons la monarchie absolue, vaincue depuis longtemps « parmi nous. Prets à porter secours aux opprimés dans les deux « partis extrêmes, il n'est pas de notre politique de nous associer « à qui que ce soit. Qu'avons-nous de commun avec les peuples « qui se soulèvent pour acquerir ce dont nous jouissons déja « depuis longtemps? Nous observons le cours de ces querelles de « la hauteur où nous sommes parvenus, non pas avec le senti-« ment cruel qui naît, selon le poëte, de voir du rivage ceux que « bat la tempète, mais avec un désir sincère d'apaiser, d'éclairer, « de réconcilier, de sauver, toujours proposant notre propre « exemple, et même en v joignant nos efforts là où ils peuvent « être nécessaires. Notre position est donc la neutralité, non-seu-« lement entre les nations contendantes, mais encore entre les « principes contradictoires (1). »

Indifférence immorale! Canning laissa donc envahir l'Espagne, en se contentant d'empêcher que la Sainte-Alliance y intervint

<sup>(1)</sup> Séance du 28 avril 1823.

collectivement. L'opposition lui reprochait de laisser se réaliser sur le continent les maximes de la Sainte-Alliance, pour réagir contre la liberté anglaise. Les réfugiés d'Espagne et d'Italie trouvèrent sur le sol britannique protection et secours; on y éleva la voix en faveur de leur patrie, ou du moins on plaignit son sort. Canning répondait aux reproches: Fallait-il, parce que les Français avaient occupé l'Espagne, mettre le blocus devant Cadix? Non, jamais. J'ai cherché une compensation dans un autre hémisphère. Si la France devait posséder l'Espagne, je ne voulus pas que ce fût avec les Indes, et j'appelai le nouveau monde à l'existence pour rétablir l'ancien équilibre.

En effet, l'Angleterre grandit par ce système, dont les maximes s'accordaient au mieux avec l'ardeur des négociants. En Amérique, les nouveaux États, devenus libres, ouvrirent un vaste champ à la spéculation; les canaux et les chemins de fer lui fournirent un nouvel aliment. Les Anglais combattirent en Afrique les Aschantis, qui menaçaient la colonie de Sierra-Leone; après avoir d'abord essuyé des pertes, ils finirent par l'emporter. Dans l'Inde, ils commencèrent, avec les Birmans et les Mahrates, des hostilités qui devaient aboutir à la conquête de tout le pays.

En Angleterre, le public regardait les opérations de bourse comme une espèce d'usure. En 1802, lorsque les énormes emprunts contractés par le gouvernement accrurent l'importance de ce jeu, on construisit à Londres un palais grandiose, avec un règlement et des cérémonies d'admission. La hourse devint alors une société politique, toute-puissante dans les affaires de l'Europe, qui ne put entreprendre aucune opération financière sans la consulter; comme elle a mis en circulation 29 millions et demi de livres sterling, elle peut faire hausser ou baisser les effets publics, et par suite spéculer; variant à son gré la quantité de signes représentatifs, elle fixe le cours du change avec les étrangers, attire ou repousse l'argent à mesure qu'elle émet ou retire des billets, et offre ainsi un régulateur à l'exportation. Elle a donc un pouvoir arbitraire sur les bases de la société, pouvoir dont elle a souvent abusé; ce qui a produit différentes crises.

Le système des emprunts publics commença lorsque Guillaume III de Nassau, qui l'avait appris en Hollande, emprunta pour fonder la banque, 1.200,000 livres sterling à huit pour cent; de 1689 à 1702, il contracta une dette de 44.100,795 livres sterling. Une des deux compagnies des Indes offrit au gouvernement deux millions de livres sterling à huit pour cent, remboursables avant 1711, condition qui ne fut pas remplie. Le chancelier

Montagu, en 1676, imagina les billets de l'échiquier de 20 livres, que l'État devait recevoir en payement de l'impôt, et qui furent consolidés à six pour cent, lorsqu'il devint impossible de les escompter : telle fut l'origine de la dette publique consolidée. Sous le règne d'Anne, les opérations financières se multiplièrent, au point que la dette s'éleva à 1,500 millions, tandis que le revenu était de 62 millions de livres sterling. George ler, sous lequel il fut porté à 80 millions, faisant des économies sur tout, réduisit la dette à 52 millions de livres sterling; mais, à la paix d'Aix-la-Chapelle elle était de 76, et. dans la guerre du Canada, elle monta à 160. Dans les quinze premières années du siècle, on ajouta à la dette publique plus de 503 millions, si bien qu'à la paix de Paris elle montait à 864,822,454. Profitant de l'abondance des capitaux, on convertit le cinq pour cent en quatre, le quatre en trois et demi, le trois en deux et demi; mais, loin que la dette ait diminué, aujourd'hui le consolidé est de 19 milliards de francs, dont la rente est de 690 millions de francs.

La banque, à cause de la communauté d'intérêts, était devenue une annexe du gouvernement : dès lors, s'entendant avec elle, le ministère put étendre ses propres opérations et accroître la dette, en même temps que la banque augmentait ses profits, de telle sorte que, depuis sa fondation jusqu'à 1790, les actionnaires se partagèrent 51,546,666 livres sterling. Jusqu'à 1756, les bons qu'elle émit n'étaient pas au-dessous de 20 livres sterling; mais en 1782, son fonds s'élevait à 8,900,000 livres sterling, et, en 1816, à 14,953,000. Durant la guerre contre Napoléon, le gouvernement lui emprunta toute sa réserve métallique; cet emprunt et la défiance qui naît en temps de guerre firent vaeiller le crédit, et les demandes de remboursement augmentèrent au point qu'onse trouva dans l'impossibilité de les satisfaire. Alors le génie qui dirigeait l'Angleterre fit prendre au cabinet la grave responsabilité d'autoriser la banque à suspendre les payements, en donnant cours forcé à ses billets, qui furent d'une et de deux livres sterling. Ces billets prirent la place des métaux précieux, qui étaient répandus sur le continent. La banque, obligée de recourir à de nouveaux emprunts, émit d'autre papier, mesure qui, en augmentant les moyens d'échange, fit renchérir les prix; mais, au retour de la paix, elle s'efforça de relever la valeur des billets; en 1819, on ordonna de reprendre les payements en numéraire, et l'émission du papier-monnaie fut limitée.

L'amour du gain a changé de formes pour l'Angleterre selon les temps. A l'époque guerrière, elle s'emparait, le fer en main,

des biens des vaincus. Lors de la Réforme, elle se substitua aux moines oisifs, qui nourrissaient le peuple ; elle s'enrichit ensuite dans les colonies de l'Amérique, puis dans les spéculations de l'Inde. Quand elle eut entrepris la conquête de l'Inde, elle se transforma en nabab; elle fit le métier de contrebandier pendant la guerre contre Napoléon : maintenant elle spécule sur les actions et sur l'agiotage; elle était intéressée pour des sommes considérables dans les emprunts des nouvelles républiques d'Amérique, dans ceux de la Grèce et de Naples; elle en avait mis au moins autant dans des exploitations de mines; deux cent soixantetreize compagnies s'étaient constituées pour la pêche, pour la navigation, la culture et pour des fabriques, des constructions, des routes, des pêcheries, des canaux, des distributions de gaz, d'eau, de lait. Quatre milliards se trouvant employés de la sorte, il devint nécessaire d'émettre beaucoup de papier, et il en résulta une aisance apparente; mais comme elle était artificielle, la disette de numéraire ne tarda point à se faire sentir; les possesseurs de billets demandèrent à les réaliser, et de là vinrent la baisse des fonds, la diminution des fermages, la clôture des ateliers et l'ébranlement du crédit.

On ne saurait dire les expédients mis en œuvre pour conjurer cette panique. Une seule maison paya 4,700,000 livres sterling, et finit pourtant par tomber. La monnaie ne cessa pendant plusieurs semaines de frapper des espèces avec la rapidité que procurent les machines. La chute de la maison Goldsmith, qui avait fait les emprunts pour trois républiques américaines, amena la dépréciation des fonds d'Amérique. On prétend qu'il y eut alors deux mille faillites, c'est-à-dire plus que dans les trente années précédentes. Des milliers d'ouvriers restèrent sans travail, et le salaire des autres fut diminué. La fureur de la populace se déchaîna contre les machines à tisser, et la charité publique dut s'imposer d'immenses sacrifices pour venir en aide aux indigents.

Cette crise, dont tous les pays se ressentirent, a été imputée au trop grand morcellement des effets de crédit, au moyen desquels le droit de battre monnaie se trouvait attribué à des gens qui n'avaient pas même en crédit l'équivalent des valeurs émises; aux spéculations exagérées, soit pour les importations, soit pour les exportations surtout dans l'Amérique méridionale; à la transition rapide d'une guerre universelle qui assurait le monopole à l'Angleterre; à une paix qui lui ouvrait une concurrence universelle; enfin aux restrictions qui détournaient les capitaux de leur destination naturelle.

1825,

Pour apporter quelque remède au mal, le ministère annula les billets d'une livre sterling, émis par les banques provinciales; celles-ci furent consolidées par l'institution, dans les provinces, de banques dépendantes de celle de Londres. La banque royale mit 3 millions sterling à la disposition des manufacturiers, à raison de cinq pour cent, avec caution; on facilita l'introduction des blés étrangers ainsi que l'émigration, et peu à peu le crédit se réveilla.

Le 29 août 1833, un nouveau statut fut donné à la banque; aujourd'hui elle a un capital de 350 millions de francs, y compris le fonds de réserve, avec onze succursales dans les villes manufacturières. Ce capital est prêté à l'État; outre qu'elle émet le papier-monnaie, qui facilite les affaires des particuliers, et reçoit en dépôt les capitaux, elle fait divers services de finance, entre autres celui de caisse centrale du trésor et de la dette, pour lequel elle reçoit annuellement 6,200,000 francs. La banque escompte peu d'effets, et son taux même est élevé; mais elle émet beaucoup de billets de cours forcé. Aucune concurrence ne peut lui être faite dans le rayon de 105 kilomètres ; au-delà de cette limite , beaucoup de banques et même des banquiers privés peuvent émettre des billets; mais la crise de 1836 en a montré le péril, attendu que lorsque la banque diminue ses émissions, elles sont augmentées par ses rivales. En 1844, le parlement voulut y remédier, et Robert Peel soutenait que le roi avait le droit de mettre en circulation des billets comme de battre monnaie, et qu'on ne reconnaissait ce droit à la banque que parce qu'elle en avait le privilége. Il voulait donc qu'on la divisât en deux, l'une pour faire exclusivement des opérations de banque, et l'autre pour émettre des billets, mais seulement pour la valeur du capital qu'elle aurait prêté au gouvernement. Il défendit de créer de nouvelles banques, mais sans oser toucher à celles qui existaient déjà; bien plus, il les rendit légales, et limita l'obligation des actionnaires à la souscription personnelle. La publication hebdomadaire des comptes fut imposée, l'émission déterminée; puis, en montrant l'intention de supprimer ce privilége, il conseilla d'entrer en arrangement avec la banque. C'est un autre pas vers la centralisation administrative (1).

(1) Dans le royaume-uni circulent en or.... 35,000,000 livres sterling. En billets de la banque de Londres..... 20,000,000 des banques provinciales...... 8,000,000

Selon la charte de 1844, tout billet de la banque de Londres se paye à l'ordre, d'où il suit que la banque ne peut en émettre qu'en proportion de la valeur qu'ils

Irlande.

Des maux d'un autre genre s'offraient en Irlande, peuplée entièrement de pauvres, et où l'ancienne race endurait, sous une apparence superficielle de gouvernement libre, une servitude inhumaine sous la suprématie d'une poignée de conquérants. Les Anglais, à titre de conquérants et comme protestants, ont accaparé toutes les propriétés, de telle sorte que, de 1640 à 1788, aucun indigène ne put posséder des biens-fonds. Comme les Irlandais expropriés s'opposaient résolûment aux maîtres nouveaux des terres, ceux-ci, ne pouvant continuer à y demeurer, les louèrent à d'autres, qui les affermèrent avec le droit de les sous-diviser encore. De là résulta un morcellement qui rendit extrêmement précaires la récolte et la nourriture d'une population entière.

Tout le territoire appartient donc aux fils des conquérants (landlords), qui résident ailleurs; des étrangers et des protestants y rendent la justice, d'avides entrepreneurs exploitent la famine, qui s'v renouvelle chaque année. Il ne reste aux vaincus d'autre moyen de subsistance que de labourer la terre, et ils n'ont pas, comme en Angleterre, la ressource du commerce et de l'industrie pour se glisser dans la société aristocratique; aussi voit-on des friches immenses a côté de jardins splendides, des châteanx magnifiques au milieu de huttes et de véritables tanières. Le peuple reste sans instruction ; il n'y a de routes que d'un château à l'autre. Quelques pommes de terre d'un transport difficile et qui se gardent peu, forment l'unique aliment du malheureux Irlandais; des haillons sont tout son vêtement, et il n'a que de la paille pour s'abriter, souffrances d'autant plus pénibles qu'il les endure à côté des jouissances de toute nature, et dans un pays où tout parle de droits et de liberté. Les dix volumes in-folio publiés par la commission de 1835, ce récit interminable d'une série de maux variés à l'infini, parurent un roman créé par un visionnaire.

Le gouvernement anglais nomma aux trente-deux diocèses et aux treize cent quatre-vingt-cinq bénéfices qui existaient en Irlande à l'époque de la réforme des évêques et des chanoines anglicans; comme les catholiques refusèrent de se soumettre à leur direction, il en résulta deux titulaires dans chaque siége et dans chaque paroisse: le ministre protestant, riche, heureux, avec une nombreuse famille, sans un seul paroissien dans le peuple, et le curé catholique, languissant, dans l'indigence comme tout son troupeau, et qui n'a pour vivre que ses aumônes. C'est déjà

représentent; pour garantie, elle doit avoir toujours 14 millions de fonds publics, et pour le reste de l'argent dans le rapport de 415 d'or et de 115 d'argent.

IRLANDE. 117

beaucoup que d'avoir pu conserver la religion et la nationalité dans un pays où la guerre était poussée partout avec une habileté si consommée, et jusque dans le foyer de la famille et les replis de la conscience.

D'après les enquêtes faites en 1822, sur les sept millions d'habitants que contient l'île, cinq millions sept cent cinquante mille étaient catholiques, deux cent cinquante mille protestants dissidents, cinq cent mille presbytériens et autant protestants anglicans. Sur les dix-huit mille acres de terres, deux onzièmes étaient possédés par le elergé catholique, c'est-à-dire pour 2,500,000 de livres sterling sur 14; plus, 700,000 livres en dimes. La couronne nommait à six cent quatre-vingt-quatre bénéfices, et cinq cents bénéficiers au moins ne résidaient pas dans le pays.

En résumé, il y a en Irlande six millions de pauvres, pauvres à tel point que celui qui pent manger trois fois par jour des pommes de terre de qualité inférieure est réputé à son aise, et que trois millions d'entre eux sont, pendant trois on quatre mois chaque année, exposés à mourir de faim, depuis le moment où ces tubercules viennent à se gâter jusqu'à la récolte nouvelle. C'est pour les publicistes un sujet d'études que d'examiner comment les mêmes institutions ont produit des fruits si différents dans les deux pays; comment il en est résulté chez l'un la dignité légale jusque dans l'homme qui meurt de faim, chez l'autre ce dernier degré de misère où l'homme cesse de lutter contre le malheur, et se résigne à la malpropreté, au vice, à l'avilissement et à la brutalité.

Nous avons vu comment Pitt entreprit de réduire le rovaume à l'unité en enlevant à l'Irlande son parlement (1800); elle redevint alors tranquille, c'est-à-dire que la tyrannie des riches sur les pauvres, des protestants sur les catholiques y fut consolidée. L'Angleterre avait promis d'abroger les lois qui frappaient les catholiques d'incapacité civile; mais elle ne tint pas sa promesse, et le pays se plaignit en vain que le commerce des colonies tournat exclusivement au profit de l'île dominatrice, tandis que l'Irlande n'en recueillait aucun avantage pour son agriculture. L'exaspération des Irlandais leur fit prêter l'oreille aux sollicitations hostiles de la république française et de Napoléon; mais le mauvais succès de leurs efforts empira leur condition, et les orangistes se réunirent pour résister à ceux qui voulaient troubler une oppression à laquelle ils donnaient le nom de paix. Castelreagh, nommé secrétaire général de l'Irlande, réprima avec vigueur et inflexibilité les petits mouvements qui vinrent à éclater, de telle sorte que l'on put enfin proclamer une annistie; mais après la paix, les plaintes se renouvelèrent, compliquées de la question religieuse.

Les Irlandais, reconnaissant par expérience que toute action directe ou indirecte du gouvernement dans la nomination des évêques est nuisible à la religion, s'abstenaient des assemblées électives. Le pape consentit à ce que la liste des candidats proposés aux siéges vacants fût présentée au gouvernement, et qu'il en pût effacer ceux qui ne lui conviendraient pas; mais, quoique la propagande fût, depuis trois siècles, l'appui des catholiques, et qu'elle leur fournit des prélats et des ecclésiastiques, les Irlandais trouvèrent peu de dignité à ces concessions, et demandèrent que la nomination fût faite librement par le clergé. Le pape, en les accordant, espérait l'émancipation des catholiques et l'abolition des lois pénales; mais quand on en fit la proposition à la chambre, elle fut écartée. La longue patience des Irlandais était à bont; ils devinrent furieux; des bandes armées s'organisèrent, et les arrestations ne firent que multiplier les résistances.

On ne rèva plus seulement de se maintenir dans la grande unité catholique, mais de se séparer de l'Angleterre, et peut-ètre de former une république, d'après les idées démocratiques alors en vogue. Les enfants blancs (White boys) (c'était le nom que se donnaient les insurgés) parcouraient le pays au nombre de quatre ou cinq mille, en brûlant les maisons des protestants. L'Irlande alors fut mise hors la loi, et tout homme rencontré hors de son domicile avant le lever ou après le coucher du soleil, put être condamné par les magistrats du lieu à sept ans de déportation (I).

Les voies légales devaient mieux réussir à l'Irlande que les insurrections, et elle se mit à réclamer l'émancipation au moyen de la presse, des associations et des pétitions. Une association dite catholique s'était constituée en 1810 pour diriger les efforts nationaux; elle ent d'abord pour chef Jean Keogh, ouvrier en soie, et après lui O'Connel, l'un des hommes les plus extraordinaires qui aient existé. Avocat extrêmement habile, il excellait à fouiller dans l'énorme amas des ordonnances britanniques, cet arsenal d'une tyrannie fondée sur la loi; déclamateur bruyant, agitateur infatigable, tout à la fois rustique et courtisan, il savait prendre au besoin les manières de la cour et vociférer dans les tavernes.

1322.

O'Connell.

<sup>(1)</sup> Il se trouva néanmoins, à la fin de 1822, qu'on n'avait eu occasion d'arrêter personne. Un reste de l'ancienne constitution par centaines rend tont le district responsable en Angleterre quand une manufacture se trouve détruite par un soulèvement, sans qu'il y ait de la faute du propriétaire.

On le voyait assister, dans la même journée, aux élections dans des localités éloignées, pour faire nommer celui-ci, pour exclure celui-là; presser la main calleuse du laboureur comme celle-du vice-roi . et s'agenouiller devant le roi lorsqu'il visitait l'Angleterre. Avant tué en duel un adversaire qui l'avait provoqué, il fit serment de ne plus accepter aucun cartel; ce qui le mit à l'aise pour dénigrer et insulter ceux du parti contraire. Le regard toujours fixé sur l'Irlande, il n'observait pas avec moins d'attention ce qui se passait en Angleterre, afin de profiter de tous les événements. Caressant et impétueux, grossier et pathétique, raisonneur et inspiré, il soulevait et maîtrisait les passions populaires, bravant l'opinion comme le pouvoir. Les paroles violentes que l'indignation semblait lui arracher étaient calculées d'avance; il mesurait de sang-froid jusqu'où il pouvait pousser, sans la compromettre, le peu d'indépendance qui restait à son pays, qu'il voulait obtenir complète. Il parlait, il écrivait, il imprimait, il intriguait, associant des idées qui semblaient incompatibles, l'insurrection constitutionnelle et l'agitation réglée. Pour trouver quelqu'un à comparer au grand agitateur, il fant se reporter à ces mâles époques où un Pierre l'Ermite, un saint Bernard, un saint Antoine de Padoue entraînaient à leur suite des cent mille auditeurs.

Sons sa direction, l'association catholique se fortitia et devint plus compacte: elle eut ses magistrats, son trésor, ses journaux; elle scruta tous les actes du gouvernement britannique; son autorité toute morale fit sortir l'ordre de son propre désordre; dissoute, elle se reconstitua sous une autre forme. Sa hardiesse s'accrut, et elle ne demanda plus seulement l'émancipation des catholiques, mais la séparation des deux pays, le rappel de l'union (repeal). Elle répartit les affaires entre des comités particuliers, perçut des contributions dans chaque paroisse par l'intermédiaire des curés, sous la surveillance des évêques, et concentra les plaintes et les vœux des Irlandais, pour les faire arriver jusqu'au trône; mais six millions d'opprimés ne se réunissaient pas sans faire trembler le sol, et le souffle qui remuait la Grèce et l'Amérique se faisait aussi sentir parmi eux.

Un bill de répression fut alors proposé au parlement, mais sans détruire la cause de l'agitation, c'est-à-dire l'oppression des catholiques. Le roi, s'apercevant que la confiance de la nation se portait plus sur Canning que sur le ministère hétérogène de lord Liverpool, le mit à la tête du cabinet; les libéraux l'emportèrent, et les catholiques espérèrent recouvrer leurs droits politiques, surtout après la mort du duc d'York, héritier présomptif de la cou-

1823.

1826.

1827. 8 août.

Juillet,

ronne et leur adversaire implacable. Mais, après la mort de Canning, le nouveau ministère se composa de torys et de whigs, et le duc de Wellingtons'entendit avec Robert Peel, qui avait la haute main dans la chambre des communes. L'émancipation des catholiques fut alors l'objet de débats très-vifs, ce qui encouragea ceux de l'Irlande; un siége au parlement étant devenu vacant, O'Connell s'y fit élire lui-même, avec des démonstrations populaires qu'un gouvernement libre ne saurait dédaigner. Les débats engagés sur cette élection firent connaître à l'Irlande ses propres forces. O'Connell, qui déjà avait exposé aux communes, dans un admirable discours, les misères de l'Irlande, réclama alors l'émancipation parlementaire de son pays. Ses adversaires s'effrayèrent de ces menaces : des contre-associations se formèrent; on vit des loges orangistes et des clubs brunswickois se cotiser pour solder l'élection des protestants.

1898.

Émancipation des catholiques.

> 1829. Mars.

Depuis longtemps, cette question divisait le parlement en deux camps hostiles, au point de faire craindre une guerre civile. Les torvs, voyant qu'ils ne réussiraient pas à étouffer ce germe de discorde, et que mienx valait accorder législativement l'émancipation que de se la laisser arracher par la révolte, voulurent en enlever l'honneur aux whigs; en conséquence, elle fut proposée par Peel et Wellington. La capacité électorale et l'éligibilité appartinrent à tout catholique qui jurerait non plus l'ancienne suprématic royale, mais fidélité au roi et à la ligue protestante; qui s'engagerait par serment à ne pas travailler contre l'Église établie, à ne plus regarder les rois excommuniés comme pouvant être licitement déposés ou tués, et à renoncer à cette croyance qu'aucune juridiction temporelle on civile appartînt au pape dans le rovaume. Tout catholique était déclaré admissible aux emplois civils ou militaires, sauf quelques hautes fonctions; néanmoins, ils étaient exclus de toute dignité ou fonction dans les Églises d'Angleterre et d'Écosse, dans les cours de judicature et dans les universités.

La chambre des communes était toute disposée à voter ces mesures, et les lords finirent par les accepter, après y avoir long-temps résisié; cependant, ils élevèrent le cens électoral, pour faire contre-poids, de 40 schellings à 40 livres sterling. Ce coup, habilement calculé, enlevait le droit de suffrage à la foule des paysans, qui auraient voté sous l'influence du clergé.

Les Irlandais se plaignirent qu'on n'eût pas fait assez, les protestants de ce que l'on avait fait trop. Wellington, accusé d'avoir cherché par l'émancipation une popularité dangereuse, et compromis la haute Église et la constitution de 1688, se vit forcé de se battre en duel avec le comte de Winchelsea.

C'était folie de croire que l'émancipation dut guérir tant de plaies par enchantement. Un grand pas était fait : mais l'injustice primitive continuait de subsister en Irlande, où elle est peut-être ineffaçable, à moins d'une seconde expropriation. Les land-lords cherchent à améliorer la condition des paysans et des fermiers; ils tâchent de remédier à cette subdivision sans fin : mais il est fort difficile de mettre d'accord deux populations hostiles. Le bien ne résultera point des manufactures, des chemins de fer ou de semblables progrès matériels, non plus que de grandes villes, de la propreté et des aises de la vie, ni de la fondation d'écoles, de la défense de contracter des mariages pauvres et de se livrer à la mendicité : ce remède ne consiste point, en un mot, à transformer les Irlandais en Anglais quand le mal git précisément dans cette prétention. On agit sur l'Anglais par la tête, en flattant chez lui l'ambition, les idées libérales, l'amour du confortable. L'Irlandais suit les élans de son cœur; il a besoin de croire à une idée, à un homme, et de s'y abandonner sans réflexion. Il faudrait que le propriétaire crût avoir non-seulement des droits, mais des devoirs; qu'il habitât au milieu des paysans (1), qu'il les disciplinât, qu'il fût pour eux un père, tandis qu'an contraire il est aussi éloigné d'eux par la différence de religion et de langage que par sa résidence habituelle en Angleterre. Voilà pourquoi, après avoir obtenu l'émancipation, les Irlandais voulurent encore le rappel, e'est-à-dire qu'on rendit à l'Irlande son parlement distinct.

L'émancipation catholique avait rendu les torys soupçonneux envers le ministère; les whigs le soutenaient, mais seulement autant qu'il fallait pour le faire subsister et se conserver une part du pouvoir. Peu avant la révolution de Juillet, Georges IV vint à mourir, et Wellington, qu'on avait cru le seul capable de refréner les caprices de ce prince et sa condescendance pour ses favoris, semblait devenir moins nécessaire; cependant, Guillaume IV, qui monta sur le trône à l'âge de soixante-quinze ans, conserva ce ca-

1830. 20 ju n.

<sup>(</sup>t) Northon, dans son ouvrage sur l'Irlande, attribue les maux du pays à l'absence des propriétaires. Seton lui, l'île rend 450 millions de francs: 100 millions sont le revenu des propriétaires absents; 37 millions et demi du clergé, dont plus de la moitié ne réside pas; 122 et demi passent en taxes et en dimes; l'armée en absorbe 32 pour maintenir l'ordre dans le pays. Il reste aiusi par jour, à six millions d'habitants, 35 centimes par tête. Les inégalités inévitables d'une pareille répartition ne laissent au plus grand nombre que la misère.

binet. Les whigs s'apprètèrent à conquérir les droits réclamés en se rangeant dans l'opposition; celle-ci avait déjà repoussé le budget, qui représentait un déficit de 560,000 livres sterling, en exigeant qu'on diminnât les traitements, mais surtout que la représentation du pays dans la chambre élective fût répartie plus également.

Réforme parlementaire. La réforme parlementaire, en 1790, avait été appuyée par Pitt lui-mème, qui l'abandonna ensuite, quand la peur inspirée par la révolution française eut fait prévaloir les conservateurs torys. Ces torys tremblaient de voir toucher à ce vieil édifice auquel Saxons, Normands, catholiques, protestants, Hanovriens, la liberté et la tyrannie avaient ajouté quelque pierre, et dont on avait surchargé les fondements, au point qu'il était facile de l'ébranler. Les libéraux croyaient qu'il fallait le saper par la base, en respectant la représentation nationale, mais en la régénérant par des élections libres, pures de corruption et faites au scrutin.

Les anciens droits, comme il arrive d'ordinaire, s'étaient accumulés et répartis d'une manière absurde ; les avantages accordés aux comtés lors de leur réunion avaient rendu différents pour chacun d'eux le nombre des votes et les conditions d'éligibilité. On avait essayé, en 1801, de régulariser ce chaos, en fixant à six cent cinquante-huit le nombre des députés: quatre-vingt-quatre des contés d'Angleterre, vingt-cinq des grands villes, cent soixante-douze des bourgs, huit des ports de mer, quatre des universités de Cambrige et d'Oxford, vingt-quatre des comtés et des villes du pays de Galles, trente des comtés et soixante-cing des villes et bourgs d'Écosse, cent de l'Irlande. Outre la très-grande inégalité de cette répartition, plusieurs localités, autrefois trèspeuplées, se trouvaient rédnites à rien, tandis que de faibles villages devenaient des villes populeuses et restaient sans représentants. Edimbourg n'avait, sur une population de cent mille âmes, qu'un seul député, nommé par trente-trois électeurs, tandis que certains lords, seigneurs de bourgs pourris (rotten-borough) disposaient de beaucoup de siéges au parlement : un mur en ruine v envoyait un représentant, une simple colline deux. Le duc de Norfolk faisait no:nmer onze députés; les ducs de Ruthland et de Newcastle en faisaient nommer sept; cent quarante-quatre pairs et cent vingt-quatre gros propriétaires avaient dans leurs mains l'élection de quatre cent soixante et onze députés. Enfin, trois cent trente membres de la chambre des communes étaient élus par quinze mille électeurs, ce qui leur assurait la majorité au milieu de cette prétendue représentation du pays.

L'aristocratie était donc arrivée à inféoder la députation dans

ses mains, et elle en faisait l'apanage des cadets. Ces bourgs pourris se donnaient en dot, et se transmettaient par héritage. Gatton, en 1795, fut vendu 2,750,000 francs; ainsi un siége dans le parlement s'achetait comme un immeuble. Les seigneurs anglais en usèrent parfois pour faire arriver d'emblée dans la chambre des sujets qui sont devenus plus tard des hommes illustres; mais étaitil possible de dire que la nation y fût représentée? Le pays voulait qu'un pareil système fût remanié de telle sorte que la représentation se trouvât réelle.

1830. 9 novembre.

A l'ouverture du nouveau parlement, élu sous l'influence de la révolution de juillet, le mécontentement se manifesta, et l'on reconnut qu'on voudrait en vain décliner la question de la réforme. Plusieurs incendies révélèrent l'effervescence populaire. De nombreux pamphlets excitaient Londres à imiter Paris; les ministres furent accusés de lâcheté, de bassesse, et on leur reprocha d'avoir imaginé un complot pour s'entourer de baïonnettes. Wellington, en butte aux huées et poursuivi à coups de pierres, céda le portefeuille aux whigs; lord Grev, qui lui succéda, prit pour chancelier Brougham, chef de l'opposition, et composa son cabinet avec des hommes d'opinions diverses. Lord Russel, qui, défenseur de la liberté politique et religieuse autant qu'ennemi des révolutions, avait proposé, dès 1819, la réforme parlementaire, lut alors dans le parlement un bill tout à fait radical. Tout bourg audessous de mille habitants perdait la représentation, ce qui excluait cent soixante-dix-huit membres; elle était attribuée, an contraire, à vingt-sept villes et à quelques nouveaux quartiers de Londres. Le nombre des députés devait être proportionné à l'impôt des terres et surtout à celui des maisons; ainsi, l'on ajoutait aux anciens 500,000 électeurs nouveaux, et le nombre des députés se trouvait restreint.

L'opposition tory, non moins forte que brillante, retarda le triomphe de ses adversaires; mais l'émotion croissante démontrait qu'on ne voulait plus s'arrèter. Les assemblées politiques se répandaient des villes dans les campagnes : on parlait de droits de l'homme, de suffrage universel, de l'abolition de la pairie et de tous les priviléges héréditaires; il fut question de refuser les subsides à la couronne; on préparait des drapeaux tricolores, et des soulèvements éclatèrentsur divers points. Il fallut assièger Bristol; à Londres, quatre mille personnes accompagnèrent le lord maire lorsqu'il alla supplier le roi de soutenir la réforme. L'Irlande réclamait d'une voix plus puissante un parlement à elle, et le droit de s'administrer sous le patronage de la couronne d'Angleterre.

O'Connell, secondé par Sheil, parcourait le pays en répétant partout la parabole du savetier, qui prétendait savoir faire les souliers, parce que son père les raccommodait passablement. Les Irlandais refusèrent la dime, et désarmèrent les soldats qui venaient pour en exiger le payement. On mit en vente les meubles de ceux qui ne payaient pas, et aucun acheteur ne se présenta; ceux qui se hasardaient à couvrir l'enchère voyaient leur maison saccagée ou brûlée. A cet état de choses vint se joindre le choléra, qui fut terrible dans des villes populeuses et pauvres comme celles de l'Irlande, où la basse classe, irritée et superstitieuse, voyait dans les ravages du fléau le résultat de trames puissantes ou de vengeances particulières, plutôt que d'y reconnaître le doigt de Dieu.

1831. 6 decembre. Dans la session qui suivit, lord Russell proposa, pour la seconde fois, le bill modifié dans quelques-unes de ses parties, et, malgré les chicanes des torys, qui cherchaient à gagner du temps, il finit par l'emporter. Deux autres bills suivirent, relatifs aux élections d'Écosse et d'Irlande et au rachat des dîmes dans ce dernier pays; mais cela n'empêcha point le sang d'y couler encore.

Telle fut cette réforme parlementaire si applaudie et si accusée, parce qu'il n'ya pas d'abus où ne se trouve quelque parcelle de bien. La représentation restait encore inégalement partagée, puisqu'il y avait en Angleterre un député par vingt-huit mille personnes, en Écosse un par trente mille, en Irlande un par soixanteseize mille; les whigs, eux aussi, étaient aristocrates et propriétaires. Ce serait donc s'abuser que de considérer la réforme comme démocratique; car elle ne faisait qu'étendre le droit sur un plus grand nombre de bourgs, en passant de l'oligarchie à l'aristocratie sans que l'influence sur les élections sortit de la classe des grands propriétaires; ceux-ci parvinrent même, par leur habileté parlementaire, à recouvrer dans les années suivantes une partie de ce qu'ils avaient perdu.

D'abord, ils éludèrent en grande partie l'effet de la loi nonvelle par deux dispositions qui semblaient ou peu importantes, ou favorables aux intérêts populaires : savoir, le maintien du vote aux membres des corporations, et ce droit aux fermiers payant un loyer de 1,250 fr. dans les comtés, ou de 250 dans les villes. Le nombre des petits votants ainsi augmenté, la corruption et les menaces eurent beau jeu. Le riche put se créer une masse de suffrages en diminuant les loyers parmi les gens de sa dépendance. Il est tel propriétaire à qui appartienuent des quartiers entiers, et dont les locataires seraient le lendemain sur le pavé s'ils ne votaient pour lui.

Ce fut une véritable guerre de force, de ruse, de terreur, de bavardages, de promesses, qui se livra dans les quinze jours qui furent consacrés aux inscriptions électorales, et l'on ne saurait imaginer à quels artifices, à quelles violences on avait recours pour écarter ses adversaires (1); mais trop de gens avaient intérêt à s'opposer à tout remède efficace.

Voici denc aujourd'hui les bases de la constitution anglaise: Un roi inviolable, avec des ministres responsables; quiconque est domicilié en Angleterre et paye le loyer indiqué plus haut est électeur; les électeurs réunis aux représentants des villes et des comtés nomment les membres de la chambre des communes, au nombre de six cent cinquante, dont cent cinq pour l'Irlande, et quarante-cinq pour l'Écosse.

Sur les quatre cent dix-huit lords que compte actuellement la chambre haute, il y a trente évêques, et quarante-huit appartiennent tant à l'Écosse qu'à l'Irlande: parlement tout à fait aristocratique, comme l'est aussi en grande partie la chambre des communes (2). Il est vrai que cette aristocratie territoriale protége les intérèts agricoles, et que, s'appliquant de bonne heure aux affaires, elle perd la fatuité insolente qui ailleurs est souvent son apanage. De plus, la pairie, qui donne cette consécration suprème à laquelle suffit la naissance en d'autres pays, peut se conquérir en Angleterre par le mérite. La couronne a la faculté de créer autant de pairs qu'il lui convient, tandis qu'elle ne peut créer un seul bourg.

Le pouvoir judiciaire est exercé par douze juges, qui font chaeun quatre tournées par an en tenant les assises dans la circonseription qui leur est assignée. L'un d'entre eux préside le jury, qui décide seulement les questions de fait. Douze citoyens constituent le grand jury, qui peut suspendre les procédures criminelles ou les faire commencer. L'appel des petits jurés, qui siégent dans la cour de justice, est porté à la chambre des lords; mais il entraîne tant de frais, que bien peu de personnes y ont recours.

La répression des délits appartient aux juges de paix, magistrature locale et gratuite, attribuée à la noblesse inférieure. Brou-

<sup>(1)</sup> Roebuck fit, en 1842, une motion contre la vénalité des élections; et les exemples de trafic, de vente en gros et en détail qui furent alors mis au jour sont des révélations on ne peut plus curieuses sur cette société tout à fait à part.

<sup>(2)</sup> En 1842, lorsqu'une agitation extrême régnait dans les pays manufacturiers, on demanda que la reine convoquât le parlement en novembre. Comment donc? s'écria Jacques Graham; mais novembre est la saison de la chasse des faisans!

1928. 7 fevrier. gham s'efforca d'introduire quelque réforme dans le chaos de la législation anglaise. Dans un discours qui ne dura pas moins de sept heures, il passa en revue le système judiciaire, et fit ressortir les absurdités qu'il contient. Trois tribunaux suprêmes. dit-il alors, existent à Londres avec des attributions presque identiques, et pourtant très-différents quant à la forme et aux frais. L'un (King's-bench) est surchargé de travail; les deux autres (commons-nlaids et exchequer) n'ont presque rien à faire, attendu le petit nombre d'avocats qui ont droit d'y plaider. Les juges de paix, institution si vantée, sont nommés par les lords lieutenants des comtés, et ils n'ont point de contre-poids. Les lois sur les biens-fonds et sur les successions varient de comté à comté. La propriété immobilière est tellement privilégiée, que le créancier ne peut jamais la saisir, et pourtant le débiteur failli est châtié sévèrement. Les affaires des colonies sont renvoyées, avec des frais énormes, au conseil privé du roi, qui n'est pas au fait des législations très-variées d'après lesquelles elles sont régies. Le pays manque d'un régime hypothécaire régulier et uniforme.

Lorsque Brougham devint lord chancelier, c'est-à-dire président de la Chambre des Pairs et en même temps premier juge d'appel, il s'efforça d'introduire quelques réformes. Il proposa d'établir plusieurs degrés de tribunaux, au lieu de cette concentration gènante de la justice qui contraste avec la séparation administrative du royaume; en effet, les arrèts sont rendus par des juges supérieurs qui résident dans la capitale, et statuent avec précipitation, dans leurs tournées annuelles, sur d'innombrables affaires, tandis qu'un labyrinthe de petites juridictions féodales ou municipales juge arbitrairement les petites affaires, en suivant des règles entièrement différentes (1). Mais les avocats, les juges et tous les gens intéressés à cet ordre défectueux, qui rend les procès aussi longs que coûteux, se mirent à la traverse pour faire échouer ce projet, et la Chambre des Pairs le repoussa. Les mêmes motifs firent avorter la tentative de Brougham pour sé-

<sup>(1)</sup> La partie écrite de la loi anglaise consiste dans les jugements rendus (reports of cases), qui forment déjà trois cent cinquante volumes in-folio, et chaque année il s'en publie huit volumes. Aussi la protession d'avocat est-elle des plus lucratives. Le cabinet de sir Samuel Romilly lui rapportait 400,000 francs par an. Le traitement des juges est en proportion, et en comptant leurs honoraires (fees, allowance) il s'élève de 100 à 400,000 francs. Celui du lord chancelier est de 100,000 francs; mais ses honoraires le portent jusqu'à 4 à 500,000. De plus, il existe entre les coutumes une immense diversité.

parer les fonctions politiques du chancelier de ses fonctions judiciaires.

En résumé, il n'y a en Angleterre ni concentration de pouvoirs, ni police générale, ni ministère public. Les intérêts de la société y sont sacrifiés au respect pour l'individu. Chaque commune est indépendante pour son administration intérieure, et jamais on n'y voit apparaître l'intervention du gouvernement. Cependant, l'exemple de la France, adopté par toute l'Europe, s'y est fait sentir aussi quelque peu. Peel introduisit, en remplacement des gardes urbaines de chaque paroisse, les hommes de police, corps spécial, dont l'action est plus prompte et d'organisation uniforme. Il simplifia en certains points les complications de la procédure, imprima au système municipal et à la hiérarchie administrative une apparence de dépendance; l'inspection établie sur les chemins de fer, et la taxe des pauvres sont un pas dans la voie d'une centralisation future de l'administration.

Cependant, le règne exclusif des torys, ces conservateurs par excellence, ces soutiens de la couronne, finissait avec la réforme, et toute la politique européenne s'en ressentit. Sous le ministère Grey, qui réunit les whigs les plus capables, le pays s'achemina rapidement au progrès. La représentation fut étendue; la conversion des dimes en une rente foncière devint permanente et obligatoire; on prépara la réforme des lois municipales, et l'esclavage fut aboli.

Les dissensions parlementaires de l'Angleterre ne se rapetissent pas à une lutte d'homme à homme, dans le but de se renverser tour à tour du ministère; c'est une lutte de principes fixes et héréditaires. Les torvs, grands propriétaires serrés antour du trône, hommes d'État dévoués à l'intérêt national et faisant du bien à leurs semblables parce qu'ils ont besoin d'eux; les whigs, voulant la liberté, mais dans une certaine mesure; les dissidents, radicaux de l'Église; les anglicans, presque catholiques : tous se présentent avec des desseins arrêtés de longue date et soutenus avec constance. L'union les rend forts, et tous ensemble combattent pour le bien du pays. En 1828, une société de whigs fondait l'université de Londres. L'année suivante, une société de torys lui opposait le King's College. De là résultent des hommes convaincus, opiniàtres et grands par cela même : Guillaume Pitt, infatigable à sa tâche et tendant constamment à son but, l'emportant sur ses contemporains par l'ambition et l'orgueil, mais qui savait néanmoins se conserver intègre, refusant les sinécures, les titres, l'ordre de la Jarretière, et mourant presque pauvre; Wilberforce, qui ne se lassait pas de réclamer l'affranchissement des esclaves; Romilly, qui se vouait à la réforme de toutes les lois; Cobbet, le terrible logicien populaire; Francis Burdett, gentilhomme de la liberté; Brougham, dont l'ironique violence ne repose jamais; Peel, à l'éloquence adroite, à l'action hardie, qui ne rougit pas de se dédire, qui proclame qu'il n'y a pas de honte à prendre les leçons de l'expérience, et à corriger ses opinions présentes d'après les passées; O'Connell enfin, l'un de ces hommes qui deviennent une puissance par leur seule force.

1837. 20 juin.

La reine Victoria fut couronnée avec un faste qui rappelait le moven âge. Lorsqu'elle parcourut l'Écosse, on lui prodigua des adulations inconnues même dans les pays d'esclavage. Les salles des banquets, les théâtres ont retenti longtemps des lymnes et des hourras en l'honneur de cette jeune reine; mais, tout en baisant son sceptre, on l'empêche de l'allonger, car le gouvernement représentatif a reçu dans ce pays tont son développement. Les ministres, forts de leur position, au lieu d'être les agents doeiles d'un pouvoir couvert par leur responsabilité, agissent avec hardiesse et conviction, comme expression de la majorité, sans autre contrôle que celui de l'opinion. L'aristocratie, puissante sur les paysans parce qu'elle est presque l'unique maîtresse des terres; sur les ouvriers, parce qu'elle a en main les plus grandes manufactures; sur les pauvres, par l'énorme taxe qu'elle vote et qu'elle distribue; sur le clergé, par les prébendes qu'elle possède ou qu'elle assigne, l'aristocratie se soutient, malgré tant de révolutions, parce qu'elle est ouverte à tous, et se rajeunit elle-même continuellement, et parce qu'elle laisse le peuple manifester sa pensée de la manière la plus énergique.

Les gouvernants anglais, dans leur façon de procéder, dominent les faits, mais non la logique; ils ne proclament point de systèmes généraux, mais ils arrivent, avec le temps et par des détours, là où d'autres n'avaient pu parvenir en suivant la voie directe. Soit nature particulière du peuple, soit longue habitude, des soulèvements, des violences populaires qui suffiraient ailleurs pour renverser une dynastie, sont apaisés en Angleterre par un décret du gouvernement ou par l'apparition d'un magistrat. Quand la France en fut réduite aux barricades et à l'effusion du sang pour reconquérir ses libertés, l'Angleterre trouvait dans sa constitution les moyens légaux pour atteindre le but : ne point voter les impôts tant que le pays ne serait pas sa-

tisfait, et tout cela dans un gouvernement plein de respect pour la personne du citoyen et la légalité, où le dernier des paysans, comme le premier des lords, peut dire avec fierté: Je suis sujet du roi, et roi dans ma maison.

Au-dessus de cette liberté domine la loi universelle, immuable, imposant à la fois aux intérêts et aux affections; des pétitions couvertes de deux millions de signatures s'effacent silencieuses devant la vote de la chambre, et des assemblées de deux cent mille personnes se dissipent sur l'injonction d'un shérif. L'Irlande adorait O'Connell, mais elle le laissa conduire en prison; les juges le condamnèrent, et pourtant ils versèrent des larmes et se levèrent pour le recevoir (1). Il ne faut rien moins que cette longue habitude d'obéir à la loi pour que le peuple se résigne à endurer tant de privations à côté de tant de prodigalités, et à contempler, l'estomac vide, les caprices de la satiété et de l'ennui.

1814. Mal.

L'extension de l'industrie anglaise tient du merveilleux. On peut évaluer à 1,200 millions de livres sterling les capitaux employés aux chemins de fer jusqu'en 1844. Les deux seules sociétés pour l'éclairage de Londres au gaz possèdent un capital de 45 millions; depuis 1814, la marine marchande a construit huit cent cinquante-six bateaux à vapeur, et elle emploie trente mille cinquante-deux bâtiments de tout tonnage (2).

Prospérité.

(1) Cet homme remarquable est mort à Gênes en mai 1847.

(2) Pour donner des renseignements plus récents, nous dirons qu'anjourd'hui (1858) Londres couvre la superficie de 122 milles carres, avec 327,392 maisons; chaque année, on en ajoute 4.009 pour 40,000 nouveaux habitants; si on les disposait toutes en file, elle ceindraient l'Angleterre et la France depuis York jusqu'aux Pyrénées.

Le recensement de 1856 donnait 2,362,236 habitants, dont 1,106,558 måles, 146,449 au dessous de cinq ans, 670,380 celiebataires. Les femmes non mariées étaient au nombre de 735,871; les hommes mariés, de 399,098; les femmes mariées, de 409,731; il y avait 28,598 maris séparés de leurs femmes, et 29,231 femmes, de leurs maris. La moyenne des morts, en 10 ans, était de 25 par mille; elle a élé de 22 en 1856. Londres a donc un quart de population plus que Pekin, deux fois plus que Constantinople, quatre fois plus que Saint-Pétersbourg, cinq fois plus que Vienne, Madrid ou New-York, sept fois plus que Berlin, neuf fois plus que Rôme.

5,000 routes empierrées forment la longueur de 2,000 milles; l'empierrement coûte 14,000,000, et la réparation annuelle, 1,800,000 livres sterling. Il y a 1,900 tubes de gaz, et 360,000 bees brûlent 13 millions de pieds cubes de gaz par nuil; il y est distribué 80 millions de galons d'eau, ce qui est presque le double de 1845. On y consomme annuellement 277,000 Lœufs, 30,000 veaux, 1,180,000 moutons, 31,000 porcs, 1,600,000 quarters de grains, 310,461,000 livres de pommes de lerre, 89,672,000 choux, outre une quantité innombrable de pois-

La prospérité manufacturière et commerciale de l'Écosse est aussi en grand progrès. Tous les habitants savent lire; le savoir y est solide, et l'homme de talent est assuré d'être connu. Il y a à Édimbourg et à Glascow (1) plusieurs sociétés seientifiques et littéraires. L'Edimburg-Reviev, commencé en 1804, eut bientôt 12,000 abonnés; ce qui lui donne une grande influence sur l'opinion. Dans toutes les paroisses, on trouve des écoles, placées sous l'inspection du prêtre; les quatre universités sont dirigées par des presbytériens. Delà l'intolérance, qui pourtant a succombé dans notre siècle, de telle sorte que ces établissements admettent des étudiants de toute croyance.

Si l'Angleterre fait l'admiration du monde par la supériorité de son aristocratie, par ses machines, par ses colonies, par sa liberté, et si elle est la terreur des autres nationalités, elle porte dans ses entrailles un ulcère qui la ronge. Les ministres qui arrivèrent au pouvoir à la suite de la réforme ne purent plus négliger les classes inférieures (2). Le choléra fit porter les regards

sons et de volailles, dont les provinces lui fournissent au moins 1,281,000 têtes. La France et d'autres pays lui envoient de 70 à 75 millions d'œnfs; 13,000 vaches sont entretenues à Londres et dans les environs pour fournir du lait. Chaque année, il lui faut 3 millions de tonnes de charbon fossile, 65,000 pipes de vin, 2 millions de galons de spiritueux, et 43,200,000 de porter et d'ale; il y a 3,613 brasseries, 2,579 tavernes, 13,000 marchands de vin. La sécurité est garantie par 6,367 gardes de police.

| (1) Glascow avait en 4 | 801  | 83,769 habitants. |
|------------------------|------|-------------------|
|                        | 1811 | 160,460           |
|                        | 1821 | 147,043           |
|                        | 1831 | 202,426           |
|                        | 1841 | 282,134           |
| Dans sa baronie en     | 1755 | 5,000             |
|                        | 1799 | 23,600            |
|                        | 1831 | 77,000            |
|                        | 1841 | 109,241           |

Tout le comté de Lamark, en 1831, avait 316,790 habitants ; en 1841, 424,099. La douane de Glascow , en 1812 , rendit 78,130 francs , et 12,350,000 en 1840. (2) Série des ministres anglais :

| William Pitt                    | 1760 à | 1761 |
|---------------------------------|--------|------|
| Comfe de Bute                   |        |      |
| George Grenville                | 1763   | 1763 |
| Marquis de Rockingam            | 1765   | 1766 |
| William Pitt de nouveau         | 1766   | 1768 |
| Duc de Crafton                  | 1768   | 1770 |
| Lord North                      | 1770   | 1782 |
| Marquis de Rockingam de nouveau | 17     | 82   |

Pauperisme.

au fond des habitations, lieux horribles, même dans les villes principales; les enquêtes qui furent ordonnées après 4833 sur l'agriculture, les arts et la moralité resteront au nombre des documents les plus singuliers de l'histoire. Le nombre des individus jugés criminellement avait quintuplé en Angleterre et dans le pays de Galles, et sextuplé en Irlande et en Écosse (1). Le clergé anglican possède une valeur de 236 millions de francs, et la totalité du territoire appartient à cinq on six cents familles. Six cents douze pairs reçoivent de l'État 96,598,000 francs; le duc de Cleveland légua encore à son fils, qu'il déshéritait, un revenu de 2 millions. Le duc de Bedford laissa une fortune de 180 millions; le duc de Northumberland jouit d'un revenu de 3,600,000 francs; le duc de Devonshire, de 2,880,000 francs; le duc de Rutland, de 2,520,900 francs.

L'excès de la richesse indique l'excès de la misère. Le sol est insuffisant pour nourrir la population; en effet, le nombre des laboureurs ne va pas même à moitié de celui des ouvriers. Mais les machines remplacent chaque jour les bras, et dans les manufactures où travaillaient naguère cent personnes, il suffira de

| Comte de Shelburne                       |      | 1782 à 1783 |  |
|------------------------------------------|------|-------------|--|
| North et Fox (ministère de la coalition) |      | 1783        |  |
| William Pitt, fils du précédent          | 1783 | 1801        |  |
| Henri Addington                          | 1501 | 1804        |  |
| William Pitt le jeune de nouveau         | 1804 | 1806        |  |
| William Grenville                        | 1806 | 1807        |  |
| Due de Portland                          | 1807 | 1809        |  |
| Spencer Perceval                         | 1809 | 1812        |  |
| Comte de Liverpool                       | 1812 | 1827        |  |
| George Canning                           | 1827 |             |  |
| Vicomte Goderich                         | 1827 | 1828        |  |
| Duc de Wellington                        | 1828 | 1830        |  |
| Comte de Grey                            | 1830 | 1834        |  |
| Duc de Wellington temporairement         | 18   | 31          |  |
| Vicomte de Melburne                      | 18   | 3 <b>1</b>  |  |
| Robert Peel                              | 1834 | 1835        |  |
| Vicomte de Melburne de nouveau           | 1835 | 1841        |  |
| Roberd Peel de nouveau                   | 1841 | 1816        |  |
| Lord John Russel                         | 1846 | 1848        |  |
| Lord Palmerston                          | 1848 | 1852        |  |
| Lord Derby                               | 1858 |             |  |

<sup>(1)</sup> En France, de 1832 à 1836, il y ent trente exécutions capitales; vingtsept de 1836 à 1841. En Angleterre, malgré l'augmentation effrayante des crimes; il n'y ent que cinquante-huit exécutions de 1805 à 1841, et onze seulement de 1837 à 1841.

deux ou trois jeunes garçons employés à aider, par des mouvements matériels, l'action d'une immense machine.

Il ne reste donc au peuple qu'à mourir de faim, comme il arrive tous les ans dans Londres même à celui à qui l'aumône légale fait défaut. La taxe des pauvres, qui, en 1748, ne dépassait pas 730,135 livr. sterling, s'éleva en 1817 à 9,320,440; elle était de 7,803,465 en 1827. A partir de cette époque, on songea à diminuer non pas les causes de la misère, mais le nombre des individus qui recevaient des subsides publics, en ne les donnant qu'à ceuxqui se résignaient à être enfermés dans les maisons du travail, pour y vivre séparés de leur famille, à la manière des forçats.

Voilà où en est l'Angleterre, grace à la complète séparation qui existe dans ce pays entre les deux éléments de la production, le capital et le travail. Le paysan qui jadis possédait un porc, une vache, un jardin, ne les a plus aujourd'hui, et un seul fermier a absorbé ce qui était réparti entre trente métavers. La plèbe gît entassée dans de misérables bouges, à dix et douze par chambre; les caves, les hangars, où les chiffonniers déposent les guenilles qu'ils ramassent par la ville, deviennent un asile envié pour des malheureux de tout sexe. D'autres ne vivent que des os qu'ils ramassent à la porte des hôtels, jusqu'au moment où ils sont décimés par les fièvres pernicieuses, si fréquentes à Londres, malgré le vent d'ouest qui y règne fréquemment. Personne n'ignore les souffrances de ceux qui travaillent aux machines ou dans les mines de fer et de charbon de terre, véritables animaux, qui n'ont plus de la noble nature de l'homme que la faculté de sentir leur avilissement.

Donner à manger, c'est-à-dire donner du travail à cette population, tel est le grand problème du gouvernement anglais, et malheur à lui le jour où il ne trouverait plus de débouchés pour les produits toujours croissants des manufactures! L'Angleterre a subi, dans ces dernières années, plus d'une crise de cette nature; mais toutes sont résultées d'événements extraordinaires, jusqu'à celle de 1842, produite uniquement par la diminution des exportations, qui s'élevèrent à peine au onzième de celles de l'année précédente. La cause en fut le progrès de l'industrie étrangère, et surtout de l'union allemande, qui augmenta ses tarifs sur les marchandises anglaises; car les autres pays se montrent peu disposés à accepter cette liberté commerciale absolue que proclame l'Angleterre.

L'Europe, qui, au moment où la paix rétablit les communications, avait admiré la prospérité de ce pays, comme un résultat

des lois restrictives rigoureusement maintenues en dépit de la liberté proclamée par Smith, mit en doute la sagesse du parlement. Malgré l'empire des préingés, un grand nombre d'Anglais reconnurent l'erreur d'une exclusion qui engageait les autres États à l'imiter, et l'on songea à dégrever l'industrie ainsi qu'à permettre la libre introduction des marchandises et des denrées étrangères.

La nouvelle politique fut inaugurée par Huskisson, homme pratique, qui fit en Angleterre ce que Turgot avait fait en France, en introduisant dans le gouvernement les théories des savants. Ami de Canning et secrétaire d'État, il avait pris part aux affaires pendant la lutte contre la France, et profita des expériences financières faites dans ce pays. En 1819, il présenta un tableau des finances en Europe, en insistant sur la nécessité des pavements en numéraire, et s'appliqua aux réformes, soutenant les intérêts agricoles, combattant les priviléges de la propriété foncière, les défenses d'exporter les machines et d'importer les marchandises étrangères, s'élevant contre l'acte de navigation, qui repoussait les produits apportés sous pavillon étranger; en faisant voter l'admission des bâtiments étrangers à charge de réciprocité, ainsi que le bill pour la libre introduction de la soie, il ouvrit une ère nouvelle dans la politique commerciale de la Grande-Bretagne. Huskisson peut servir de modèle à ceux qui ont à triompher d'erreurs et d'abus appuvés par les classes les plus puissantes.

La misère donne une importance redoutable à la question des ouestion des céréales; ce n'est pas une question politique entre les dominateurs. mais e'en est une entre le peuple et ceux qui l'oppriment.

Pendant le règne de la féodalité, on ne voit pas que la production des grains en Angleterre restat au-dessous des besoins de la population; le producteur alimentait alors le consommateur, qui relevait de lui. Lorsque Henri VII eut affaibli le système feodal, les seigneurs n'eurent plus besoin de tant de vassanx, et ils demandèrent au sol le produit, non le plus utile, mais le plus riche. Telles étaient les prairies, en vue des laines, qui se vendaient très-cher à la Flandre. En conséquence, les grains augmentèrent d'autant plus sensiblement que l'argent diminuait alors de valeur ; en effet, tandis qu'au commencement du règne de Henri VIII, un quarter de froment valait 6 schellings et demi, sous Charles I<sup>er</sup> il en coûtait de 32 à 40, puis sous Cromwell jusqu'a 88. L'abondance revint avec la paix au retour des Stnarts; mais ce fut la ruine des fermiers qui avaient fait des baux durant la cherté. Les propriétaires, alors tout-puissants, obligèrent donc le parlement à protéger les denrées nationales par des taxes pro-

gressives sur le blé étranger (the sliding scale), et à faire paver même une prime à l'exportation du blé national. Ce double expédient fit que le blé resta toujours cher et le peuple affamé, en même temps que le gouvernement payait en primes aux exportateurs, à partir de 1688, 7 millions de livres sterling. L'accroissement extraordinaire de l'industrie et de la population contribua au renchérissement du grain, et la faim des pauvres enrichit les propriétaires; mais les industriels avaient acquis le droit de suffrage, et ils amenèrent le parlement à rendre la loi libérale de 1773, qui permettait d'introduire des grains étrangers moyennant un simple droit, dès que les prix dépasseraient 18 schellings le quarter (huit boisseaux de Paris).

En 1790, les anciennes entraves du commerce des grains à l'intérieur diminuèrent de rigueur; mais bientôt les producteurs, c'est-à-dire l'aristocratie, que les efforts auxquels elle était obligée dans la guerre contre la France rendaient puissante, obtinrent de nouvelles restrictions, et la difficulté des communications venant s'y joindre. les grains valurent, de 1809 à 1814, le double de ce qu'ils coùtaient de 1789 à 1794. Une perspective aussi séduisante attira la spéculation sur le sol, auquel on demanda tout ce qu'il pouvait produire sans regarder aux dépenses, dont on espérait être si richement récompensé.

Mais, la paix revenue tout à coup, les mers furent rouvertes, et le blé étranger afflua en Angleterre. Ces dépenses se trouvèrent ainsi perdues, et les fermiers se refusèrent à exécuter les baux

signés dans des conditions si différentes.

Les riches, perdant l'espérance de soutenir le haut prix du pain, réclamèrent des mesures rigoureuses contre l'introduction du grain étrauger, comme si les épiciers du reste de l'Europe avaient voulu maintenir le sucre et le café au prix sur lequel its avaient spéculé pendant la guerre. En effet , il fut interdit d'introduire des grains du dehors à moins qu'ils ne fussent à 80 schellings le quarter (36 fr. l'hectolitre) en Angleterre : cherté impossible à maintenir lorsque se fut évanoui l'espoir de nouvelles disettes, comme celles de 1816 et 1817. La clémence du ciel triompha de la cupidité des hommes, et le pain devint à bon marché au grand regret de l'aristocratie.

Cependant, la rigueur des taxes, jointe à ce qu'il y avait d'artificiel dans la production du grain indigène, sommettait les prix à des soubresauts monstrucux. Les disettes se renouvelèrent souvent. et en pareil cas c'était une opération violente et coûteuse que de faire venir des grains par des voies qui ne leur étaient pas habituelles. La population pauvre et les manufacturiers avaient donc à souffrir pour enrichir les propriétaires; mais, leur nombre augmentant ainsi que leur importance, ils demandèrent l'abolition des lois sur les céréales (1).

Le mal fut à son comble en 1822; mais le parlement ne voulait pas en avouer la cause véritable. Cauning proposa de permettre l'introduction quand le grain valait 60 schellings, et de le soumettre néanmoins à un droit de 20 schellings le quarter à l'entrée, en augmentant ou en diminuant de 2 schellings, selon que le blé indigène augmentait ou diminuait d'autant. Il mesurait ainsi la taxe dans la proportion du produit; mais les lords repoussèrent son plan, et il en mourut de chagrin.

La question se réveilla sous le ministère whig de lord Melbourne; tandis que l'Irlande réclamait le rappel, les chartistes le suffrage universel, le peuple portait en procession deux pains du même prix, l'un tout petit, tel qu'on le vendait dans la libre Angleterre, l'autre énorme comme ceux de la Pologne esclave :

argument puissant, car il frappait les yeux.

La ligue contre la loi des grains (anti-corn-law league) affiche la modération, et professe le respect pour la constitution, en même temps qu'elle sape une de ses principales bases; elle sait gré à Robert Peel des réformes opérées, mais elle les croit insuffisantes: « Le peuple, dit-elle, a besoin de pain et de travail; il ne peut se procurer ni l'un ni l'autre, parce que les seigneurs s'engraissent dans l'oisiveté. Le blé et les salaisons pourrissent dans les magasins des États-Unis, tandis qu'on les y échangerait volontiers contre les vêtements et des ustensiles de notre pays, dont il y a disette dans celui-là. De cette manière, notre classe inférieure vivrait à meilleur marché et aurait plus de travail. Abolition donc de toutes restrictions de douanes; point de tarif protecteur, point d'impôts indirects; point de droits sur les matières premières, et qu'ils frappent seulement le thé, le café, le cacao, le tabac, les liqueurs, les vins, les fruits secs. Point de différence en faveur des colonies : les colonies sont une affaire ruineuse qui chaque année enlève au pays plusieurs millions, qu'il épargnerait en achetant là où il tronverait à meilleur marché. Il n'est pas même besoin de réclamer des autres nations la réciprocité; nos manufactures produisant à meilleur marché, les étrangers auront intérêt à s'a-

<sup>(1)</sup> L'Angleterre, pauvre en blé, craint qu'on en introduise et qu'il ne tombe à trop bas prix; la fertile Lombardie craint qu'on n'en exporte et qu'il n'en résulte la disette. Voilà deux systèmes révélés.

1843.

dresser à nous, et l'exemple agira cfiicacement (1). » A l'appui de ce système, on présentait un budget où les frais de perception étaient réduits et où la recette atteignait à peu près celle de l'année courante, moyennant une faible augmentation de l'impôt direct sur les terres et sur les revenus.

Des souscriptions produisirent des sommes considérables pour servir à seconder la réforme par des journaux, des voyages, des subventions, des livres, des gazettes, et se procurer (tout devant être légal dans les efforts à tenter) cette majorité qui dispense d'avoir raison en favorisant l'élection des réformistes, en promettant partout des routes, des secours, des débouchés pour les produits manufacturés. Richard Cobden se plaça à la tête du mouvement, et il fut secondé par des membres du parlement, par la foule du vulgaire, par un grand nombre de fermiers, qui en attendaient une diminution dans le prix des baux; par les chefs d'établissements, qui espéraient avoir des ouvriers à plus bas prix et se trouver en état de soutenir avec plus d'avantage la concurrence étrangère.

L'aristocratie, comme nous l'avons vu dans le statut de 1830, avait fait attribuer le droit électoral aux locataires et aux fermiers; or, en faisant figurer comme associés les fils, les frères et les parents des fermiers véritables, ils étaient arrivés à se rendre maîtres des élections des comtés. Les réformateurs s'attachèrent donc à tirer parti de cette autre disposition qui donne le droit électoral à quiconque possède un immeuble produisant 40 schellings (50 francs) de revenu, et ils poussèrent tous ceux qui avaient quelque argent à acheter une bicoque ou un coin de terre.

Ainsi les bourgeois, après avoir fait la guerre aux priviléges politiques de l'aristocratie, se mirent à la faire aussi à ses propriétés; leur triomphe sera non pas une réforme économique, mais une révolution aussi décisive que le fut en France l'expropriation de la noblesse et du clergé. L'aristocratie se trouverait appauvrie par la diminution de la valeur des terres et l'augmentation de l'impôt, ainsi que par la réduction tant du traitement affecté aux emplois dans les colonies, qui lui sont réservés, que du produit des plantations, qui sont l'apanage des cadets; au contraire, les personnes enrichies par le commerce et les manufactures s'élèveraient au premier rang, et la foule pourrait échapper aux angoisses de la faim. C'est ainsi que les questions politiques se convertissent en questions économiques.

<sup>(1)</sup> Voy, la résolution du mois de mai 1843.

Ce fut encore aux torys qu'échut la tâche de proposer la réforme des tarifs, en présence d'immenses meetings de peuple qui s'écriait : A bas le monopole! le pain à bon marché!

Le budget ordinaire de l'Angleterre, sans compter la taxe des pauvres, les dépenses du culte, l'entretien des routes et des canaux, ainsi que les dépenses communales et provinciales, s'élève à près de 1.300 millions (1). L'impôt foncier n'y contribue que pour une faible partie, et tout le reste provient des taxes sur la consommation. Ce fut en 1798, pour la première fois, que l'on songea, afin de subvenir aux frais de la guerre, à une taxe sur le revenu, fixée à dix pour cent; ceux qui avaient moins de 50 livres sterling de rente en furent exempts (income-tax). Après avoir été réduite, puis supprimée à la paix, elle fut rétablie par Robert Peel lorsqu'il eut été rappelé au ministère, afin de combler un déficit de 125 millions; mais il la réduisit toutefois à trois pour cent, et ne la fit peser que sur ceux dont le revenu dépassait 150 livres sterling (3,750 fr.) Les fermiers payant moins de 300 livres de lover en sont exempts; les autres sont taxés à raison de la moitié, et en Écosse d'un tiers. L'impôt tombe donc en entier sur les propriétaires; en Irlande, on y supplée par le papier timbré et la taxe sur les liqueurs. Pour le commerce et les arts libéraux. les contribuables sont tenus d'affirmer par écrit le montant de leurs bénéfices.

Cela fait, Peel diminua ou supprima les droits sur la viande, sur le poisson, sur le houblon, les pommes de terre, le riz, le hlé, le bois de construction et sur d'autres objets de consommation ou matières premières : hardiesse immense et tout en faveur du peuple et du commerce. Ces réformes, qui, tout en comblant le déficit (2), donnèrent un nouvel élan à l'industrie, faisaient triompher des principes économiques diamétralement opposés à ceux qu'on avait pratiqués jusque-là, et qui peu auparavant auraient passé pour des utopies. L'Angleterre avait pour règle d'inonder de ses produits les autres contrées, et de n'en rien recevoir. Tout est changé à cette heure; celui qui veut acheter doit vendre, et réciproquement. Tout peuple qui entrave chez lui la production,

<sup>(1)</sup> Le budget de 1845 évalue les revenus à 58,590,217 livres sterling; les besoins, à 55,103,647.

ou rend le travail moins lucratif doit nécessairement déchoir; en conséquence, liberté absolue d'échanges avec tous, sans même s'inquiéter de la réciprocité. Les autres nations ne veulent-elles pas nous imiter, tant pis pour elles, dit Robert Peel; le contrebandier rétablira l'équilibre. L'Angleterre entend acheter à bon marché tout ce dont elle a besoin; si les autres veulent l'acheter cher, ils en sont bien les maîtres.

Tous les tarifs prohibitifs furent donc abolis, et les taxes réduites à cinq pour cent pour les matières premières, à vingt pour les produits manufacturés. Le succès fut tel que les douanes, après la réforme, rapportèrent 600 millions de francs en 4844, au lieu de 500 qu'elles avaient donnés en 1841 (1). Un pareil résultat suffit pour assurer à Robert Peel une place parmi les grands innovateurs.

Il ne s'en tint pas là. En 1845, il exempta de tout droit les matieres premières les plus importantes, telles que les laines, les eotons, le lin, le vinaigre; il abolit toutes les taxes d'exportation, même sur les machines et sur le charbon de terre. Quant au blé, qui est le monopole de l'aristocratie, et au sucre, qui constitue la richesse des planteurs, il n'osa alors ou ne put supprimer entièrement les taxes; mais la loi du libre commerce, du 28 janvier 1847, vint compléter son œuvre en déclarant : 1° l'abolition entière des droits sur les céréales; 2º un dégrèvement total ou partiel sur les matières premières et les denrées alimentaires ; 3º la réduction à quinze pour cent de la taxe sur les soieries; 4º l'affranchissement des objets manufacturés les plus communs; 5º la réduction à dix pour cent des droits sur les objets d'un travail plus fin, outre de notables améliorations quant aux charges qui pesaient sur l'agriculture. C'est un des faits les plus décisifs dans l'histoire contemporaine; car la liberté commerciale sera le lien visible de la confédération universelle des peuples.

Déjà la richesse, c'est-à-dire le bien-ètre, se répand sur un nombre d'individus toujours croissant. En 1727, on accourait d'Édimbourg à une campagne voisine pour assister au spectacle tout nouveau d'une moisson de blé; aujourd'hui, la culture en est générale dans le pays; les chevaux, les bœufs, les moutons se multiplient dans l'île entière, et le nombre des voitures a plus que donblé à Londres (2). La consommation du thé, du café, du sucre a beaucoup augmenté; l'argenterie est devenue commune; l'em-

<sup>(1</sup> L'Angleterre exporta en 1831 pour 1,336 millions, et en 1844 pour 1,570, c'est-à-dire 130 millions de plus.

<sup>(2)</sup> Il y en avait 49,426 en 1812; en 1840 on en comptait 104,476.

ploi du fer a procuré une infinité de commodités. Robert Peel, pour démontrer, dans la discussion sur l'income-tax. combien la propriété mobilière était accrue de valeur, établit que le revenu annuel, base de la taxe. avait été en 1812 de 55,784,533 livres sterling, et qu'en 1842 il s'était élevé à 72,880,000; que le capital représenté était en 1812 de 1,361,613,325 livres sterling, et qu'il se trouvait en 1842 de 1,820 millions.

Au nombre des machines de guerre employées par les libéraux contre l'aristocratie, il faut compter l'éducation du peuple (1). Brougham se signala surtont dans cette tâche en répandant par milliers les livres élémentaires à très-bas prix, en fondant des écoles pour les enfants, d'autres pour les ouvriers adultes (mechanics institutions) et l'université libre de Londres, la première qui ait admis toutes les communions. Il considérait l'instruction comme le boulevard le plus solide contre la tyrannie du clergé, de l'aristocratie et du canon; luttant une fois avec sa fougue accoutumée contre le ministre Wellington, il s'écria : Le maitre d'école y pouvvoira, mot qui est devenu proverbial.

En 1842, on comptait einq cent vingt et un journaux ; la facilité donnée à la correspondance épistolaire par la taxe uniforme des lettres en accrut le nombre à l'infini : les bibliothèques circulantes, introduites d'abord en Écosse, répandent les connaissances

jusque dans les villages les plus éloignés.

Geux qui voudraient que les conquêtes populaires se complétassent d'un seul coup, ne peuvent se résigner à ces voies obliques, nécessaires dans un pays de traditions, où les principes économiques ne peuvent se mettre qu'à la remorque des événements politiques. Les deux partis whig et tory ont conservé leurs noms, de mème que, dans les républiques italiennes, on restait guelfe mème en combattant contre le pape, et vice versa; mais en réalité, le symbole des torys a péri, et aujourd'hui ils effectuent ce que les whigs avaient proposé, il y a quinze ans, de plus hardi et de meilleur. Ces derniers, à tout prendre, sont des conservateurs, tandis qu'en dehors des torys et des whigs, les radicaux font une opposition plus protonde.

Robert Owen, qui a cru que la société pouvait se constituer sans Dieu, et que tout devait être fait par le peuple, a semé le

<sup>(1)</sup> La France, pour l'instruction publique, dépensait, en 1840, 14,775,660 fr., dont 1,600,000 fr. étaient payés par l'État, 4,658,286 par les départements, le reste par les communes. En Angleterre on demanda en 1839, pour la première fois, 30,000 liv. sterl. pour l'enseignement, et on les obtint par 275 voix contre 273.

communisme par des journaux répandus à vil prix, où il prèche entre autres choses la destruction des privilèges, des grandes villes et des beaux-arts; il veut de grands hospices nationaux, où chacun puisse trouver du travail; il veut aussi que les voyages soient obligatoires; il dit que « la religion, le mariage et la pro-« priété sont le véritable et unique Satan du monde, triade mons-« trueuse, source inépuisable de crimes et de maux. » Les socialistes, ses disciples, qui en 1840 avaient soixante et une sociétés affiliées, déclinent maintenant, tandis que les chartistes font au contraire des progrès chaque jour. Les chartistes sont l'expression la plus large de la démocratie moderne, démocratie d'intérêts distincts non-seulement des propriétaires, mais de la grande industrie, des grands fermiers, des marchands, et qui s'applique spécialement aux ouvriers réunis dans les centres manufacturiers, aux prolétaires, aux personnes sans salaire. La réforme de 1830, disent-ils, ne fit qu'admettre aux fonctions aristocratiques la classe moyenne, à l'exclusion du pauvre; or, il faut une charte pour celui-ci, qui n'obéira point s'il ne participe à l'élection des législateurs. En conséquence, ils demandent le suffrage universel, le vote au scrutin, des parlements annuels, l'abolition du cens d'éligibílité, la rétribution des membres des chambres, une division rationnelle des colléges électoraux, de manière que chacun ait un nombre égal de membres, et qu'on ne fasse plus les élections par comtés ou villes; quelques-uns voudraient même que les femmes fussent appelées à voter.

Les ouvriers Lovett et Vincent, avec le journaliste O'Brien, en sont les modérateurs; Fergus O'Connor les soutient et les représente dans le parlement. Bien que ce dernier ait déclaré qu'on n'aspirait pas à la république, on y marche toutefois, pnisqu'il est question de substituer la puissance du nombre aux trois pouvoirs constitués, et d'abolir le monopole non-seulement dans les chambres, mais dans la presse, en affranchissant les journaux de toute taxe; quelques-uns, plus avancés, voudraient encore que les salaires fussent toujours maintenus au taux où ils étaient en 1835, ce qui ruinerait tes manufactures anglaises.

Ce parti, loin d'être apaisé par les réformes de la charité légale en 1834, en devint plus audacieux. « Les réformes, dit-il, ne sont que des concessions arrachées aux aristocrates par le désir de leur conservation : la plaie vient de la distribution trop inégale de la richesse sociale; le peuple parle de justice, et les grands seigneurs lui répondent *charité*; ils fixent les heures du travail, établissent des bains, des écoles, des récréations, aumônes déguisées que

l'on jette à ceux qui invoquent le droit. Le clergé seul recoit de l'État une somme suffisante pour subvenir aux besoins des classes laborieuses (4); les droits exorbitants du petit nombre ne peuvent se concilier avec le bien des multitudes. »

Enfin les socialistes et les chartistes, voyant les entrepreneurs ligués pour exploiter les ouvriers, se liguèrent à leur tour contre eux; il en résulta des collisions menaçantes, surtout dans le pays de Galles et dans les cantons manufacturiers, an point de faire croire que l'Angleterre était à la veille d'une révolution. Rebecca, personnage idéal, qui représentait la démocratie, renversa d'abord les barrières des douanes, puis refusa les dimes aux prêtres anglicans; elle voulait que la législation fût réformée, que la justice fùt rendue moins coûteuse, et tout cela en employant un langage biblique de méthodistes. Elle trainait à sa suite des milliers de pauvres et d'artisans; cependant, ces commotions furent apaisées presque sans effusion de sang et avec moins de violences qu'on n'en emploie ailleurs contre une poignée d'étudiants (2). On essava même des voies légales, et, en 1842, une pétition fut présentée avec 3,317,702 signatures; mais le parlement ne la discuta point; car l'Angleterre est plutôt un pays de liberté que d'égalité. La révolution française de 1848 parut réaliser la pensée des chartistes, qui recommencèrent leurs agitations et leurs énormes pétitions. Une révolution fiscale semble inévitable en Angleterre; mais il ne semble pas qu'elle puisse venir de la démocratie, qui a même touiours décliné par ses violences.

Quoique l'Angleterre soit réellement, comme on le dit, un pays Attaires relid'intérêts matériels, la question religieuse ne cesse pas d'y être fondamentale, et c'est un fait certain que les révolutions n'y réussissent qu'à l'ombre de la religion. En face des dissidents et des catholiques, dont le nombre s'accroît chaque jour, les anglicans se trouvent en minorité dans la Grande-Bretagne; eux-mêmes sont divisés en deux sectes, la haute et la basse Église, de même qu'en Écosse l'assemblée générale et les bénéficiers. De là l'irritation et la peur; de là aussi ces rigueurs que le vulgaire croit nécessaires pour éloigner les menaces d'un parti opposé; quand les chambres retentissent de cris intolérants et mêmes homicides

gienses.

<sup>(1)</sup> On a calculé, en 1831, que le clergé anglais, jouit de 236,439,125 francs de revenus, tandis que tout le reste du clergé chretien n'en a que 224,975,000.

<sup>(2)</sup> Souvent les femmes se sont mèlées des affaires publiques Lors de la loi sur les céréales, il fut présenté une pétition converte de 256,000 signatures féminines. tl se forma à Dublin une association de temmes pour encourager les manufactures irlandaises et pour travailler au rappel de l'union.

contre les papistes, ce n'est pas l'effet d'une colère sincère, mais l'expression du vœu de la multitude. Afin de s'en convaincre, il suffit de voir la plèbe de Londres sortir de son flegme taciturne et de son calme famélique, pour traîner par les rues un mannequin représentant le pontife romain, et le brûler sous le Monument en hurlant: Malédiction sur le pape!

La plaie religieuse est surtout à nu en Irlande, où la foi distingue encore parfaitement la condition de chacun. Les pauvres y sont catholiques, les propriétaires protestants; ceux-ci gouvernent, ceux-là n'ont qu'à obéir; l'orgueil paraît naturel aux uns, comme aux autres la soumission (1). Si l'émancipation a corrigé la loi politique. la base féodale de l'édifice subsiste encore, outre que la longue habitude de servir fait que la catholique n'exerce ni ne connaît bien ses droits, comme tout esclave émancipé de la veille

L'Angleterre opprime l'Irlande à l'aide de la religion, et la malheureuse Irlande se venge de l'Angleterre en versant sur elle ses flots de mendiants, qui offrent leurs bras à meilleur marché que l'ouvrier anglais; c'est le châtiment de l'injustice (2).

La faction orangiste n'en continue pas moins de célébrer tous les ans avec solennité l'anniversaire de la bataille de la Boyne, qui fut le dernier soupir de l'Irlande, aigrissant ainsi les haines d'un peuple humilié et affamé, qui n'a pas encore pardonné à ses vainqueurs. O'Connell ne cessa de tonner contre eux; mais il ne s'associa point avec les radicaux du parlement, parce qu'il réclamait la séparation législative : « Savez-vous, s'écriait-il, ce que signifie le cri de justice pour l'Irlande? D'abord l'abolition totale

(1) Aujourd'hui l'Église anglicane n'a que sept mille sectateurs, c'est-à-dire à peine un divième des catholiques : elle tire pourtant de l'île 20 millions de francs par an. Elle est divisée en quatre provinces ecclésiastiques : celle d'Armagh (où l'on compte plus de la moitie des anglicans); celle de Dublin, de Cashel, de Tuam, avec trente-deux diocèses, 1,387 bénéfices, 2,450 paroisses. La moyenne du revenu d'un évêque s'élève à 175,000 francs. Il y a telle paroisse où l'on ne trouve qu'un seul anglican contre 1,500 catholiques; dans d'autres 12 anglicans se trouvent en présence de 5,393 catholiques, et pourtant les catholiques sont obligés de payer la dime aux prêtres anglicans.

(2) « Les Irlandais ont donné une funeste leçon aux classes laborieuses de l'Angleterre... Ils leur ont enseigné le funeste secret de limiter leurs besoins au strict entretien de la vie animale, et de se contenter, comme les sauvages, du moindre des moyens qui suffisent à prolonger la vie... Instruites du fatal secret de subsister avec le juste nécessaire, les classes laborieuses, cédant en partie à la nécessité, en partie à l'exemple, ont perdu ce louable orgneil qui les entrainait à meubler convenablement leurs maisons, à multiplier aulour d'enx ces commodités décentes qui contribuent au bonheur. » Docteur Kay, Moral and physical condition of the working classes employed in the colton mf. in Manchester.

de la rente féodale qui sert à payer les dimes; la protection de l'industrie irlandaise; la stabilité des baux, de manière à encourager l'agriculture et à assurer au fermier un profit équitable pour son travail et son capital; une représentation complète du peuple dans la chambre des communes par la plus grande extension possible du droit de suffrage et l'établissement du scrutin secret; l'abolition ou une réforme radicale de la loi des pauvres; enfin le rappel de l'union, qui est l'unique moyen d'obtenir le reste (1). »

O'Connel fut le premier lord maire catholique; on le vit, comme premier magistrat de la cité, en vertu du bill des corporations, se rendre en pompe à une messe solennelle célébrée dans l'église catholique, en exprimant son espoir de l'entendre un jour dans

l'abbaye de Westminster.

Espérait-il tout ce qu'il demandait? Il faut demander beaucoup pour obtenir quelque chose, et dans les questions de nationalité, le temps ne compte pas ; ceux qui veulent rendre l'Irlande digne de la liberté en la façonnant à la vertu, tendent au même but qu'O'Connel. C'est ce que fait entre autres le père Mathew, qui emôle des milliers de bourgeois dans les sociétés de tempérance; mais on s'effraye quand ou voit dans ce malheureux pays tous les remèdes tourner à mal. C'est ainsi que, lors de la disette de 1846, où des milliers d'individus périssaient littéralement de faim, on proclama la liberté du commerce des grains. Aussitôt les seigneurs de l'Irlande, habitant pour la plupart l'Angleterre, firent sortir le blé de ce pays pour le mieux vendre, et affamèrent de plus en plus la population, ne faisant que trop ressortir la nécessité d'une

- (1) Les avantages qu'O'Connell se promettait du rappel de l'union sont exprimés dans sa lettre du mois de janvier 1843, adressée à ses compatrioles :
  - « Nous nous administrerons nous-mêmes;
  - « La conscience sera libre, la religion de même;
  - « L'enseignement sera libre, et s'étendra à toutes les classes;
  - « La presse sera libre;
  - « Nous aurons un système de fermage fixe et déterminé;
  - « Notre dette publique sera réduite aux proportions primitives ;
  - « Les manufactures irlandaises deviendront prospères et même supérienres;
- $\alpha$  On verra les impôts diminuer, et ils ne péseront que sur les produits exotiques que notre patrie ne tournit pas.
  - « On abolirait entièrement l'odieuse dime ;
- « Les impôts extraordinaires, qui s'élèvent jusqu'à deux millions de livres sterling, ne seraient plus un holocauste offert par l'Irlande à l'ambition de l'Angleterre, et celle-ci ne nous contraindrait plus à payer pour soutenir des guerres auxquelles elie nous oblige à prendre part.
- « Quatre millions de livres sterling , qu'on lève aujourd'hni en trlande pour les dépenser en Angleterre on au dehors , resleraient dans le pays pour salavier nos ouvriers , encourager nos manufactures , étendre notre commerce. »

1851.

loi agraire. Le gouvernement dépensa des millions par centaines pour procurer au peuple des travaux publics; le peuple y courut, et laissa les champs sans culture, en sorte que, l'été venu, la moisson manqua. Il fallut acheter des blés au dehors, ce qui fit sortir de l'île le numéraire, et produisit un grand nombre de faillites. L'application à l'Irlande de la taxe des pauvres est d'une plus grande importance; cette mesure équivaut à une révolution.

Les plaies intérieures de l'Angleterre sont vennes de la religion. et c'est de la religion qu'elle doit en attendre le remède. Le point important est là, et ceux qui, en grand nombre, s'appliquent en Angleterre aux choses de la foi montrent qu'ils l'ont compris. Il y en a qui s'égarent de plus en plus, ce qui doit toujours arriver lorsqu'on s'abandonne au jugement privé. En Écosse, on établit en 1843 l'Église libre, dans le but de revenir aux rigueurs du Covenant: déjà, elle est devenue riche et puissante en haine de l'Église anglicane, qui domine dans le pays. Cependant, les âmes élevées comprennent le besoin de revenir à la tradition universelle. et de rechercher quelque fond pour y jeter l'ancre dans la mer tumultueuse des opinions. De là sortirent les doctrines du Pusey; avec Palmer et Newman, cet écrivain publia dans l'université d'Oxford, à partir de 1833, une série de traités simples et d'une intelligence facile, sur le dogme, sur la constitution ecclésiastique, sur la controverse religieuse. Les trois collaborateurs répandirent aussi leurs idées sous la forme d'histoires et de romans, en proposant de croire ce que l'Église crovait dans les premiers siècles; ils trouvèrent à Cambridge et à Belfast des partisans et des contradicteurs.

Les puséistes, ainsi qu'on les appela, répudient les réformateurs du seizième siècle, comme purement négatifs, comme ne présupposant aucune foi et ne faisant autre chose que contredire; ils déplorent la séparation de l'Église anglicane et de l'Église romaine, la seule qui possède la vertu de développer entièrement le sentiment religieux. L'Écriture ne suffit pas, selon eux, pour règle de la foi; il faut aussi la tradition conservée par l'Église, et d'après laquelle l'Écriture doit être interprétée; ils acceptent en conséquence plusieurs dogmes traditionnels, et quelques-uns n'hésitèrent pas à proclamer que l'unique moyen d'arriver à l'unité ecclésiastique était de se rattacher à Rome (1). Quant aux formes légales, qui seront toujours un grand obstable à l'innovation, ils s'ingénient à démontrer que les Trente-neuf articles de la reine

Puséisles.

<sup>(1)</sup> La Tuba Concordia, de Wackerbath.

Élisabeth ne sont pas en contradiction directe avec le concile de Trente : tâche, à vrai dire, aussi difficile que vaine. Ils introduisent aussi des rites, et les croix, les étoles, les cierges ont reparu dans leurs chapelles, ainsi que le bréviaire romain, quelque peu modifié. Toutefois, ils n'acceptent pas jusqu'à présent l'autorité du pape, et, soutenant que l'Église anglicane est la seule véritable, ils exhortent l'Église romaine à se purifier et à se réunir à elle.

Le puséisme n'est pas encore un retour au vrai, mais une protestation contre la théorie fondamentale du protestantisme : il relève la dignité morale du clergé en épurant ses mœurs; il accroît l'autorité de l'épiscopat, qui n'avait aucun pouvoir sur le peuple et moins encore sur le clergé, et qui se réduisait à l'office de gentilhomme ecclésiastique. Qui ne sent l'importance de ces premiers pas? qui ne voit surtout que ce retour vers les anciens temps doit affranchir l'Église de la tyrannie du gouvernement? On sait que s'il agit d'ordonner un jeune, cela regarde le parlement. Les bénéfices appartiennent à des laïques qui ne sont d'aucune religion, et la loi enjoint aux évêques de ne pas reponsser le candidat du patron, sauf le eas d'immoralité flagrante. Le docteur Percival soutenait que « le souverain peut suspendre un évêque s'il le juge convenable, tandis qu'un évèque ne saurait changer un iota du rituel sans l'ordre exprès de la couronne. » Le conseil privé s'assemble, et envoie, au nom de lu volonté et du bon plaisir royal, une circulaire qui ordonne d'introduire une nouvelle prière dans le service habituel (1).

Mais la discipline était bien différente dans les premiers siècles, comme l'attestent, à défaut d'autres preuves, les déclamations des historiens enclyclopédistes, qui lui reprochent son indépendance. Un retour aux traditions primitives briserait done la tyrannie de la haute Église, et avec sa liberté, comme toujours, le triomphe de la vérité serait assuré. Le catholicisme lui-même s'étend. Pour ne rien dire de l'Irlande, que seul il console de tant d'abaissement, et que seul il pourra relever, les conversions se multiplient : Peel a fait restituer aux colléges les dotations catholiques enlevées par la réforme; le nombre des églises et des chapelles augmente (2), et l'espoir d'arriver à l'unité se laisse entre-

(1) London Gazette, 14 décembre 1841.

<sup>(2)</sup> En Angleterre il n'y avait en 1792 que 30 chapelles catholiques et aucun collège. Maintenant on y compte 519 chapelles, 43 églises, 10 collèges, 60 séminaires.

voir (1), au point que Pie IX, en septembre 1830, put instituer en Angleterre un archevêque catholique, et y rétablir l'antique hiérarchie.

Si l'Angleterre a tant fait au profit de la civilisation sous une oligarchie sans entrailles et avec une religion officielle, à quoi ne pourrait-elle pas réussir une fois qu'elle serait arrivée à la démocratie et revenue à l'unité catholique? A coup sûr la conversion de l'Angleterre serait le fait le plus important de l'ère moderne; elle détruirait la cause première des maux intérieurs, du paupérisme et de la servitude irlandaise; elle rendrait efficaces les missions en Asie, aussi stériles que dispendieuses, et contribuerait puissamment à propager la civilisation, à laquelle la nation anglaise travaille plus que toutes les autres.

## CHAPITRE XXIX.

COLONIES ANGLAISES. INDE. CHINE.

La grandeur et la destination de l'Angleterre se révèlent moins par sa prépondérance dans tous les événements européens, que par la prodigieuse activité avec laquelle elle se répand dans le monde entier, où elle propage la civilisation. Quel peuple eut en partage, à ce degré, la patiente et courageuse ambition de conquérir et de conserver? En voulant demeurer l'unique maîtresse du sol, l'aristocratic anglaise a contracté tacitement l'obligation d'assurer au peuple les ressources de l'industrie, et par suite de

En Irlande il y avait:

|             | En 1731.  | En 1835.  |
|-------------|-----------|-----------|
| Profestants | 700,541   | 1,515,221 |
| Catholiques | 1,309,768 | 6,427,712 |
| Total       | 2,010,309 | 7,942,933 |

(1) On lisait ce qui suit, en 1846, dans un journal catholique anglais : « Quand Rome comprendra-t-elle entin que notre caractère, à nous hommes du Nord, est bien différent de celui des méridionaux? Quand se persuadera-t-elle qu'il existe une démocratie qui n'est pas hostile au christianisme, un amour de l'independance qui n'est pas du jacobinisme? Quand elle sera convaincue de ces vérités, quand elle aura rejete au loin ses vieilles habitudes de timidité; quand un courage tout d'action, un courage d'homme aura remplacé un courage tout passif, alors nons n'aurons plus à redouter un concordat. Jusque-là ce mot doit inspirer de l'effroi. »

COLONIES. 147

lui procurer des débouchés dans des pays nouveaux, pour y verser ses produits exubérants. Tout peuple nu que l'on décide à se vêtir vide les magasins de Manchester; les marchands s'y emploient avec ardeur pour désencombrer leurs maisons, comme les missionnaires par zèle religieux.

C'est dans ce but que les Anglais se sont toujours hâtés de reconnaître l'indépendance des colonies étrangères soulevées contre les métropoles; en effet, ils y introduisent aussitôt en grande quantité armes, denrées, marchandises, et font des traités de commerce avantageux, parce qu'ils sont arrivés les premiers. En explorant des mers encore inconnues, ils découvrent des îles nouvelles, dont leur pavillon signale la conquête au profit de la civilisation. La Polynésie, principalement, a été civilisée par eux, puisqu'il est convenu que nous entendons par civilisation l'adoption de nos usages et souvent celle de nos vices; un jour, les peuples florissants sur ces plages chercheront les traces de ces Romulus et de ces Cadmus de nations futures.

Quelques Européens étaient parvenus à s'établir dans la Nouvelle-Zélande (1769); plusieurs naturels de l'île étaient venus en Europe, et en 1814 les missionnaires s'y installèrent; mais ils ne réussirent pas à se concilier les chefs, ni à les détourner de la guerre et des massacres. De nos jours, les gouvernements européens s'efforcent d'y apporter un peu d'ordre. Les colonies pénitentiaires dans la Nouvelle-Galles du Sud reçoivent continuellement des améliorations, et parviennent à utiliser, dans l'intérèt de la société, des hommes qu'elle a rejetés de son sein.

Depuis cent cinquante ans, les diverses communions protestantes d'Angleterre, d'Amérique et du continent européen ont formé des sociétés pour propager le christianisme, en y employant annuellement plusieurs millions. Ces associations ont imprimé en malais et en chinois, dans les stations de Malacca, Canton, Batavia, Penang et Singapour, plus de quarante-quatre mille ouvrages de doctrine chrétienne, formant plus de sept cent cinquante mille volumes; la plupart sont des Bibles, quoique ce ne soit pas le livre qui convienne le mieux à des barbares (1).

Madagascar, située entre le 12° et le 16° degré de latitude, à l'entrée de l'océan Indien, sur la route de la mer Rouge, du golfe Persique, de l'Indostan, des îles de la Sonde, voisine des îles Maurice et Bourbon, fournit un ébène précieux et des bois de construction; de plus, on exporte chaque année trente-deux mille bœufs

<sup>(1)</sup> Tome XIII.

des seuls comptoirs de Tawatawa et Foulepointe; mais les habitants ne connaissent ni Divinité ni pudeur, et on les jugeait incapables de recevoir le christianisme, lorsque les missionnaires parvinrent à pénétrer parmi eux. Andrianampovine jeta les fondements de la grandeur des Hovas, peuple du centre. Plus tard, le roi Radama, qui lui succéda en 1810, étendit son pouvoir sur l'île entière, qui, aussi grande que la France, n'a pas plus de cinq millions d'habitants de toute couleur. S'étant converti à la foi sans changer de mœurs, il abolit pourtant la traite des esclaves et l'infanticide superstitieux; mais Ranavalona, son successeur, a changé l'ancien ordre de choses et renié la foi chrétienne. Aujourd'hui les étrangers sont tout à fait exclus de Madagascar, principalement les Français.

Pendant la guerre continentale, l'Angleterre étendit sa puissance en Asie, et s'empara de presque toutes les possessions des autres nations. Il n'est resté aux Français que le gouvernement de Pondichéry, de l'île Bourbon, défendue par sa seule position; ils ont occupé tout récemment les Marquises, dans le grand Océan. La compagnie hollandaise, la seule rivale de la compagnie britannique dans l'Orient, périt lorsque succomba la capitale; ses possessions, à l'exception de Ceylan, firent retour à la nation, qui se chergea des dettes, et en remit l'administration à une commission de gouvernement. A la paix de 1814, la Hollande garda très-peu de possessions en Afrique, quelques-unes en Amérique, mais beaucoup dans l'Océanie, avec Sumatra, les Célèbes, les Moluques et près de dix millions d'habitants. Le nouveau système qu'y introduisit le général Van-der-Bosch (1) secoua l'inertie des indigènes en assurant une rémunération à leur travail. En 1839, Java produisait cinquante-six millions de kilogrammes de café, quarante millions de sucre, soixante-huit milliers d'indigo; comme il n'existe plus de monopole, tout bâtiment y est admis en payant un droit élevé. La capitale de l'île est propre, régulière, active comme les cités hollandaises et riante de végétation comme celles de l'Asie; mais le climat tue ceux qui vont y chercher la richesse. Batavia étale une opulence orientale avec un luxe européen: les Chinois, nécessaires et méprisés comme les juifs, y font un commerce très-actif.

Les Hollandais une fois abattus dans l'Inde, l'Angleterre n'eut en présence que les naturels. Après avoir conquis le Mysore (1799), elle changea sa politique, et rendit sa domination immé-

1808.

1818.

1829.

<sup>(1)</sup> Tome XIII.

diate, d'indirecte qu'elle était; elle dépouilla ses alliés, ou les réduisit à recevoir des garnisons et à payer tribut.

On appelle proprement Indostan la partie de l'Inde au nord du fleuve Nerbuddah, où s'élève Delhi. Les territoires du Nidzam, des radias de Bérar, de Sattara sont situés entre le Nerbuddah et le Kistna. Le Karnate, le Malabar et le Mysore s'étendent du Kistna au cap Comorin. De Delhi à Tomboudra, la confédération des Mahrattes occupait neuf cent soixante-dix milles du nord au midi, et neuf cents de la baje du Bengale au golfe de Cambodje; elle comprenait quarante millions d'âmes, dont un dixième de musulmans, le reste d'Indiens, distribués en cinq États, sous la souveraincté nominale du radia de Sattara. Le peischwah de celui-ci l'avait rendu esclave, mais lui-même fut subjugué par Madadji-Sindia. Le père de ce dernier était chargé de garder les pantousles que le peischwah laisse à la porte en entrant chez ses femnies. Son maître, sortant un matin de leur appartement, le trouva endormi, mais tenant les pantoutles serrées sur son sein. Ce dévouement à son devoir lui valut de l'avancement, et son fils, qui lui succéda dans sa charge, affecta longtemps de porter à sa ceinture une paire de babouches en souvenir de son origine.

Il grandit sous une humilité feinte, et finit par être assez puissant pour lever une grosse armée, disciplinée par un officier savoyard nommé Boigne. Il convoitait Delhi, quand il y fut appelé par Schah-Alem II, dernier héritier d'Aureng-Zeb, afin qu'il l'arrachât à la tyrannie de son ministre Gholam, qui l'avait dépouillé et rendu aveugle. Sindia courut à son aide, et fit périr l'usurpateur dans un cage après l'avoir mutilé; mais il retint l'autorité, et ne laissa au roi aveugle que la ressource de vivre d'aumônes.

Son successeur, Daulet-Rao-Sindia, marcha sur ses traces, et se confia entièrement aux Français. Assez malavisé pour ne pas s'opposer à la ruine de Tippoo-Saëb, il refusa de partager ses dépouilles. Les Anglais comprirent alors qu'ils n'avaient rien à espérer de lui; ils firent donc savoir au peischwah qu'ils lui prêteraient assistance, s'il voulait s'affranchir de son puissant sujet. Le colonel Arthur Wellesley, frère du gouverneur général, qui s'était déjà signalé dans le gouvernement de Seringapatham, fut envoyé pour rétablir le peischwah, comme il devait plus tard aider à la restauration des Bourbons. Il poussa la guerre contre les Mahrattes, et se montra grand général et politique habile dans des pays où chaque victoire était une perte, où chaque conquête augmentait le nombre des ennemis; la puissance des Mahrattes fut écrasée dans la plaine d'Argam, et l'Angleterre, maîtresse des

Indostan

1760.

1794.

1799

1903. 29 octobre. Indes, ayant transféré du sud au nord le centre de son autorité, toucha le territoire des Séikhs.

A Wellesley succéda lord Cornwallis (1804), puis Georges Barlow (1805), qui tous se promettaient de ne plus conquérir, de consolider la paix, et qui pourtant furent toujours entraînés à la rompre. Les chambres anglaises cependant ne cessaient de blâmer le système des conquêtes, auquel il fallut substituer celui du protectorat et des alliances : mensonge qui contraignit de laisser aux vaincus leurs mauvaises administrations, sans toutefois éviter la guerre.

1807.

1812.

Lord Minto revint à la politique active de Wellesley. Hastings, son successeur, répétait qu'il fallait conserver à force ouverte ces sources de richesses. À peine arrivé dans l'Inde, il prévit une crise prochaine, et s'y prépara. Les Gourkas menaçaient la frontière orientale des possessions britanniques, et les Pindarris envahissaient la partie septentrionale ; les Malirattes et les Radiepontes épiaient l'occasion de secouer le joug, Hastings anéantit les Pindarris, réduisit un grand nombre de radias à se soumettre à l'Angleterre, et la confédération mahratte tomba du même coup. La compagnie étendit ainsi son autorité directe sur les deux tiers de la péninsule et son influence sur le reste. Elle revêt du pouvoir nominal quelque famille souveraine; mais il est exercé de fait par un résident anglais, qui commande un corps de troupes recruté parmi les naturels, sous les ordres d'officiers européens. Juge des contestations internationales, comme le Grand Mogol dans ses beaux iours, il n'a de comptes à rendre qu'à son gouvernement.

1822.

A peine lord Amherst ent-il succédé à lord Hastings qu'il dut porter la guerre dans le Birman, vaste empire despotique et héréditaire, formé de ceux d'Ava, de Pégou, de Mounnipour. d'Arakan et de Ténassérini; il s'étend entre le Thibet au nord, la Chine et Siam à l'est, la baie de Bengale et les établissements anglais au couchant, Malacca au midi. Les Birmans vaincus virent bientôt leurs frontières largement entamées.

1823.

1825.

L'empire indo-britannique une fois poussé si loin, il fallut l'organiser; c'est à quoi s'appliqua Bentinck, sans recourir aux moyens extraordmaires de la guerre, en luttant contre les difficultés intérieures et contre un déficit de plus de treize millions sterling. Il fit tout examiner publiquement, régla l'administration réprima les bandits, et combattit les coutumes barbares, telles que le sacrifice des veuves sur le bûcher de leurs maris; il ordonna des enquêtes dans l'Inde centrale, voyagea beaucoup, introduisit la navigation à vapeur et la liberté de la presse. « L'Inde, disait-il.

INDOSTAN. 151

« ressemble à ce qu'était jadis l'Europe : même ignorance, même « crovance à la magie, aux enchantements; même foi aux pré-« sages et à l'astrologie; des sacrifices humains et d'autres cou-

« tumes repoussantes. L'influence graduelle des Européens sur « l'immense population indigène peut seule y substituer l'aisance

« de la vie domestique, la sécurité des biens et des personnes, l'é-

« ducation morale. »

Les Anglais ne sont point allés dans l'Inde pour y trouver la liberté du culte, comme dans l'Amérique septentrionale, ou pour faire des conversions, comme les missionnaires puritains, mais pour chercher la richesse; ils n'y portent donc point les manières polies, mais leur roideur peu aimable et des habitudes choquantes pour ce pays. Leurs femmes, au lieu des vêtements pompeux de l'Orient, portent des toilettes passées de mode en Europe, et qui sont dans l'Inde incommodes et ridicules. Les hommes mangent et fument tout le jour, vivent isolés, pour se dispenser des convenances, et se livrent à ces fantaisies excentriques déjà communes dans leur patrie; ils exigent le respect des habitants, et ne se soumettent pas même aux simples ménagements dans leur conduite extérienre : ils mangent des mets défendus, laissent leurs femmes se promener au bras d'un autre, dansent pendant l'été, chanteut à table et se livrent à toutes sortes d'actes qui sont autant d'abominations aux yeux de ces peuples.

Au milieu de cette nature exubérante qui fait que tout se trouve chez eux dans la proportion de notre cheval à leur éléphant, les Indiens aiment l'extraordinaire; il leur faut des canons énormes. une poésie immeuse, une mythologie à millions de dieux, des fêtes de peuples entiers. Les Anglais, au contraire, ont un culte prosaïque, des manières compassées, des habitudes nullement grandioses, une économie étroite, des qualités louables, mais minutieuses. C'est le profit seul qu'ils cherchent, et sans affecter la toute-puissance, ils respectent peu les gouvernements particuliers

L'esclavage subsiste encore de fait dans l'Inde. Le monopole du sel pèse lourdement sur des populations qui ne vivent que de végétaux. Le pays, d'industriel qu'il était, est devenn agricole ; on lui envoie des tissus d'Europe, et on lui demande du sucre, du coton, surtout de l'opium, dont la culture imposée par la force rapporte très-peu à celui qui s'y livre. Aussi, loin d'absorber l'argent de l'Europe, c'est l'Inde, au contraire, qui en exporte. Le gouvernement anglais ne fait point de travaux publics pour le bien de tous; il en résulte que des ruines remplacent les palais, et que les chacals errent aux lieux que les hommes ont désertés.

L'Indien est encore comme il y a un siècle, comme il y en a vingt, paresseux, insouciant, routinier. On ne trouve pas encore dans sa demeure une chaise, une table, une cuiller, une fourchette: il couche sur une natte, et c'est à peine s'il a assez de linge pour en changer une fois : nous parlons de celui qui est riche. Les autres ont la terre pour lit, et vont nus. L'orfévre emploie encore des instruments grossiers pour finir, avec une patience incrovable, des ouvrages qui excitent l'admiration de l'Europe. Le laboureur brise la glèbe avec une bêche longue à peine de deux pieds, ce qui l'oblige à se tenir courbé; il blanchira continuellement sa maison, mais ne balavera point la poussière sur l'aire où il dépose sa récolte, et ce n'est qu'après avoir terminé cette opération qu'il aura quelque soin de sa demeure. Il ménagera un filet d'eau pour son champ de riz, et il ne s'occupera point du conduit qui le lui amène; il tremblera à l'idée de périls imaginaires, et s'endormira sur le chemin où passent le tigre et le serpent. Il épargnera sur sa nourriture et sur celle de sa famille, puis il vendra les bijoux de sa femme et de sa fille pour s'engager dans un procès, pour acheter témoins et juges, unique moyen qu'il croit propre à lui en assurer le gain; mais tandis qu'il soutiendra un procès sans fin pour la valeur d'un centime, il verra sans s'émouvoir son voisin assassiné à ses côtés. Lorsque arrive le moment de marier sa fille, celui qui s'était réduit à l'eau et à une mince ration de riz prodiguera tout, et invitera parents et amis, musiciens et danseurs: il se procurera de l'argent à trois pour cent par mois pour régaler ses convives, les héberger tous pendant quinze jours, et ne les renvover qu'habillés entièrement de neuf. L'usage de la caste le veut ainsi.

Les enfants vont à l'école tout nus, et écrivent encore sur la poussière devant la porte; celles que les Anglais ont introduites, les perfectionnent dans l'étude de leur théologie et des lois nationales, afin de former des magistrats, mais sans les préparer à une réforme fondamentale, qui ne serait possible que par la suppression des castes; or, les Anglais ont résolu, au contraire, de les respecter. Lord Bentinck affranchit les Indiens de la peine du fonet alors qu'il la maintenait pour les Européens, ce qui dut augmenter chez les premiers l'orgueil de leur supériorité. Quand des troupes indigènes et anglaises sont embarquées ensemble, il est très-sévèrement prescrit aux soldats européens d'éviter tout contact avec les cuisines des Indiens. L'eau destinée aux uns et aux

autres, ainsi qu'aux musulmans, est tenue à part. On laisse chaque caste préparer séparément ses aliments. Jusque dans les chapelles des missionnaires protestants, le brahmine et le chatrya sont séparés du soudra et du paria; on dirait qu'il ne leur est enseigné du christianisme que l'obligation de s'humilier et de pardonner les injures. Or, que signifie le christianisme sans son dogme de l'égalité?

Cependant, les Anglais sont arrivés à faire cesser les sacrifices des veuves, l'infanticide, l'association meurtrière des Tadjis. Les théâtres à l'européenne se multiplient; le nombre des métis va croissant, et des princesses épousent des aventuriers européens. Harding déclara que les emplois seraient donnés au concours à ceux qui auraient le mieux profité, dans les écoles, des cours de langue et de littérature anglaises. Les Indiens consentent à s'embarquer, malgré leur préjugé contre la mer, et on les transporte au delà du Gange. Pourquoi donc n'entreprendrait-on pas de détruire cet autre préjugé, plus funeste encore, de la séparation, des castes; de les soumettre au même code, aux mêmes tribunaux; de les mêler dans les écoles, dans l'armée, dans les emplois; de les admettre surtout sur le même pied à la communion de la parole céleste et du pain consacré (1)?

Sans cela, les Indiens seront à jamais incapables d'émaneipation; et si un jour ils étaient arrachés à l'Angleterre, elle les aurait laissés dans l'impossibilité de se gouverner eux-mêmes. Les enfants qui naissent dans l'Inde de parents anglais meurent presque tous; il s'ensuit qu'il ne pourra jamais se former une Inde anglaise.

Nous avons parlé ailleurs de la Compagnie des Indes, et de l'emprunt de 900,000 livres sterling que la guerre contre Hyder-Ali et contre la France l'avait obligée de réclamer du gouvernement. On avait songé alors à réformer son statut; sous le ministère Pitt, on créa le bureau de contrôle pour les affaires des Indes, composé de six membres du ministère, auxquels furent soumis tous les actes militaires et civils, quoique la compagnie restât encore souveraine quant au commerce. La dette ne diminua point pour cela, et en 1799 la Compagnie se trouvait en déficit de 1,319,000 livres sterling. Lorsqu'elle se fut agrandie des États de Tippoo-Saëb et de ceux des Mahrattes, le revenu territorial, qui en 1797 était de 8 millions de livres sterling, s'éleva à 15 millions en 1805; la dette augmenta en proportion,

La Compagnie.

<sup>(1)</sup> DE WAREN, l'Inde anglaise en 1843; Paris, 1843.

car le déficit fut de 2,269,000 livres sterling, et ne fit que croître depuis.

Le privilége de la Compagnie expirant au mois de mars 1814, on accorda, sous certaines réserves, la liberté de trafiquer dans l'Inde à tout bâtiment moindre de 350 tonneaux, en laissant à la Compagnie la domination du pays et le commerce avec la Chine jusqu'en 1831. La Compagnie, loin d'en souffrir, avait encaissé en 1824 la somme de 13,215,300 livres sterling, et dépensé 6,490,777; ainsi, malgré la guerre des Birmans, elle se trouvait en bénéfice de 3,724,523 livres sterling; après la suppression du monopole, il fut exporté d'Angleterre cinquante ou soixante fois plus de tissus qu'auparavant.

Peel soumit à la Chambre des Communes, en 1830, les arrangements pris entre le ministère et la Compagnie « pour garantir aux habitants de ces régions lointaines la jouissance de leurs droits, de la liberté individuelle et des fruits de leur industrie; les dédommager des souffrances et des injures passées; les consoler, à force de bienfaits, de la perte de leur indépendance. »

Par le statut de 1833, la patente de la compagnie fut prolongée de vingt ans, non plus toutefois comme association commerciale, mais comme société de gouvernement, autorisée seulement à percevoir les impôts jusqu'en 1854, et à régler les revenus de son ancienne conquête au moyen d'une cour composée de vingt-quatre directeurs, sous la surveillance du conseil d'État. Ses propriétés mobilières et immobilières furent attribuées à la couronne; mais on lui en laissa l'usufruit pendant toute la durée du privilége. Son capital de 6 millions de livres sterling est divisé en actions, qui peuvent être achetées par tout le monde.

Ici se termine l'histoire de la Compagnie des Indes, mais non tous les embarras que ses conquêtes ont causés à l'Angleterre. Les discours contre son esprit envahisseur sont devenus un lieu commun; cependant, en aucun pays on n'agit avec autant de publicité, et tous ses actes ont été d'abord exposés aux attaques de l'opposition, puis sonmis à des enquêtes. Son histoire nous révèle comment un premier pas entraîna inévitablement à un second, et comment chaque conquête donna un nouveau voisin, qui bientôt devint un ennemi qu'il fallut combattre, jusqu'à ce que sa chute mît le vainqueur en présence d'un ennemi nouveau.

Les Anglais espéraient, il y a peu de temps encore, que le fleuve Indus, sur lequel ils croient avoir le droit sacré que la Providence donne à l'intelligence et à la justice sur l'ignorance et la force brutale, pourrait devenir pour leurs possessions une limite et une barrière en même temps qu'une voie commerciale; on suppposa qu'il traversait des populations riches et pacifiques. Afin de reconnaître son cours et de l'offrir à la navigation européenne, ils v envoyèrent une expédition, dont Alexandre Burnes nous a tracé le récit (1).

177.3.

1792.

Situé entre l'Himalaya, l'Indus et la Perse, l'Afghanistan a Alghanistan. été la route choisie par tous les conquérants. Les peuples qui l'habitent croient descendre des huit tribus juives transportées dans ce pays par les Perses; ils ne sont pas timides et soumis comme les habitants de l'Indostan, mais nobles et simples, moins pédants que les Persans, mais instruits, quoique mahométans. Le système asiatique se conserve chez eux, et Burnes y a connu un prince qui avait eu soixante enfants, et ne pouvait se rappeler combien il lui en restait de vivants. Dost-Mohammed comptait dix-sept frères. Les Afghans avaient conquis la Bactriane et le Hérat jusqu'aux rives de l'Oxus, et ponssé au midi jusqu'à l'Océan; après avoir franchi l'Indus, ils soumirent le Kachemire, firent des excursions dans le Pendjab, pays de trois cent quarante milles en longueur sur deux cents de largeur, avec trois millions et demi d'habitants et 64 millions de revenu. L'Afghanistan compte à peine quinze millions d'habitants; car la population y va décroissant comme dans tous les pays mahométans; on n'y trouve que cinq villes : Peschauer, que l'on rencontre d'abord en venant de l'Indus; Kandahar, capitale de la partie occidentale; Kaboul, de celle du nord; Hérat, près des frontières du nord-ouest; Ghaznah, célèbre pour avoir donné naissance à Mahmond Gaznévide, le premier musulman qui ait envahi l'Inde.

Les tribus des Ghilzis et Douranis s'y disputaient la prééminence dans le siècle passé. C'est à cette dernière qu'appartenait Hamed-Schah, compagnon de Nadir, qui, avant conquis tout le pays, se conronna roi de Kandahar, et transmit à son fils Timour l'empire qui fut appelé des Douranis, empire le plus puissant de l'Asie après la Chine; car il avait une étendue de trois cent soixante-quatre lieues du nord au sud, sur quatre cent quatre-vingts de l'ouest à l'est. L'Indus le sépare au levant de l'Indostan, et une langue de terre cultivée à travers un désert de sable le joint à la Perse. Les quatre fils de Timour se disputèrent ce royaume, qu'ils perdirent: Mahmoud Kamram conserva senlement Hérat, capitale du Khorassan afghan, tandis que Dost-

<sup>(1)</sup> Relation d'un voyage au Kaboul dans les années 1836, 1837 et 1838.

Mohammed, chef des Barouksis, s'établissait à Kaboul, un de ses frères à Khaznah, et un autre à Kandahar; tous trois restaient ennemis.

Seikhs.

1788.

1800.

1805-9.

1818.

La défaite des Mahrattes et la destruction de l'empire du Mogol profita non-seulement à Hamed, mais encore aux Séikhs, robustes adeptes d'une secte qui cherche à concilier le brahmisme avec l'islamisme. Avant attaqué les Afghans, ils s'emparèrent même de Lahore, qui leur assurait la possession de tout le Pendjab; ils divisèrent leurs conquêtes en douze principautés indépendantes (misali) sous des chefs particuliers (sirdars), qui se réunissaient deux fois l'an en assemblée générale pour délibérer sur les intérêts communs. On sentit bientôt les inconvénients de cette organisation dans les guerres qu'ils se firent entre eux, et auxquelles Randjit-Sing (roi lion) dut son agrandissement; vovant l'Afghanistan en proje aux discordes, il comprit la puissance d'une volonté ferme, et fit de Lahore le centre de ses opérations. Il s'entendit avec lord Richard Wellesley, gouverneur général de la Compagnie des Indes, qui fut trop heureux de s'assurer au moins de sa neutralité au moment où il avait les Mahrattes sur les bras. Randjit-Sing s'empara alors de quelques territoires des Afghans, ce qui lui donna de l'argent et de la confiance; puis il introduisit dans son armée l'organisation militaire des cipaves, troupes au service de la Compagnie. Il put ainsi s'ériger en protecteur des autres sirdars, et réduisit à son obéissance toutes les provinces situées sur la rive gauche de l'Indus, entre autres le Moultan et le Kachemire. L'Italien Ventura et le Français Allard, anciens officiers de Napoléon, initièrent ses troupes à la tactique européenne; après eux, Court, élève de l'École polytechnique, compléta leur éducation militaire.

Secondé de la sorte, il profita du moment où les Anglais combattaient contre les Birmans pour passer l'Indus; puis, lorsque la dynastie des Douranis venait d'être renversée par les Barouksis, à la suite d'une guerre civile qui avait épuisé les Afghans, se jetant au milieu de ce conflit, il leur porta le dernier coup par la prise de Peschauer.

Si nous en croyons les généraux Allard et Ventura, l'armée de Randjit-Sing fut portée de trois mille hommes à quatre-vingt-quatre mille, dont vingt mille de troupes régulières, avec trois cent soixante-seize pièces de canon et trois cent soixante-dix escarpines, transportées à dos de chameau. Les revenus étaient évalués à 125 millions de francs, sans compter un trésor particulier de 250 millions. Il n'y avait ni institutions politiques, ni

lois écrites, ni système d'administration et de justice; tout dépendait du caprice du souverain et de la fortune. Il était entouré de l'éclat que procure la gloire militaire; quant au peuple, il croupissait dans la superstition et l'ignorance, avili par l'exemple de Randjit-Sing, qui ne connaissait ni probité ni pudeur, et ne mettait point de bornes à ses passions.

A sa mort et celle Kourrouck, son fils imbécile, le trône fut occupé par Shere-Sing, dont la naissance était illégitime, homme résolu, mais sans frein. Le ministre Dhyan-Sing, l'ayant fait assassiner, extermina la famille détrônée; mais il fut tué lui-même par Adjet-Sing, dont la main avait consommé tous ces meurtres.

1843

1839.

Sous les successeurs chancelants de Randjit-Sing, les Afghans auraient pu s'avancer jusqu'à Delhi, s'ils n'eussent été tenus en respect par les Anglais, qui avaient réuni aux trois présidences de Bombay, de Madras et du Bengale celle d'Agra, beaucoup plus voisine du Pendjab. Les Séikhs, grands amateurs de procès, y portent souvent leurs contestations à juger; or, craignant que leurs ennemis ne s'emparassent d'un territoire fertile, leur possession, et qui forme la limite orientale du Pendjab, ils chargèrent les Anglais de les défendre, leur abandonnant en retour la succession de tous ceux qui mourraient sans héritiers. L'opium et l'eaude-vie multiplièrent tellement les décès que les Anglais tardèrent peu à se trouver les maîtres du pays, où ils établirent un fort avec un surintendant. Ils acquirent ainsi une influence dominante sur les Séikhs, au grand déplaisir de Dost-Mohammed, qui, à la tête des forces réunies de la Perse et de l'Afghanistan, épiait le moment de tomber sur les Séikhs, détestés des Afghans, taut par motif de religion qu'en raison de leur indépendance; c'est ce que les Anglais ne voulaient pas souffrir, attendu leur dessein d'ouvrir l'Inde au commerce.

L'intérêt des Anglais est évidemment qu'auenne autre puissance ne prenne pied dans l'Asie centrale, et cependant ils ne cherchent point à y acquérir de territoire; mais les intrigues de la Russie les obligèrent, en 1833, de passer l'Indus pour remettre Schah-Soudja sur le trône afghan. Ils commirent une faute en voulant non pas conquérir l'Afghanistan, mais lui imposer un prince méprisé, et en s'aliénant ainsi Dost-Mohammed, qu'ils auraient dù plutôt fortifier comme barrière contre les Russes. Mohammed se tourna alors vers la Russie, qui envoya aux Persans des émissaires pour les pousser à la guerre, et des officiers avec l'aide desquels ils mirent le siège devant Hérat. L'Angleterre se

vit contrainte de prendre les armes et de renverser Dost-Mohammed, contre le vœu du pays.

1839

Guidés par Burnes, héros infatigable, le premier Européen qui ait remonté l'Indus, les Anglais conquirent le Sind et franchirent l'Indus; mais les montagnes du Bosan leur opposèrent de graves difficultés et un froid meurtrier. Les Hindous, chez qui se réveilla le fanatisme religieux, firent comme les Russes à Moscou : ils se retirèrent en détruisant tout, et entraînèrent ainsi les Anglais dans l'intérieur. Mais la témérité des envahisseurs parut bien excusée par la conquête d'un royaume aussi important; car ils se trouvèrent établis au Kaboul, point d'intersection des deux grandes routes qui viennent de la Perse et de l'Inde.

1852.

La chute des valeureux Afghans découragea toute l'Asie centrale; mais trois ans après Kaboul se souleva, et Burnes fut massacré; cinq mille hommes résistèrent pendant deux mois à cinquante mille insurgés, sans feu, sans vivres et sans munitions. On évalue à treize mille le nombre des hommes qui périrent dans cette circonstance, et ce fut à peine si quelques individus épars purent s'échapper.

1835-41.

Le pire de cette défaite, ce fut la nécessité de se venger, de conquérir, de s'étendre encore. Lord Ellenborough, en prenant le gouvernement des Indes, avait désapprouvé son prédécesseur lord Aukland et sa politique agressive, déclarant vouloir se renfermer dans les limites du territoire; mais il fut contraint de faire la guerre a l'Afghanistan pour relever le prestige tombé. Le drapeau anglais flotta de nouveau à Kaboul, puis il se retira volontairement : mais quelle frontière donner à l'Inde anglaise ? Fallait-il s'arrêter aux déserts qui séparent le Sind de l'Indostan? mais ce pays domine l'embouchure de l'Indus et le commerce de toute l'Asie centrale. Ellenborough reconnut donc la nécessité de le réunir à l'empire. Le Sind, situé entre l'Afghanistan, le Pendjab, le stérile Bélonchistan et la mer, était gouverné par des émirs indépendants, protégés, depuis 1838, par des traités avec les Anglais. Mais Ellenborough chercha des prétextes; il chicana les émirs, et réduisit les traités à des stipulations de servitude; enfin il réunit le Sind aux possessions britanniques. Des accusations graves s'élevèrent à ce sujet contre lui, et il fut appelé pour avoir à se justifier devant des juges; mais il semble que la Grande-Bretagne soit obligée fatalement de s'agrandir malgré elle dans ces contrées. A peine se fut-elle retirée de l'Afghanistan, que Dost-Mohammed rétablit dans le Lahore tout ce qu'elle avait détruit; il en exclut ses monnaies, et réorganisa l'armée.

1855.

A peine un nouveau gouverneur, lord Harding, fut-il arrivé dans l'Inde avec les intentions les plus pacifiques, qu'il eut à recommencer la guerre. Tant que l'Angleterre espéra trouver parmi les Séikhs un chef capable de réunir les débris épars du sceptre de Randjit-Sing, elle s'abstint d'envaluir leur pays; mais voyant le désordre s'accroître et le despotisme militaire s'établir, elle passa l'Indus, assujettit le Pendiab, après une bataille où elle essuya peu de pertes, et conclut une paix glorieuse. Aux termes de la convention de Koussour (9 mars 1846) et des modifications postérieures, le royaume de Pendjab fut conservé; cependant. tout le territoire entre le Bias, le Gharra, l'Indus et l'Himalaya, y compris les provinces de Kachemire et de Hazara, fut cédé aux Anglais. Lord Harding investit d'une partie de cette acquisition Goulab-Sing, en qualité de vizir, et il laissa l'autre à son ancien possesseur. L'armée séikhe futréduite à vingt mille hommes après remise aux Anglais de tous les canons employés contre eux et payement d'une indemnité de 12 millions et demi, tixée d'abord à 37 millions et demi.

Reste à savoir combien de temps ces États morcelés pourront se maintenir contre le voisinage européen.

An nord du Gange s'étend le Népal, entre la présidence du Bengale et les cimes inaccessibles de l'Himalaya, sur deux cent einquante lieues de l'orient au couchant et cinquante du nord au midi; il est habité par des peuples belliqueux qui donnent de l'ombrage au gouvernement anglais, lequel voudrait prendre pour limites les glaces et les crètes infranchissables du Dawalaghiri; anssi, en 1849, recommença-t-il ses intrigues et la guerre. La mème année par une nouvelle convention avec Goulab-Sing, la souveraineté des Séikhs cessa, et l'on incorpora au royaume indoanglais tout le Pendjab, qui avait cent milles anglais et trois millions d'habitants, avec le revenu d'un million de livres sterling.

Cependant la Russie, toujours repoussée avec tant de vigilance de l'Asie centrale, s'avance avec la Perse jusqu'à Hérat, occupant ainsi depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Indus. Kosk est aussi sous son influence, ainsi que toute la Transoxiane. Ce pays obéit à Nazir-Oullah, qui, appuyé par la Russie, et secondant ses desseins, s'est substitué aux petits princes et exerce une tyrannie farouche (1), sous le masque d'une profonde dissimulation, dont Burnes fut la dupe. Ainsi la Russie emploie la force ouverte

1845.

<sup>(1)</sup> Il suffira de citer la Khanah-kahva, c'est-à-dire Mange-vifs, où les prisonnier sont dévorés par des puces de mouton, qu'on y conserve exprès.

pour arriver à ses fins, et l'Angleterre ne s'occupe que de grossir ses recettes; ni l'une ni l'autre ne cherchent à civiliser; mais le contact de ces deux colosses multiplie les éventualités de guerre. Ce sera peut-être dans ces contrées éloignées que se débattra la question de savoir laquelle de ces deux puissances, menacantes pour l'Europe, devra finir par l'emporter.

Aujourd'hui l'empire indo-britannique s'étend à travers le 78° méridien de Greenwich, de cap Comorin au Bissahir, du 80° au 31 · 30' de latitude nord, sur un espace de huit cents lienes, et, de l'embouchure de l'Indus à celle du Bramapoutra, sur un territoire de sept cents lieues au moins, surface égale à celle de la moitié de l'Europe : il a cent cinquante millions de sujets immédiats et quarante-sept millions de protégés, sans compter ses acquisitions isolées sur les côtes méridionales de l'Ava. L'armée anglaise qui s'y trouve employée se compose de deux cent quatre-vingt-sept mille hommes, dont einquante mille Européens. Le revenu annuel en 1840, 1841 et 1842 a produit 21,239,417 livres sterling; il il s'est élevé à 22 millions après la reprise du commerce de l'opium. La compagnie avait en caisse, au mois de mai 1843, la somme de 8.532.067 livres sterling, et sa dette était de 35,703,776 livres, dont elle paye l'intérêt moyen à raison de 43/4(1).

Ce fut encore à cause de l'Inde que l'Angleterre dut faire la guerre aux Chinois, ce peuple dont voici l'occasion de nous occuper.

Les agitations de l'Europe, au commencement de ce siècle, Chine. ne furent pas senties dans l'empire chinois. Les Européens en étant exclus, nous manquons de documents écrits sur les événements qui s'y sont passés. L'histoire officielle de chaque dynas-

tie ne se publie que lorsqu'elle est éteinte, et l'on n'imprime pas

celles qui sont l'ouvrage d'écrivains particuliers.

Kia-King eut à lutter contre des conjurations et des révoltes. Il déclarait qu'il était plus affligé du peu d'intérêt que lui avaient témoigné ses sujets que des tentatives des assassins, et promettait de ne plus donner lieu aux projets homicides : en cela il différait beaucoup de nos rois européens.

Il calma les conspirateurs avec de l'argent, dont la puissance est également très-grande en Chine, et continua de mener une vie voluptueuse et insouciante. Les pirates en profitèrent pour dé-

1796-1822.

<sup>(1)</sup> La dette était, le 20 avril 1839, de 30,231,162 livres sterling, payant 1.411.417 liv. stert, d'intérêt. Le revenu de cette année fut de 14,746,170; la dépense à 14,778,164 liv. sterl. - En 1844 les importations de Calculta furent évaluées à 162 millions; les exportations à 254 millions de livres.

CHINE. 161

vaster les côtes méridionales, en rançonnant les habitants et les bâtiments. Des sociétés secrètes se formèrent au dedans pour expulser les Tartares et recouvrer l'indépendance nationale, vœu éternel des lettrés, quoique le Tartare se soit plié aux usages du pays. La secte du Nénuphar, qui existait déjà sous Kieng-lung et à laquelle les missionnaires furent souvent accusés d'appartenir, excita dans Schan-Tung un soulèvement qui s'étendit à trois provinces, et dont le chef s'intitula triple empereur, c'est-à-dire du ciel, de la terre et des hommes. La secte de Thian-li (raison céleste) assaillit l'empereur dans son palais même, et s'y maintint quelques jours; celle de la Triade, où les autres sont venues se fondre, et qui échappe aux recherches de la police la plus soupçonneuse, tend à repousser la domination étrangère, et c'est à elle qu'on impute les soulèvements partiels qui éclatent de temps à autre.

Le gouvernement en devint plus rigoureux. Toute réunion de cinq personnes fut défendue, et l'on eut recours à des tortures airoces pour arracher des aveux ; au commencement de 1816, dix mille deux cent soixante-dix individus condamnés à la peine capitale attendaient dans les prisons la vie ou la mort de la volonté de l'empereur.

Les lettrés ne cessent, il est vrai, de rappeler à l'empereur ses devoirs, surtout dans les grands désastres, comme à l'occasion d'une sécheresse qui désola le pays, d'un débordement du fleuve Jaune qui noya cent mille personnes, d'un ouragan qui dévasta Pékin et poussa la mer sur une grande longueur de côtes. Une voix s'éleva alors pour proposer de briser les idoles et toutes les images de la Divinité; mais le conseil suprème relégua le téméraire sur la frontière russe.

Kia-King s'est plaint, dans son testament, des malheurs qui ont signalé son règne : « Depuis l'instant où Kao-Tsung me remit « le sceau impérial comme à son successeur, je continuai trois « ans à recevoir ses instructions sur le gouvernement. Je con- « sidérai que la conservation du royaume et de l'ordre social dé- « pend de ces quatre choses : respecter le ciel, imiter ses pré- « décesseurs, aimer le peuple et s'appliquer à l'administration. « Étant monté sur le trône, j'agis toujours avec prudence;

« Etant monte sur le trone, j'agis toujours avec pridence; « je méditai sans cesse et avec un saint respect les graves de-« voirs qui m'étaient imposés; j'ens présent à la pensée que le « ciel n'élève les princes que dans l'intérêt du peuple, et qu'un « seul homme a mission de le nourrir et de l'instruire.

« Au commencement de mon règne, les rebelles étaient en ar-

1818.

« mes ; je dus former les grands officiers, organiser et conduire « une puissante armée; m'étant appliqué à ces soins pendant « quatre années, je détruisis successivement les révoltés . et de- « puis lors l'empire a joui du calme et de la tranquillité. Les « gens de la campagne se sont livrés joyeusement à leurs tra- « vaux, se sentant protégés par moi, qui dispensais des largesses « au peuple, et tout était paix et félicité..... Persuadé que les « mauvaises doctrines corrompent le peuple, je publiai des or- « donnances fréquentes et des instructions à ce sujet.....

« A cette heure, me sentant malade, j'ai nommé, selon l'usage « de mes vénérables ancètres, pour mon héritier mon fils, qui, « lorsque les rebelles assaillirent le palais, fit feu sur les insurgés, « en tua deux et découragea les autres..... Il est bienfaisant, « respectueux, prudent et rempli de courage. Les devoirs du roi « consistent à connaître les hommes et à procurer le repos au « peuple ; je les ai médités longtemps, et je les ai trouvés très- « difficiles. Mon fils, réfléchissez-y bien : remplissez-les avec vi- « gueur ; donnez les emplois à des hommes sages et vertueux, aux « cheveux blancs ; aimez et nourrissez ceux qui ont des cheveux « noirs et faites que votre famille conserve sa splendeur pen- « dant cent mille fois dix mille ans. »

1820.

Tao-Kuang | mian-ning ), son successeur, se montra très-hostile au christianisme, et son règne fut agité par plusieurs révolutions ; la puissance des Miao-Séou se releva, et il arriva une fois que, dans l'espace de dix-huit mois, les dépenses excédèrent les revenus de 28 millions de taëls (210 millions de francs).

La dynastic tartare, attentive à empècher l'empire de se dissoudre, devait voir d'un œil jaloux les compagnies européennes, qui, sous un titre commercial, sont de véritables puissances, avec des armées, des possessions, des lois et des ambassadeurs.

1764.

Déjà, lorsque, dans les siècles passés, les Népaulais conquirent le Thibet, le dalaï-lama avait eu recours à Kien-lung, empereur de la Chine, qui, en effet, les chassa, et réunit le Thibet à ses États; il passa même l'Himalaya, et entra dans le Népaul. La compagnie anglaise, craignant un soulèvement dans l'Inde, dirigea son armée contre les Chinois, et les obligea de battre en retraite.

La mésintelligence s'augmenta encore lorsque lord Minto, sous

1808.

le prétexte d'empêcher que la marine française ne s'emparât de Macao, se jeta dans cette place; les Chinois furent forcés de l'évacuer après une lutte. Les Anglais envahirent ensuite le Népaul, et successivement se substituèrent, dans l'Assam et l'Afghanistan,

1814-1816.

chine. 163

à ces Birmans que la Chine avait voulu conquérir en 1767; ils se trouvèrent ainsi limitrophes de la Tartarie chinoise. Vers 1820, ils colonisèrent Singhapour, dans le détroit de Malacca, et, en la déclarant port franc, ils y firent affluer bientôt les navires du monde entier; mais cette ville est encore à vingt degrés de la Chine.

Nous avons vu que les nations étrangères ne peuvent trafiquer avec la Chine que par mer, à l'exception de la Russie, qui communique avec ce pays par la Tartarie, et tient à Pékin un archimandrite et une légation. Canton était ouvert aux Européens. mais avec beaucoup de restrictions : ils devaient ne point entrer dans la ville, se servir d'intermédiaires chinois, tenir les gros bâtiments à douze milles, et se soumettre à la surveillance la plus minutieuse.

L'Angleterre s'en plaignit à plusieurs reprises; en 1816, elle envoya Macartney et Amherst, puis Napier en 1834, avec des propositions qui furent repoussées. Les Chinois, loin d'avoir de l'éloignement pour le commerce avec les Européens, en sont les intermédiaires dans toutes ces mers, et sont établis par milliers dans la Malaisie, surtout à Java, à Singhapour, à Calentta; mais ils ne trouvent dans les histoires anciennes et modernes que trop de motifs de se défier des Européens, qui ont massacré tant de fois les Chinois dans les Philippines et les Moluques, et qui cherchent à s'étendre dès qu'ils possèdent un pouce de terre.

Les Américains du nord font un commerce très-actif avec la Chine, sans toutefois soulever de plaintes, parce qu'ils n'ont en vue que l'intérêt privé. Les compagnies commerciales politiques des autres pays n'inspiraient guère de craintes en raison de leur faiblesse et de leur docilité à se soumettre à toutes les mesures prescrites; mais il en était autrement de la Compagnie anglaise, qui continuait à grandir. Quand les Anglais eurent conquis le Kaboul et l'Ammarapourah, les Chinois mirent des garnisons dans le Thihet, comme ils envoyèrent des vaisseaux pour défendre la Cochinchine après la conquête de l'empire birman. La Russie, très-attentive à empêcher l'Angleterre de prévaloir en Asie et surtout en Chine, excitait les craintes et l'irritation de l'empereur.

La Grande-Bretagne, qui tire des Indes orientales six millions et demi de livres sterling (162,500,000 fr.), aurait bientôt épuisé le pays si elle en tirait ces millions en or (1); elle prélève cela

<sup>(1)</sup> Voy. Biornstierna, Sur l'empire britannique dans l'Inde.

en opium, les indigènes étant obligés à semer non du blé, mais des pavots, dont elle reçoit la graine en retour du froment qu'elle fournit. Cet opium est échangé en Chine contre du thé, que l'Angleterre vend en Europe movennant de l'argent. De plus, 70 millions de coton et d'objets manufacturés dans l'Inde servent à payer d'autres produits de la Chine, et il reste encore 20 ou 25 millions en espèces : chaîne perpétuelle d'échange de blé, d'opium, de thé, d'argent, dont un anneau, s'il venait à se briser, entraînerait de grands dommages.

Mais l'opium ne sert qu'au vice, c'est-à-dire à enivrer les Chinois. L'empereur, qui se proclame le père de ses sujets, devait naturellement les prémunir contre le danger, et voir de mauvais œil les Anglais introduire malgré lui un poison dans ses États. Les Anglais, au contraire, attachaient une grande importance à continuer ce trafic, attendu que les deux monopoles du sel et de l'opium, comme le déclara lord Glenelg à la chambre des com-

munes, rapportent au delà de 80 millions.

Bien que l'Angleterre eût à ménager un pays où elle faisait un commerce de 400 millions par an, et qui lui fournissait le thé, désormais indispensable à ses habitants, elle prétendit faire déroger la Chine à ses lois, à ses usages, et brava les autorités à l'aide de la contrebande. En 1838, elle introduisit en Chine quatre millions trois cent soixante-quinze mille livres d'opium, d'une valeur de 105 millions au moins, payée argent comptant. L'empereur ne pouvait que s'indigner de l'audace de ces barbares, qui venaient avec tant d'opiniâtreté violer ses frontières aux mépris de ses lois, et encourager les vices de ses sujets; en conséquence, il prohiba le commerce de l'opium, et envoya Lin à Canton en qualité de commissaire avec de pleins pouvoirs pour faire exécuter ses ordres.

1833 31 decembre.

> Les documents chinois émanés de l'autorité en cette occasion démontrent autant d'ignorance du caractère des Européens et de leurs usages, que les Chinois en trouveraient chez nous sur leur compte s'ils prenaient la peine de lire nos livres.

1839.

Lin procéda avec vigueur : il fit faire des arrestations, et reprocha aux Européens les bienfaits qu'ils avaient reçus de la Chine et les violations dont ils les avaient paves; il menaca de soulever le peuple contre eux, et se fit livrer tout l'opium.

Elliot, qui commandait la marine britannique dans ces mers, avait déclaré le commerce de l'opium illégal, et annoncé que l'Angleterre ne le protégerait pas; en conséquence, il en fut détruit vingt mille deux cent quatre-vingt-trois caisses. Le gouCHINE. 165

vernement anglais déclara que l'honneur de la nation était engagé et, justice ou non, qu'il devait sontenir les négociants; il désavoua donc Elliot, qui leur avait garanti, au nom du gouvernement britannique, la valeur de l'opium livré à Lin.

De là des collisions; tous les négociants anglais s'embarquèrent dans un moment où il ne se trouvait pas même un vaisseau de guerre pour les protéger. Au commencement de 1840 arriva la flotte anglaise, dont la supériorité ne laissait aucun doute sur le succès. Les bâtiments à vapeur et l'artillerie européenne écrasaient les lourdes jonques chinoises, et se moquaient des grosses batteries servies avec lenteur, ainsi que des murailles de porcelaine; cependant, si les Chinois tombèrent par milliers, il en revenait par milliers, et ils résistaient par le nombre. Les négociations et les attaques se succédèrent jusqu'à l'année suivante. Pendant ce temps, les Anglais continuèrent la contrebande de l'opium, d'autant plus recherché qu'il était prohibé. Ils bloquèrent le fleuve de Canton, prirent l'île de Chusan, et pénétrèrent à peu de distance de la capitale; mais l'astuce diplomatique des mandarins suppléa à leur inexpérience militaire. Les succès furent balancés par des revers, jusqu'au moment où l'Angleterre, voyant son honneur compromis à l'occasion de barbares dont on se raillait, sentit la nécessité de se porter au cœur de l'empire.

Henri Pottinger remplaça avec de pleins pouvoirs Elliot, qui fut rappelé; il occupa, sans perdre plus de vingt hommes, trois grandes villes de la côte, ainsi que le canal impérial, en remontant la rivière Bleue. Les Chinois se défendirent avec une valeur inattendue; ils étranglèrent dans les villes prises leurs femmes et leurs enfants, et remplirent les puits de leurs cadavres. Lorsque vint à cesser l'autorité dirigeante, une population tenue continuellement dans l'enfance se livra à des excès. Des provinces, qui depuis des siècles jouissaient d'une paix profonde, se trouvèrent en proie à une guerre faite à outrance, et par des ennemis entièrement inconnus.

L'empire cessa de se croire invincible, et se décida enfin à traiter de la paix, qui fut conclue aux conditions suivantes : La Chine eut à payer 21 millions de dollars; elle dut ouvrir à tous les Européens les ports de Canton, d'Emoy, de Fo-tchen-fou, de Ningpo, de Sang-haï; céder à l'Angleterre l'île de Hong-Kong, et donner une amnistie à ses sujets. Quant à l'opium, il n'en fut pas dit un mot.

Le commerce ainsi ouvert avec trois cent millions d'habitants, on crut pouvoir en un moment verser dans le pays l'excédant des 1842. Juillet.

29 août.

manufactures de Bristol et de Liverpool; mais un peuple dont les habitudes sont si tenaces n'adopte pas, du jour au lendemain, les modes de Londres et de Paris, et ne change pas ses étoffes de soie pour du coton. Quoi qu'il en soit, cette guerre de l'opium, hideuse dans son principe, a en pour résultat d'affranchir des défenses qui leur fermaient le Céleste Empire tous les bâtiments des nations européennes. Voilà l'Angleterre maîtresse d'une île en face de la Chine, comme elle l'était, il y a cent ans, d'une forteresses sur la lisière de l'Inde. Qui peut prévoir les événements qui sont réservés à l'Orient?

Dans les quatre premiers mois de 1844, la Compagnie a expédié en Chine huit mille cent quatre-vingt-dix caisses d'opium pour une valeur de 26,252,000 francs; ce qui fait que le produit de l'année se sera élevé à environ 78 millions (1). L'empereur a eu recours aux exhortations, aux défenses, aux traités contre une habitude meurtrière. Pottinger lui conseillait d'autoriser le commerce de l'opium, et de le soumettre à un droit raisonnable, afin de procurer à ses finances d'abondantes ressources; mais, au lieu d'adopter ce parti, profitable et contraire à l'honnêteté, l'empepereur proposa à la Compagnie, si elle voulait renoncer à cultiver l'opium, de l'en dédommager en lui allouant 37 millions et demi par an. C'était une proposition absurde, mais de quel côté se trouvaient la noblesse et la moralité?

Tao-Kuang mourut le 25 février 4850; son fils, Yih-tsou, âgé de 19 ans, lui succéda sous le nom de Hien-fung. Mais le mécontentement augmente partout, depuis que le gouvernement se trouve dans l'impuissance de protéger ses sujets contre les voleurs, les pirates et les Anglais; le revenu, qui consiste dans l'impòt sur le sel, les terres et le riz, a diminué d'un tiers, et le dernier compte présentait un déficit de 465 millions. Le mouvement démocratique en devient plus rapide; outre les sociétés dont nous avons parlé, on voit se raviver les communes, formées de dix familles et qui forment des groupes de cent et de mille. La nationalité, que

(1) Pendant la guerre de la Chine, on publia à Calcutta le bilan suivant du commerce de Bengale:

| Années-   | Importations,<br>Lay, sterl. | Exportations.<br>Liv. stert. |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 1830-1836 | 73,956,000                   | 131,783,895                  |
| 1836-1837 | 93,164,000                   | 167,693,522                  |
| 1837-1838 | 101,784,760                  | 162,616,887                  |
| 1838-1839 | 103,514,375                  | 162,002,012                  |
| 1839-1840 | 111,747,952                  | 176,015,297                  |
| 1840-1841 | 146.698.177                  | 209,223,245                  |

l'on croit un produit du libéralisme européen, prépare aussi en Chine une réaction des anciennes dynasties dépossédées contre celle des Tartares, qui gouverne depuis deux-cents ans (1).

## CHAPITRE XXX.

AFFAIRES D'ORIENT.

Le sort de la Grèce restait encore en suspens, quoique, depuis la bataille de Navarin, la diplomatie cut perdu l'espérance de rajuster les chaînes musulmanes à ce peuple baptisé. Après la mort d'Alexandre, qui, par condescendance pour ses alliés, avait abandonné les Grecs, dont il avait provoqué l'insurrection, Nicolas les soufint en vue de les soumettre à un protectorat semblable à celui qu'il exercait sur les principautés du Danube, L'Angleterre se souciait peu de voir se constituer cette nation nouvelle, qui ponrrait un jour rivaliser avec elle; cependant, entraînés par l'opinion et craignant que l'entreprise ne réussit sans eux, les Anglais lui tendirent la main, mais sous la condition que le nouvel État fût assez faible pour se voir obligé de rechercher son appui. La France, amie désintéressée, soit par caractère, soit qu'elle ne fût dirigée par aucune espérance immédiate, voulait en faire une puissance indépendante, qui n'eût à subir la tutelle officieuse de personne.

Le président Capo d'Istria, habile administrateur, fit cesser la piraterie, organisa les Rouméliotes et propagea l'instruction publique; mais les patriotes le considéraient toujours comme le prête-nom de la Russie et ambitionnant, d'accord avec cette paissance et la Porte, de se faire le chef du Péloponèse. De son côté, il mécontentait les anciens chefs, qui, après avoir versé généreusement leur sang, en étaient récompensés par la prison ou l'exil. La révolution de Juillet vint encore enflammer toutes ces haines; des journaux très-hostiles au président furent supprimés. Quelques-uns des mécontents s'étant réfugiés à Hydra pour fuir la persécution, y arborèrent le drapean de la guerre civile. Constantin et George Mayromicali, frère et fils de Pierre, détenu alors

1831.

<sup>(1)</sup> Une des relations les plus intéressante et les moins passionnées est celle de M. Huc, missionnaire apostolique, publiée à Paris en 1854, 2 vol. Il donne à l'empire céleste 361 millions d'habitants.

<sup>(2)</sup> Voyez tome XVIII.

en prison, se jetèrent dans l'église sur le président, et l'égorgèrent. Constantin fut tué sur la place, et George périt sur l'échafaud.

La Grèce s'applaudit d'être délivrée de celui qu'elle avait regardé si longtemps comme son libérateur; elle lui donna néanmoins pour successeur son frère Augustin, qui déclara criminel d'État le général Coletti et les autres chefs opposés à la Russie. Pendant ce temps, la conférence de Londres, qui statuait sur le sort des peuples sans les entendre, appelait au trône de la Grèce le prince Othon, fils du roi de Bavière, qui arriva dans le pays avec une flotte, de l'argent et des conseils étrangers.

1833. 6 février.

Royaume de Grèce. C'est ainsi que se trouva constitué en Europe un État nouveau, simulacre de royaume, que la diplomatie substituait à l'espérance d'un empire grec ressuscité. Le royaume porte le même nom que l'Église, quoique les Grecs ne veuillent pas rester dépendants du patriache grec, pour écarter tout péril de suprématie russe.

Pourvu de bonnes fortifications et d'une excellente marine, le pays compte douze millions d'acres, dont un neuvième appartient aux particuliers et le reste à l'État, qui a succédé aux anciens maîtres. Les propriétaires eux-mêmes sont presque des fermiers; car ils ont à payer une dime en nature, dont la perception est vexatoire et pénible. Les terres avant cessé d'être cultivées, et les anciens aqueducs étant détruits, les marécages et les landes se sont multipliés; on dirait que la nature elle-même a changé. Le Céphise, qui arrêta l'armée de Xerxès, suffit à peine aujourd'hui à l'arrosement des jardins; c'est à peine si l'Inachus et l'Ilissus reparaissent à la saison pluvieuse dans leur lit desséché. Des bois du mont Lycabettus, où se cachaient les ours, il ne reste plus que quelques arbustes; la négligence ottomane et le découragement de la servitude ont laissé déponiller d'arbres l'Hymette, le Pentélique, le Parnasse; la terre végétale est descendue dans la plaine, qui en s'exhaussant a enseveli les édifices antiques. Dans la Morée, on compte à peine soixante-dix-sept hommes par mille carré, vingtsix sur le continent, trente-cinq dans les îles.

Cependant, la Grèce est en progrès comme pays nouveau; lorsqu'en 1836 elle n'avait pas plus de sept cent cinquante et un mille soixante-dix-sept habitants, elle en comptait huit cent cinquante-six mille quatre cent soixante-dix en 1840. Les oliviers et les muriers y croissent spontanément; le coton est très-abondant. Au lien de bâtir une capitale nouvelle et dans les conditions convenables, le respect pour les souvenirs historiques fit choisir Athènes, ville aride, malsaine et où de misérables constructions modernes contrastent avec l'ancienne magnificence; elle renferme

aujourd'hui vingt-six mille habitants, et tout y est à très-bon marché. Le territoire est divisé en communes de trois classes, selon qu'elles ont dix mille, deux mille ou deux cents âmes; tout homme âgé de vingt-cinq ans est électeur; les communes répondent des violences et des vols commis dans leur juridiction, mesure nécessaire pour contenir une population habituée aux coups de main. Un tiers des habitants vit du commerce, mais sur une petite échelle; les gros négociants ont des maisons au dehors. Les affaires les plus importantes se font avec Trieste; mais jusqu'à présent les capitaux sont rares, et il faut attendre que de nouvelles voies se soient ouvertes. Une banque nationale a été fondée en 1841; la mer, la fertilité du sol, une activité extrême sont pour le pays une garantie assurée de prospérité.

La renaissance des études avait devancé en Grèce la révolution. L'idiome gree avait cessé d'être employé dans la littérature; Foscolo et Mustoxidi se servirent de l'italien. Il faut citer avec reconnaissance Coray, médecin de Sayrne, qui traduisit d'abord Beccaria en grec moderne, puis s'associa avec les frères Zozimos pour composer une Bibliothèque grecque et des dictionnaires. Greco Ducas vonlait que l'on fit revivre l'ancienne langue, prétention aussi déraisonnable que de vouloir ramener les Italiens au latin. Catarsdy soutint l'idiome populaire, et d'heureuses tentatives, telles que les poésies lyriques de Christopoulos, le mirent en faveur. Coray, tenant le milieu entre le purisme des érudits et l'instinct populaire, voulait purger la langue parlée des locutions étrangères partout où l'on pouvait y suppléer par des formes anciennes correspondantes. C'était une base arbitraire, et on en abusa, comme il arrive toujours; il en sortit des ouvrages qui ne furent ni compris du vulgaire ni approuvés des érudits, et Rigo se moqua, dans une comédie, du nouveau jargon des doctes. Tandis que Calvi, Christopoulos, Cornaro, Solomos employaient le langage vulgaire, les frères Soutzo dirigeaient l'école archaïque, et les logii ou doctes finirent par l'emporter; mais le gouvernement parlementaire donnera à la langue de la netteté et de la vie, et la question se trouvera décidée par le fait (t).

Rien de plus beau que le spectacle d'un peuple qui se régénère ; mais la liberté ne naît pas sur un lit de roses. La discorde, qui semble dans la nature de cette nation, ne tarda point à diviser les 1748-1833.

<sup>(1)</sup> Nous devons rappeler Papagiropoulo, qui traita des Pélasges; Spiridione Tricoupi, qui écrivit en grec l'histoire de la résurrection hellénique, réfutant l'histoire romanesque de Pouqueville; etc., etc.

Grecs, et cela pour cause de religion. Les emprunts, contractés pendant la guerre ou lors de l'arrivée du roi, pèsent lourdement sur le pays; les puissances qui s'en sont portées garantes s'en font un prétexte pour s'immiscer dans le gouvernement. La forme d'abord en fut absolue, et l'on donna au roi enfant un conseil de régence; l'administration fut entièrement dans les mains des Bavarois, dont quatre mille avaient suivi le roi; d'autres étaient accourus pour faire fortune et occuper les grandes charges, que le pays rétribuait chèrement. Armansperg, tuteur d'Othon, appuyé par les puissances, voulait maintenir l'absolutisme; de sorte que les anciens patriotes, exclus non-seulement du commandement, mais encore de la représentation, dont ils avaient joui pendant l'insurrection, subissaient en frémissant la domination d'étrangers. Le roi, ayant congédié Armansperg et pris en main le gouvernement, fit beaucoup de choses dans l'intérêt du pays; mais cette administration imposée et despotique continuait d'être odieuse. Le moment étant venu où les troupes bayaroises devaient quitter la Grèce, les idées qui fermentaient dans le pays se produisirent au grand jour; en dehors de toute influence étrangère, par l'énergie du sentiment national, le roi fut amené à accepter une constitution fondée sur la séparation du ponvoir, avec les garanties ordinaires. Le seul point à y noter est l'obligation, pour les rois à venir, de professer la religion nationale.

15 septembre.

Ainsi, la Grèce recouvrait toutes les libertés qui lui avaient été enlevées, avec les assemblées délibérantes, pour lesquelles et à l'aide desquelles elle avait combattu. L'esprit de nationalité fut mème poussé si loiu, qu'après avoir déclaré dans la première assemblée révolutionnaire que tous les individus qui croient en Jésus-Christ et parlent la langue grecque sont Grecs, on exclut plus tard des fonctions publiques tous ceux qui n'étaient pas nés dans les limites du royaume actuel (hétérochthones). Colettis, principal auteur de la révolution et représentant du parti français en face de Mavrocordato, chef du parti anglais, s'opposa vainement à cet autochthonisme; c'était une réaction, non-seulement contre les Bavarois, mais encore coutre les riches, et surtout contre les Phanariotes, accourus pour recueillir les fruits sans avoir concouru au labeur.

1514.

Les princes de l'Europe recommurent la nouvelle constitution, à la condition que ce royaume renoncerait à s'étendre; car ils comprenaient trop que toute la Grèce et l'Asie Mineure ont les regards tournés vers un pays auquel ils seront un jour réunis, bon gré, mal gré. Mais, dès ce moment, tous ceux qui s'y étaient ré-

fugiés se tronvèrent dans la plus triste position, et durent songer à abandonner leur nouvelle patrie. Les émigrés d'Ipsara s'éloignèrent; il en fut ainsi des réfugiés de la Crète (Candie), île qui ne cesse de s'agiter, et dont les troubles sont un motif d'espoir pour l'Angleterre, qui convoite les belles rades de la Suda et de la Canée.

Valachie.

Les Russes ayant reconnu, dès le siècle précédent, qu'ils ne pourraient rien contre la Turquie sans la Valachie, s'attachèrent à favoriser les mouvements de ce pays, où ils entrèrent en 1827 comme libérateurs. Le traité d'Andrinople, qui constitua la Moldavie et la Valachie, confirma tout ce que les Russes y avaient fait, et soumit ces provinces à un tribut annuel de trois millions de piastres envers la Porte. Il fut établi des constitutions distinctes pour ces deux pays, avec approbation de la Russie. Le principe représentatif y domine à ce point que le chef de l'État lui-même est élu par une assemblée composée de cinquante boyards de première classe, et de soixante-dix de la seconde, des évêques, de trente-six députés des districts et de vingt-cinq délégues des corporations de la capitale. Il partage le pouvoir avec l'assemblée nationale, qui se compose d'un métropolitain, président, de trois évêques, de vingt-cinq boyards, de dix-huit députés de districts; mais elle ne peut s'occuper d'affaires politiques, que les deux puissances se sont réservées. Elle a proclamé l'abolition de la servitude, et déclaré que tout individu pourrait acheter des terres et devenir noble; mais il faut du temps pour que le peuple s'y habitue. Le général russe Kisselef, qui en avait été longtemps président, donna pour prince au pays Demétrius Ghika; mais les mécontents Philippistes excitèrent une lutte qui n'est pas encore apaisée.

Servie

On compte dans la Servie douze mille mahométans disséminés au milieu de neul cent mille chrétiens, gens pieux, dévoués aux prêtres, et qui espèrent le rétablissement de leur religion; ils sont très-vifs dans leurs affections, pleins de respect pour les femmes, qui, effrayées de la brutalité des Tures, excitèrent le courage de leurs compatriotes lors de la révolution; commencée dans les premières années du siècle par George le Noir, elle fut accomplie par Milosch Obronovitz, que la Porte reconnut en qualité de prince indépendant en 1833, en se réservant la citadelle de Belgrade. Le premier signe de régénération fut de rendre aux prêtres les registres de l'état civil; car auparavant il n'était pris acte ni des naissances, ni des mariages, ni des décès. Milosch s'occupa de faire établir des fabriques, des ponts, des hôpitaux,

des quarantaines, des postes, un lycée, une imprimerie, des écoles pour apprendre la langue nationale, des prisons pénitentiaires, et peut-être même marcha t-il dans cette voie avec trop de rapidité; mais sa férocité fit éclater une révolution, qui lui substitua son fils Michel, repoussa l'influence russe (1) et les employés étrangers, croyant développer ainsi la nationalité. Aujourd'hui le pays profite des franchises qu'il a acquises; déjà, on trouve à Belgrade des journaux, une académie, et un code y a été promulgué naguère (1844).

La prépondérance des Russes se maintient dans la Moldavie; s'autorisant des troubles excités par les révolutions de 1848, ils envoyèrent une armée d'occupation dans ces principautés, en déclarant qu'ils n'en sortiraient que lorsque la tranquillité serait assurée.

Voilà donc des tribunes de politique libérale et d'émancipation chrétienne élevées aux portes de la Turquie.

Mahmoud.

1839.

Les anciens oppresseurs des Grecs et des Slaves ont suivi une carrière différente. Les individus qui exaltent Mahmoud comme réformateur doivent désapprouver, non-seulement le temps qu'il choisit, mais encore la manière dont il s'y prit; car il faisait consister avant tout sa réforme à remplir le sérail de femmes grecques et à s'enivrer tous les jours. D'une volonté ferme, faible d'esprit, point guerrier, comme doivent l'être les réformateurs, il dénatura son empire.

Il établit des imprimeries, des papeteries, une gazette, et renversa sans songer au lendemain; enfin il se trouva qu'après avoir sapé l'ancien édifice, il n'en avait point élevé un nouveau. Continuant ses réformes après la paix d'Andrinople, il institua de nouvelles milices régulières et une décoration; il renonça à l'isolement séculaire de la Turquie en envoyant des ambassadeurs résidents près des puissances étrangères, et voulut qu'on vénéràt son effigie comme celle des antres rois de l'Europe; il fit construire un bateau à vapeur, introduisit des mesures de précaution contre la peste, institua deux commissions, l'une pour les affaires concernant le commerce et l'industrie, l'autre pour s'occuper de la révision du code; il laissa ouvrir à Péra un théâtre et un cabinet de lecture. Mahmoud s'occupa même de belles-lettres; mais plus il crut faire pour elles, et plus elles déclinèrent; car la manière européenne s'y introduisit comme dans tout le reste. Les calligraphes

<sup>(1)</sup> Léopold Ranke, Die Serbische Revolution aus serbischen Popieren und Mettheilungen; Berlin, 1844.

turcs ont perdu leur habileté vantée depuis que l'on fait usage de la presse; les poëtes croient avoir bien mérité de la patrie et de l'avenir lorsqu'ils ont composé des chronogrammes, c'est-à-dire des sentences exprimant quelques faits historiques, dont ils indiquent la date à l'aide de certains signes alphabétiques, Mir-Alemsade, fils du porte-étendard, composa mille strophes historiques aussi exactes quant aux chiffres que pauvres de pensées. Au milieu de tant d'écoles, de tant de lettrés, Constantinople n'a pas un beau nom à citer; les ulémas, hiérarchie scientifique, unique symbole ottoman de l'intelligence, restent cramponnés au passé. Il s'imprime des journaux, mais ils ne sont lus que par quelques Francs; les livres ne se répandent pas; l'histoire est commandée, mais on ignore les investigations historiques et la liberté qui en forme l'essence; l'almanach impérial est consacré entièrement à l'astrologie et à la distinction des jours propices ou climatériaues.

Les musulmans sont habitués dès l'enfance à apprendre par cœur des sentences qu'ils ne comprennent pas, ce qui paralyse les intelligences au moment où elles commencent à se développer. Dans les colléges madrassahs de Boukhara, dont l'université, type de toutes les universités musulmanes, peut donner la mesure de la haute instruction chez les sectateurs de l'islamisme, on compte, chaque année, neuf à dix mille étudiants de l'Arabie, de l'Afghanistan, de la Turquie, de l'Afrique, de l'Inde. Chaque collège a un nombre fixe d'étudiants, sous un ou deux professeurs. Chaque étudiant achète de quelque autre, en arrivant, la place qu'il occupait dans le madrassah, où il peut rester toute sa vie, pourvu qu'il ne se marie pas. Ils se préparent aux leçons des maîtres par la lecture et des discussions sous les portiques. Les ouvrages classiques sont au nombre de cent trentc-sept : le professeur fait lire d'abord par un bachelier quelques sentences ou le chapitre d'une sentence sur le thème propose; puis, il invite les élèves à discuter les opinions entendues, et il critique, corrige, et finit par donner sa propre décision. Les sciences enseignées sont : le droit et la théologie, la langue et la littérature arabes, la sagesse. c'est-à-dire la logique. l'éthique et la métaphysique; mais tout se réduit aux éléments et aux definitions. Voilà cependant l'unique source de la théologie musulmane d'aujourd'hui et du peu de littérature et de philosophie cultivées dans l'empire. Les Persans comme schyvtes, ont leur université particulière. Tout se borne à des questions de théologie casuiste, qui, funeste au bon sens, ne sont bonnes qu'à faire des sophistes, des fanatiques, des obstinés (1). Les gens d'étude reviennent toujours aux classiques, non pour y puiser des idées nouvelles, mais pour les surcharger de notes. d'appendices, de scolies et de commentaires.

Les réformes ne devaient donc avoir d'autre résultat que de faire perdre aux musulmans leurs qualités originales sans leur en procurer d'autres. On parlait aux femmes d'émancipation; mais les harems ne s'ouvraient pas, et ce qu'on leur donna de liberté n'était propre qu'à amener du scandale et à augmenter la corruption. Les musulmans ne peuvaient donc voir dans Mahmoud qu'un renégat, et les cadavres flottant sur le Bosphore annonçaient à la fois le mécontentement et le châtiment. Un derviche, vénéré comme saint, se présenta au padischah, et s'écria: Infidèle, n'es-tu pas rasassié d'abominations? Tu rendras compte devant Allah de ton impiété. Tu détruis les institutions de nos pères, tu ruines l'islam, tu attires la vengeauce du prophète sur toi et sur nous. Dieu me commande de te déelarer luvérité, et il m'a promis la couronne du martyre. Il ne manqua point de l'obtenir, en effet, et l'on vit son cadavre entouré d'une lumière éthérée.

Sur la fin de sa vie, Mahmoud décréta aussi la tolérance envers les chrétiens, autorisant l'archevêque Maxime Mazlum à gouverner les catholiques des provinces d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, à exercer librement les fonctions spirituelles. Il défendit à tout musulman de dire aux catholiques : Pourquoi lisez-rous les saintes Écritures? Pourquoi allumez-vous des cierges? Pourquoi avez-vous des chaires, des images? Pourquoi brûlez-vous de l'encens, exposez-vous des croix? sans toutefois qu'ils pussent le faire dans des lieux publics. Ils furent admis comme témoins, et ne durent être contraints pour aucun motif à se faire musulmans; on permit à l'archevêque de porter son costume distinctif et la croix, d'avoir des mulets et des chevaux, et chacun fut tenn de respecter ses décisions en fait de religion et de discipline.

1839. 1º juillel. Hatti-scherif, de Gulhané. 3 novembr .

Mahmond laissa un royaume affaibli à son fils Abdoul-Medjid, qui lui succéda tout jeune et se trouva environné de dangers extérieurs. Le hatti-schérif (2) de Gulhané, qu'il publia aussitôt,

<sup>(1)</sup> Voyez Kanrikof, Boukhara, son émir et son peuple (russe); Pétersbourg, 1844,

<sup>(2)</sup> Le fetwa est une décision religieuse ou juridique émanée du mufti, ou du ministre de la loi; le firman est une désision politique et administrative émanée du divan suprême. Le katti-schérif ou hatti-scherif est un acte de la volonté personnelle du souverain, signé le plus souvent de sa main.

fut pris pour une constitution par ceux qui croient possible de regénérer un peuple avec une charte. Le nouveau sultan réformait l'administration, en garantissant à ses sujets la vie, les biens et l'honneur, en promettant de répartir et de percevoir régulièrement les impôts et de procéder de même pour la levée des soldats. Cet acte ordonnait la publicité des jugements rendus selon la loi divine, d'après une sentence régulière, et défendait de faire mourir personne en secret. Il voulait que les biens fussent possédés paisiblement et transmis aux héritiers, même ceux des condamnés. Ces dispositions étaient communes à tous les sujets de l'empire, de quelque religion qu'ils fussent; enfin, le jeune sultan promettait des codes et des lois sur toutes les matières : acte fort louable sans doute pour les intentions lumaines, mais imprudent au point de vue politique : car il diminua l'autorité des magistrats sans accroître la sécurité des sujets. Il confessa qu'il existait de graves désordres avec la volonté d'y remédier, mais en même temps l'impuissance d'y rénssir. Il enleva aux Turcs les priviléges de la conquête sans leur réconcilier pour cela les raïas. C'est une œuvre qui ne peut s'accomplir que bien lentement, et seulement peut-être par la ruine de l'un des deux peuples.

Les regards des croyants se tournaient d'un autre côté, et mébémet d'Espoir d'une régénération musulmane s'appuyait sur Méhémet-Ali, vice-roi d'Égypte. Nous avons dejà parlé de ses agrandissements (1), et dit comment il avait songé a relever l'Égypte; mais lui aussi, négligeant les éléments nationaux, il avait agi en maître absolu, et transplanté sur les bords du Nil la civilisation europeenne. Pour atteindre ce but, il fallait qu'il n'eût à redonter ni la violence au dehors, ni la désobéissance au dedans; mais, en vrai Ture, il ne connaissait d'autre moyen que la force, dont il voyait la source dans l'argent.

L'Égypte est placée dans de telles conditions naturelles, que la propriété y a toujours été réglée par des systemes particuliers. La commission historique française, puis Sylvestre de Sacy en étudièrent la nature, mais sans l'éclaireir peut-être assez, parce qu'ils ne la distinguèrent pas selon les classes.

Quant l'Arabe Amrou conquit l'Égypte peu de temps après la venue de Mahomet, les droits acquis précédemment y furent maintenus, et les premières transmissions de propriété se firent

**6**38.

1517.

movement une rétribution au prince, usage qui continua sous les kalifes mamelouks. Sélim 1er, sultan ottoman, voulant abaisser les nobles, décréta que les terres déjà concédées par les princes appartiendraient au souverain; en conséquence, les possesseurs (moultezim) ne furent plus que des usufruitiers, à la mort desquels les terres faisaient retour au fisc; mais les héritiers les rachetaient d'ordinaire à un prix fixé arbitrairement. L'usufruitier ne pouvait vendre son domaine s'il était accablé de dettes; le fonds retournait au fisc, qui en investissait un autre. Soliman II, en confirmant toutes ces dispositions, confia l'administration à un detterdar, qui tenait registre de toutes les terres, sous l'inspection d'un pacha siégeant au Caire, qui donnait un firman provisoire au nouvel investi pour les propriétés du fisc : institutions appropriées au pays, et qui, par ce motif, ne changèrent pas. Les terres qui appartiennent immédiatement au gouvernement sont cultivées par des fellahs, auxquels il fournit les instruments et le bétail, en les payant à la journée; ce sont les terres les mieux cultivées, grâce à la vigilance du maimour de chaque canton, qui en prescrit le mode de culture. Après la récolte, ce qui ne sert pas à la consommation est livré au gouvernement à des prix fixes, et transporté par les fellahs dans les magasins établis dans chaque canton. On laisse le cultivateur disposer des céréales movennant une rente. Les villages avaient beaucoup de terres provenant des fellahs morts sans héritiers, et de ceux qui, inhabiles à les cultiver, les cédaient pour de l'argent. D'autres étaient affectées à des établissements publics et à des mosquées. Le propriétaire n'était pas assuré de conserver sa terre, si un homme puissant la convoitait.

Rien ne fut changé dans l'administration des terres, confiée de temps immémorial aux Cophtes, parce que tout changement aurait porté dommage à leur intérêt et à leur réputation. Les Cophtes remplissaient aussi les fonctions de géomètres et de notaires; mais, sur la fin du règne des mamelouks, leurs écoles furent fermees, et l'on défendit d'enseigner leur langue.

Quand Bonaparte parut en Égypte, les biens des émigrés furent confisqués; mais il respecta ceux des habitants inoffensifs; les impòts vexatoires furent abolis, et les biens passèrent aux héritiers moyeunant un droit d'enregistrement.

Sous Méhémet-Ali, à mesure que les mamelouks s'éteignaient, leurs propriétés revenaient au prince, qui accorda des pensions aux moultezims survivants. Plus tard, il fit rentrer au fisc les propriétés des mosquées et des établissements publics; il n'eut besoin pour cela que de les contraindre à produire les documents authentiques qui prouvaient la propriété. Renouvelant ainsi l'opération de l'Hébreu Joseph, il se fit l'unique propriétaire du sol, et ne laissa posséder à titre particulier que les maisons. Cependant, il concéda à des particuliers certaines terres en friche, à la charge de les mettre en culture, avec exemption d'impôts pour un temps déterminé et moyennant redevance. Il substitua à l'ancien mode la culture en grand, la plus convenable pour les inondations; il multiplia les canaux, appela des agriculteurs et des jardiniers d'Europe. La garance, le coton, l'indigo, l'opium, le riz, le maïs, le froment, les mûriers, les meilleurs fruits prospérèrent sur un sol si fertile, et les manufactures se multiplièrent.

Mais le peuple v gagna-t-il quelque chose? non; ce fut un monopole tout au profit du vice-roi , qui revendit au fellah toutes les choses nécessaires à la vie, et au prix qu'il voulut. En même temps, il répandait l'instruction, fondait des écoles et des académies, mais toujours sous la direction de Francs, et seulement dans l'intention d'améliorer son armée. Les soldats albanais, auteurs de son élévation, qui se montraient indociles à la discipline, furent comprimés par les movens habituels; le colonel français Sèves forma ses troupes aux manœuvres européennes. Il porta ses troupes de ligne à cent trente mille hommes; en y joignant les Bédouins irréguliers, les ouvriers des ports, la milice, les élèves des écoles militaires, il en eut jusqu'à deux cent soixante mille. Marseille et Livourne fournirent à Mélièmet-Ali les premiers bâtiments dont il se servit contre la Grèce. Lorsque Ibrahim ent évacué la Morée, son père l'accueillit après sa défaite avec une résignation toute musulmane, et le traita presque en triomphateur; puis, s'appliquant à réparer ses pertes, il se procura, avec l'aide d'officiers francs, une cavalerie, une flotte et un corps d'artillerie. On vit s'élever dès 1834, sur la péninsule d'Alexandrie, déserte en 1828, un arsenal vaste et bien organisé, d'où sortirent dix vaisseaux de ligne de cent canons, in dépendamment des bâtiments d'un rang inférieur, quoique le pays ne fournit ni fer, ni bois, ni cuivre, ni officiers, ni onvriers.

Aujourd'hui l'Égypte possède tous les établissements des pays civilisés, jusqu'aux télégraphes, ce qui est un grand argument contre ceux qui mesurent la civilisation d'après les chiffres statistiques et les institutions du gouvernement. Méhémet-Ali ne s'est servi des ressources de l'Europe que pour organiser le despotisme asiatique, et l'on ne saurait trouver une pire condam-

1927.

nation de la civilisation musulmane que l'essai tenté par Mahmond et Méhémet; tout y est matériel, tictif, superficiel, infructueux. Liberté de pensée, dignité, légalité, humanité, égale répartition, tout ce qui, en un mot, fait la gloire des pays chrétiens ou l'objet de leurs vœux, est ignoré en Egypte comme en Turquie; le peuple, de bien peu supérieur aux bêtes de somme achetées pour le service, ne travaille que pour un maître. La conscription est une chasse d'hommes ; l'administration une hiérarchie d'oppressions; le bâton, la règle générale et le châtiment universel, quand il ne s'agit pas de la tête. Les habitants sont solidaires de l'impôt l'un pour l'autre. Si le paresseux ne paye pas, le vice-roi tombe sur le sujet laborieux ; il tombe sur la bourgade entière, afin que son fisc ne se trouve pas en déficit. Ajoutez à cela qu'il pave annuellement trois millions de pensions à des femmes sorties de son harem, mariées à des personnages du premier rang, aux grands dignitaires de l'État.

Les revenus du trésor s'accrurent ainsi jusqu'au sextuple; mais la population diminua d'un tiers, et cette population est misérable, ignorante, sans jouissances comme sans pensées et sans dignité. Il y a des fabriques d'armes, et point d'hôpitaux; des écoles de génie, et point d'école pour apprendre à lire; des palais éclairés au gaz, et point de réverbères dans les rues. Les premiers venus que l'on peut saisir sont enrôlés de force pour creuser un canal ou élever un fort; ils travaillent des mois entiers sans salaire, quelquefois même sans nourriture.

Là où le peuple ne meurt pas il s'enfuit; le pacha d'Acre ayant refusé de rendre six mille fellahs qui s'étaient réfugiés chez lui, il en résulta une guerre qui faillit envelopper l'Europe entière.

La Syrie est circonscrite au nord par la chaîne du Taurus, à l'est par l'Euphrate et le désert, au sud par les montagnes de la Palestine et l'istlune de Suez, à l'ouest par la Méditerrannée. Le Taurus présente une barrière insurmontable vers l'Asie Mineure, et l'unique gorge (Colek-Boyaz) qu'on y trouve est défendue par des fortifications qui jamais n'ont été forcées. Le Liban s'élève à 7,900 pieds, et, entre lui et l'Anti-Liban, s'étend le plateau de Baka (Célé-Syrie), dont la hauteur est de 5,000 pieds au-dessus de la mer. C'est un pays de la plus admirable fertilité en fruits de l'Asie et de l'Europe : on y récolte jusqu'à dix-huit et vingt-quatre semences; il produit des vins renommés, une soie fine, du sésame, des olives, de la garance, de la laine, et il est en outre extrêmement bien situé pour le commerce.

La Syrie se trouve tellement liée à l'Égypte par son origine,

Syrie.

par sa langue, par son histoire, que celui qui possède l'une doit aussi posséder l'autre. Méhémet-Ali comprit de bonne heure le parti qu'il tirerait de ce pays, pourvu des ports et des forêts dont le sien manque, et qui lui ouvrirait une route du côté de la Turquie. Il commenca par s'assurer l'amitié d'Abdallah, pacha d'Acre, et de l'émir Beschir, seigneur du Liban, en leur obtenant le pardon de la Porte pour leur rébellion; mais, comme Abdallah, ontre qu'il empêchait qu'on exportat du Liban des bois pour la flotte égyptienne, favorisait la contrebande et accueillait des fugitifs égyptiens, Méhémet envahit la Syrie. Le choléra, qui moissonna des milliers d'hommes dans l'Arabie et l'Égypte, désorganisa l'armée et retarda l'expédition; mais elle fut reprise; Ibrahim attaqua Saint-Jean d'Acre et s'en empara, bien que la résistance de cette ville aux armes de Bonaparte lui eut valu la réputation d'inexpugable.

Une telle victoire ouvrit les yeux au Grand Seigneur, qui réunit aussitôt des troupes pour réduire un vassal devenu si menaçant; ainsi, deux armées turques, disciplinées à l'euro- 22 decembre. péenne, se trouvèrent en présence. Après la bataille de Konieh, rien n'empêchait plus les Égyptiens vainqueurs de marcher sur Constantinople, où la haine des réformes de Mahmoud faisait désirer Méhémet, comme le représentant de l'orthodoxie musulmane. Mais alors une flotte russe parut dans le Bosphore pour soutenir le Grand Seigneur; puis, les Français et les Autrichiens l'amenèrent à conclure la paix de Koutayeh, par laquelle il accorda le pachalik de Syrie au vice-roi d'Egypte qui se reconnut vassal de la Porte.

C'était consacrer l'agrandissement de l'Égypte au détriment de la Turquie; toutes deux s'épiaient d'un œil soupconneux et avide, la main sur le cimeterre. Les deux pays eurent à subir de nouveaux sacrifices, et plus encore la Syrie, déchirée des deux côtés à la fois. Méhémet, ne se voyant d'autre garantie. pour la conservation de ses États, que la diplomatie européenne, sentit plus que jamais le besoin d'une grosse armée; il s'en servit pour épuiser la Syrie, où il déploya une sévérité pire que celle des Turcs, et fit naître une collision entre les Druses et les Maronites, afin de dominer les uns et les autres. Au tieu d'exciter l'enthousiasme musulman, il n'employa que des hordes armées, composées de chrétiens. d'Arméniens et de Turcs; son vaste monopole parut d'autant plus lonrd que la liberté du commerce avait tonjours existé dans l'empire ture.

La Syrie, frémissante sous un pareil joug, finit par s'insurger,

1831.

1832. 27 mai.

1833. V mai. La guerre se poursuivit avec des succès divers jusqu'en 1839, non sans d'horribles massacres et à la grande satisfaction de la Porte, qui voyait ses ennemis s'affaiblir réciproquement. Chaque fois que le prince égyptien la mettait en péril, la Porte avait recours à la Russie. Mahmoud conclut avec cette puissance la funeste traité d'Unkiar-Schelessi (1833, 8 juillet); puis, effrayée de la voir s'avancer, la Porte la conjura de s'arrêter. Elle crut pouvoir alors reprendre les hostilités contre un sujet rebelle, et proclama la déchéance de Méhémet; mais l'armée impériale fut défaite à Nézib; la flotte se rendit par haine du capitan pacha contre le premier ministre, et fut conduite dans le port d'Alexandrie.

24 juin.

1839.

Mahmoud mourut pendant cette guerre, et le jeune Abdoul-Mediid se vit près d'être détrôné par le vice-roi d'Égypte, dont la dynastie nouvelle semblait faite pour régénérer l'empire turc en y introduisant l'élément arabe. Si cela convenait aux musulmans, la Russie s'inquiétait de voir la conquête de Constantinople reculée indéfiniment pour elle ; l'Angleterre, de voir surgir un nouveau concurrent à ses possessions d'Asic; les libéraux, de voir grandir un autre représentant du principe despotique; Metternich, de ce qu'une occasion s'offrait à la Russie pour intervenir. L'Autriche déclara donc qu'elle entendait qu'on ne détachât de l'empire turc que le moins possible, et qu'elle serait pour quiconque fonderait un empire fort, grec ou turc. Pour mettre un ternie à ces rivalités jalouses, on convint de conserver la Porte faible avec des vassaux puissants, et de restreindre Méhémet-Ali à l'Égypte, dùt-on y employer la force. Une alliance fut signée dans ce but à Londres entre les trois grandes puissances, à l'exclusion de la France; dejà en dissentiment avec les autres cabinets pour les affaires de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, la France fut jouée par l'Angleterre et la Russie au moment où elle hésitait à se rapprocher de l'une d'elles, et se trouva insultée par les rois et isolée des peuples, elle qui était la terreur des premiers et l'espoir des seconds.

1840. 15 juillet.

C'était la première question grave qui se fût élevée entre les princes depuis 1815, et tout le monde crut que l'Europe allait être en feu. La Russie visait à Constantinople, l'Angleterre à Alexandrie; malheur donc si elles se mettaient d'accord! Des documents officiels ont prouvé que l'Autriche et la Prusse, dans la pensée de détruire la bonne intelligence entre l'Angleterre et la France, oublièrent leurs propres intérêts et compromirent la paix afin de faire un outrage à la France et de porter atteinte à sa considération; les whigs anglais, qui pendant un demi-siècle avaient

proclamé l'alliance avec la France, la répudiaient à cette heure pour la traiter en rivale. Les révolutionnaires crurent le moment venu de donner une meilleure solution aux affaires de l'Italie, de la Pologne, de la Belgique et de la Grèce. Les esprits sages accusaient les cabinets d'avoir jeté l'étincelle sur la mine, et croyaient la France en état de se présenter dignement en lice pour une cause aussi belle, sans réveiller les passions révolutionnaires.

Mais pendant qu'Ibrahim attendait des secours de la France, qui était en force dans la Méditerranée, où l'Angleterre avait à peine quelques vaisseaux, et qu'il venait de s'engager au delà du Taurus, à Paris un ministère d'action fut remplacé par un ministère de réflexion; la paix du monde, compromise par les cabinets, fut rétablie par deux faits inattendus, l'inaction de la France et la faiblesse du vice-roi. Après avoir somme Méhémet d'abandonner la Syrie, les puissances l'attaquèrent par les armes et les révoltes; elles prirent Beyrouth de vive force, et la flotte anglaise, se présentant devant Alexandrie, donna au vice-roi vingt-quatre heures pour accepter l'ultimatum, qui le réduisait à l'Égypte. Méhémet, qui dominait du Nil au Taurus, se résigna à recevoir son pardon et le gouvernement héréditaire de l'Égypte, à payer un tribut de 10 millions de francs, à ne pas garder plus de dix-huit mille hommes sous les armes, à renoncer à son drapeau, à ne nommer que jusqu'au grade de colonel, à ne point construire de vaisseaux de guerre sans permission expresse : restrictions ridicules quand le vaincu peut, dès qu'il le voudra, battre le vainqueur; mais derrière ces deux fantômes, il v avait deux puissances réelles, l'Angleterre et la Russie.

Le 43 juillet 1841, les ministres d'Angleterre, de Russie, de Prusse, d'Autriche et de Turquie déclarèrent que les Dardanelles resteraient en temps de paix fermées à tout bâtiment de guerre étranger, et que, les motifs de leur alliance ayant cessé, ils déclaraient nul le traité du 15 de juillet précédent. La France reprit sa place dans l'aréopage, mais après un échec, après s'être bien convaincue qu'elle restait isolée, et que le concert de ses ennemis pouvait toujours contrarier ses desseins.

Méhémet-Ali, après avoir évacué les provinces qu'il croyait si bien à lui, continua à civiliser tyranniquement l'Égypte, et tourna ses regards vers l'Arabie (1), où il pourrait du moins élever un empire qui le dédommageât de ce qu'il avait perdu dans l'Asie Mineure.

<sup>(1)</sup> Voyez, sur l'état présent de l'Arabie, le tome VIII

Mais si Méhémet succomba, le Levant ne fut nullement pacifié, ni l'empire ture rajeuni, et les provinces abandonnées par le vassal ne retournèrent pas à la Porte, mais à l'anarchie. Ce fut partout des soulèvements. Les habitants de la Thessalie et de la Macédoine réclamèrent les droits des Grecs, leurs frères; la Bulgarie s'éleva contre des vexations violentes, et les Arnautes envoyés pour les soumettre y portèrent le carnage; Candie et la Syrie furent tout en fen, et les puissances durent employer la force pour abattre la croix qui osait se relever sur le mont Ida et le Liban. La Porte ne peut y dominer qu'en entretenant les divisions, et le massacre réciproque des chrétiens serait le spectacle le plus déplorable pour les puissances, si la politique avait des entrailles.

Les Maronites et les Druses sont les populations principales de la Syrie : les premiers habitent les vallées et les chaînes les plus élevées du Liban, depuis les environs de Beyrouth jusqu'à Tripoli; les autres, le Liban méridional, sur le revers de l'Anti-Liban et le Gebel-Scheik. La contume sert de loi aux Maronites, dont les villages sont indépendants l'un de l'autre, excepté pour les affaires religieuses. Les scheiks exercent un pouvoir féodal, et rendent sommairement la justice sous la suprématie, au moins titulaire, de l'émir et de son divan; toutes les fois qu'il s'élève un conflit entre la loi religieuse et la loi civile, ils remettent la décision au patriarche. Le peuple vit de la culture du sol, avec des propriétés fixes et respectées; laborieux, hospitaliers, ils sont fidèles au saintsiège, qui leur a fait beaucoup de concessions, comme le mariage des prêtres, la liturgie en langue vulgaire, la communion sous les deux espèces. Le clergé nomme un patriarche, confirmé par le légat pontifical qui réside dans le convent d'Astaura; les évêques, nombreux et très-respectés, résident dans les monastères; on compte une multitude de moines, dont la règle est rigoureuse, et qui, grâce à leur instruction, servent de secrétaires même aux Turcs et aux Druses, Dévoués à Rome, ils ont une grande aversion pour les Grees schismatiques, et la nécessité d'opposer l'astuce au despotisme les rend les plus fourbes du Levant; les musulmans. au contraire, ont un caractère très-franc, parce qu'ils dominent depuis longtemps.

Druses,

Les Druses, tribu arabe réfugiée dans ces contrées lors du schisme musulman, plus guerriers et moins nombreux, cultivent également la vigne, le coton, les grains et les mûriers. L'émir, qui réunit l'autorité civile et militaire, reçoit l'investiture du pacha turc, pour lequel il perçoit le tribut dû à la Porte sur les vignobles,

les mùriers, le coton, les grains; en cas de guerre, il appelle aux armes tous les habitants.

Les Druses passent pour un peuple très-hardi et extrèmement jaloux de l'honneur: ils n'ont qu'une seule femme, dont l'infidélité est punie de mort par ses propres parents. Son mari la leur renvoie avec le poignard qu'il a reçu d'eux le jour de ses noces; le père et les frères lui tranchent la tête, et font passer au mari une mèche ensanglantée des cheveux de la coupable. Du reste, hospitaliers, mais orgueilleux, ils ont le scandale en horreur, et n'attachent aucune importance à ce qui n'a pas de témoins. Ils ont greffé sur un fond d'islamisme des pratiques étranges et des superstitions idolâtriques, empruntées aux diverses crovances des peuples parmi lesquels ils vivent : chez eux point de prières, point de jeunes ni de circoncision, comme chez les musulmans, ni interdictions, ni fètes; les individus capables sont désignés par le nom d'akkal, c'est-à-dire initiés, tandis que les ignorants restent djaet. Les akkals de l'ordre le plus éminent se distinguent par des turbans blancs, symbole de pureté; ils fuient tont contact avec les étrangers, et se réunissent secrètement dans certains oratoires élèvés (kalné), d'on ils écartent les profanes. Ils paraissent adorer le veau, et ont une grande foi dans les amulettes, toujours prèts, du reste, à se faire chrétiens ou musulmans, selon que cela peut leur être utile, mais en demeurant Druses au fond.

Après la chute de Fakr-eddyn (1635), les pachas tures cherchèrent à introduire des agas et des garnisons dans les villages maronites, mais toujours en vain (1); ils restent donc presque indépendants; seuls parmi les chrétiens soumis aux Tures, ils ont des processions hors de leurs églises, les prêtres revêtus des habits pontificaux, et ils sonnent les cloches, si abhorrées des musulmans. Ces divers peuples de la montagne, bien que de croyance différente, s'accordent pour repousser les musulmans de leurs hauteurs, et sont tont prêts à devenir envahisseurs dès que la sentinelle s'endormira dans cette lutte de donze siecles; c'est déjà beaucoup s'ils consentent à payer un tribut au pacha de Saint-Jean d'Acre.

L'unique distinction des scheiks consiste dans une pelisse et un cheval, avec une habitation et une nourriture un pen meilleure; à l'exception des scheiks et des prêtres, tous les autres, depuis l'âge

<sup>(1)</sup> Ils durent se contenter d'un tribut annuel que les montagnadrs payent à celui de Saint-Jean d'Acre.

de quinze ans jusqu'a celui de soixante, payent la capitation (1). La postérité de Fakr-eddyn fut remplacée dans la domination par la famille Shaab, qui prétendait descendre d'Abou-Bekr. L'émir Beschir, chef de cette famille, fameux dans les récits de tous ceux qui ont voyagé en Orient, rusé non moins que hardi, s'assura l'autorité par le massacre de tous ses parents, et, pendant sa vie séculaire, prit une grande part dans les affaires du Levant. Pendant le siège d'Acre, Bonaparte se mit en rapport avec lui, et l'émir promit de se soulever dès que le général français se serait emparé de cette place. Quand les Égyptiens conquirent la Svrie. il se tourna de leur côté, et obtint d'eux, quant au titre, une indépendance plus grande encore que sous les pachas; mais en réalité, il eut à souffrir de cette tyrannie rigide, si bien qu'en 1810 il céda aux instigations des Européens, qui se donnaient à lui comme des libérateurs. Le Liban prit donc les armes contre les Egyptiens, ce qui coûta beaucoup de sang et accéléra la retraite de Méhémet. L'émir Beschir attendit des temps plus favorables; mais il finit par être renversé, et se retira d'abord en Italie, puis auprès de Constantinople.

Lorsque les Turcs eurent recouvré le Liban, ils y exercèrent tant de barbaries, que les ambassadeurs européens adressèrent des réclamations à la Porte pour qu'elle eût à les réprimer; elle en tint compte comme d'habitude. Elle poussa les Druses à égorger les Maronites, et multiplia les scènes de férocité, qu'il serait juste de porter au compte de la politique européenne. L'assassinat désole impunément ces contrées, destinées par le ciel à une si grande prospérité, et la croix n'ose se relever en présence des drapeaux européens, qui chaque fois la font retomber dans le sang.

Les autres nations gréco-slaves soumises à la Porte s'agitent aussi sans cesse sous ce fantôme sanguinaire qui siége à Constantinople, et sous l'influence irrésolue de la diplomatie de l'Europe.

Les Albanais, qui combattirent avec ardeur pour la Porte pendant la guerre de Grèce, se laissèrent séduire en 1828 par des promesses étrangères; mais ils se trouvèrent abandonnés à la paix.

| (1) On compte dans le Liban, Maronites | 20,300 |
|----------------------------------------|--------|
| Grees catholiques                      | 8,655  |
| Schismatiques                          | 6,235  |
| Druses                                 | 6,800  |
| Musulmans                              | 2,158  |
| Juiss                                  | 58     |
|                                        | 44.206 |

Les beys indigènes furent détruits en 1830, ce qui permit aux rajas de respirer. Comme le pacha d'Égypte les poussait à s'insurger pour faire une diversion, les Turcs firent sauter tous les forts, et ils introduisirent dans le pays ce gouvernement bàtard appelé réforme à Constantinople. En 1835, ils se soulevèrent en arborant la croix, et, comme les autres révoltés de ces contrées, ils réclamèrent la fraternité religieuse des Grecs, et leur réunion à ce royaume naissant; mais la diplomatie s'v opposa. Aujourd'hui les Albanais du nord ont une tendance vers l'Illyrie, tandis que ceux du sud se mêlent aux Grees; tous repoussent le joug qu'ils ont porté tant de siècles sans se résigner.

Les Bulgares sont aussi à la veille de reprendre de l'importance, maintenant que le Danube et la mer Noire deviennent un moven d'action sur l'Asie. Cette nation, moins connue que les Turcs, ses maîtres, parce que pen de gens portent leur attention sur les vaincus, et que la crainte de la peste l'isole du monde civilisé, comme les autres sujets de la Turquie, ne dépend que nominalement du synode de Constantinople, et chaque évêque v agit de son chef; d'où il résulte qu'its ont fort peu d'influence sociale. En 1812, après la guerre avec la Russie, les Bulgares furent replacés avec la Servie sous le joug ottoman; Hussein-Pacha, qui en fut nommé vizir, s'enrichit en dépouillant les rajas, et étala une grande magnificence. En 1821, les heiduques bulgares s'émurent au bruit de la révolution greeque; ils coururent aux armes, et Botzaris était un des leurs; mais ils ne voulurent pas combattre en faveur des Russes en 1828, comprenant qu'ils ne feraient que changer de maître. Ils formèrent depuis une association libérale à Tornow; mais, ayant été découverts, ils furent massacrés. Qu'importe s'ils en organisent de nouvelles, et si le frémissement de l'indépendance s'y propage, sans rien qui puisse l'arrêter?

Toute la Bulgarie fut émue en 1840 d'une prophétie qui lui promettait l'affranchissement. En 4841, la violence exercée sur une jeune fille soulevait le Balkan; la Porte y fit une guerre de dévastation, puis répandit son or pour corrompre les làches; ceux qui ne l'étaient pas se réfugièrent dans les montagnes on en Macédoine, parmi les Klephtes grecs. Aujourd'hui les Bulgares sont au nombre de quatre millions et demi, et ils se ressentent fortement de l'influence de la Grèce; en même temps, ils sont poussés aussi par les Russes, qui voudraient s'installer chez eux.

Au commencement du siècle, des idées révolutionnaires pénétrèrent dans le Monténegro; le grand Vladika Pierre, qui lutta contre Napoléon et mourut octogénaire en 1840, fit de longs efforts pour constituer son pays. Pierre II, son successeur dans la série des prêtres héros, introduisit diverses réformes; puis, s'étant rendu indépendant de l'Autriche et de la Russie, il adoueit les mœurs des siens, et les fit renoncer aux vengeances héréditaires en substituant les procès aux guerres, et parvint à établir l'impôt. L'Autriche n'a pas voulu faire les concessions réclamées par le temps; les Monténégrins lui sont donc hostiles, et menacent de lui enlever Cattaro, qu'elle n'a pas su faire prospérer, comme Raguse, qui est sacrifiée à Trieste.

Les Bosniaques seuls, parmi les populations slaves de la Turquie, sont catholiques, comme les Croates, aux mouvements desquels ils s'associent à cause de la communauté de religion.

Ce sont des terrains bouleversés comme les laves d'un volcan en éruption, et l'on prétendrait en vain déterminer comment ils se trouvent ainsi disposés, et encore moins ee qu'ils deviendront. La protection seule des puissances peut faire que des millions de chrétieus continuent à obéir, aux portes de l'Europe et avec l'exemple de la Grèce, à une bande armée et à un gouvernement faible et méprisé de tous; le Turc compromet cette protection par ses imprudences, qui font éclater à chaque instant de nouvelles insurrections. Les deux partis ennemis sont donc continuellement aux prises. Les populations gréco-slaves soupirent après le drapeau qui flotte sur le Pirée et semble destiné à réunir à l'Europe tout l'Orient; mais l'entreprise sera très-difficile pour elles, mèlées qu'elles sont à des conquètes séculaires.

La diplomatie concentre son attention sur l'Orient, qui a failli plusieurs fois mettre l'Europe aux prises. Les puissances cherchent à influer sur les décisions du divan et la nomination des ministres de Constantinople, comme on le fait auprès des rois de l'Inde. La Russie a la griffe toujours allongée sur cette proie qui lui est désignée; l'Angleterre cherche à s'établir sur l'istlune de Suez, et à acquérir une espèce de patronage sur les pachas et les émirs de Syrie, afin que l'occupation de Constantinople par la Russie ne soit pas tout au profit de cette puissance; elle a même installé un évêque anglican à Jérusalem, comme pour habituer les Orientaux à voir en elle une protectrice. La France, qui ne vondrait pas être exclue du partage, se tient forte dans la Méditerranée; l'Autriche convoite l'embouchure du Danube, et même ses sources. Il en est qui voient dans le démembrement de l'empire turc la possibilité d'un remaniement de l'Europe, qui substituera à la décision arbitraire des territoires la division naturelle des nationalités.

### CHAPITRE XXXL

LA SUISSE.

La Suisse, pays peu étendu, mais très-important par sa position au centre de l'Europe, éprouva dans les guerres de ce temps tons les maux réservés au faible; territoire, constitution furent violés tantôt par une puissance, tantôt par une autre. Genève et le Valais avaient été réunis à la France, et le canton du Tésin occupé par les troupes italiennes. Une constitution unitaire, donnée par Napoléon aux Suisses, ne répondait ni aux habitudes, ni aux besoins du pays. C'était une fédération où les habitants des campagnes avaient l'égalité des droits politiques; les juridictions ecclésiastiques étaient abolies, et chaque canton eut son grand et sou petit conseil; les prérogatives démocratiques furent limitées; les bourgmestres de Fribourg, de Berne, de Soleure, de Bâle, de Zurich et de Lucerne devaient être, à tour de rôle, landmann pendant une année et chargés des rapports diplomatiques.

1803. 19 Jeyrier.

La Suisse vit les événements de la guerre éloigner d'elle l'Autriche, son ennemie séculaire, et parut recouvrer, au milieu de tant de secousses, la vie, les arts. l'esprit d'association. Lors de la catastrophe napoléonienne, elle fut de nouveau foulée par les armées étrangères, et reçut sa part de ces promesses de réintégration et d'indépendance. Située comme elle l'est dans la partie la plus élevée de l'Europe, comme une citadelle qui domine les principaux États, occupant le versant oriental du Jura, couvrant une grande partie de la frontière française, et pénétrant par les hautes vallées de l'Inn, du Tésin et du Rhin dans les bassins du Danube, du Pô et du Bas-Rhin, la puissance qui y dominerait pourrait à l'improviste verser sur les autres des forces écrasantes. On trouva donc qu'il importait à la paix de l'Europe de la déclarer neutre, à la seule condition qu'elle conservât les formes extérieures de son organisation et son ancien territoire.

En conséquence, les cantons jurèrent une éternelle alliance (17 août 1815), après plus d'un orage, et la confédération fut reconstituée en y ajoutant Genève et le pays de Vaud, partie du pays de Gex et tout le Léman, de sorte que le Jura devint sa limite avec la France. Du côté de la Savoie, une ligne neutre s'étendit du lac d'Annecy à celui du Bourget et au Rhône. Une

partie de l'évèché de Bâle fut attachée au canton de ce nom, et le reste à celui de Berne. Les Grisons ne recouvrèrent pas les vallées italiennes, ni les cantons montagnards les bailliages du Tésin, dont il fut formé un canton : l'évêque de Constance perdit tout pouvoir sur la confédération. La Suisse s'obligea à tenir sur pied une armée de trente mille hommes, dont chaque canton, en cas de péril, serait en droit de réclamer le secours. Alexandre de Russie, à la suggestion de la Harpe, son ancien précepteur, se réserva la réorganisation de ce pays, où il conserva beaucoup de bonnes choses; mais ceux qui désiraient la souveraineté absolue de chaque canton et des garanties contre la prédominance d'un seul eurent peu de succès. Les députés des vingt-deux honorables cantons, réunis chaque année alternativement à Zurich, Berne et Lucerne, délibèrent sur les affaires communes, votent selon leurs instructions à raison d'une voix par canton, et décident à la majorité. C'est à cette diète qu'il appartient de décider de la paix et de la guerre, et d'aplanir les différends intérieurs. Cette espèce d'unité, qui empêche les cantons de contracter des alliances particulières, ne détruisit pas l'indépendance de chacun; mais la diète fut déclarée puissance souveraine, tout en étant liée par les instructions de chaque canton, comme si les étrangers qui dictèrent le pacte fédéral avaient voulu tout à la fois affaiblir le principe démocratique de chaque canton et l'indépendance du pays. Enfin, l'égalité de vote entre des cantons si différents en force met obstacle à la prédominance des plus importants; mais elle rend les résolutions plus lentes.

Bien qu'on sentit dans le pacte fédéral l'influence étrangère et la hâte qui caractérisa tous les actes de ce temps, le pays en reeueillit des avantages; car, avant la révolution, la Suisse, tout
en s'intitulant république, formait une oligarchie avec des
sujets et une race proscrite (heimathlosen), espèce de zingaris
ou de parias, sans droits ni lois (1). L'absurdité des pays sujets disparut, et par suite la corruption introduite par la vénalité des charges; toute hiérarchie entre les cantons fut supprimée; le cas où l'on verrait les Suisses combattre contre les
Suisses avait été prévu, et cependant le pays n'en continua pas
moins de fournir des régiments aux Pays-Bas, à la France, à Naples, à l'Espagne, d'autant plus condamnable en cela que ces
soldats ne sont plus une affaire de décoration pour des rois alliés,
mais des sbires armés contre les peuples.

<sup>(1)</sup> Voy. tome XVIII.

Chacun des cantons se donna sa constitution particulière, modelée sur la constitution générale, restreignant les droits publics et fortifiant l'aristocratie des sénats au détriment des bourgeois. qui à leur tour avaient le pas sur les habitants de la campagne, à l'exception toutefois des cantons primitifs et des nouveaux, où il n'v avait pas de familles prédominantes. Uri, Schwitz, Glaris, Zug, Appenzell, Unterwald, démocraties pures, élisent leurs magistrats en assemblée générale, et délibèrent sur leurs intérèts. Chez les Grisons, le pouvoir suprême réside dans l'ensemble des conseils et des municipalités des vingt-cinq communes, qui peuvent être considérées comme autant de petites républiques, groupées en trois ligues. Dans les autres cantons, la souveraineté est exercée par un grand conseil, dont toutefois la nomination est laissée au peuple par Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, le Tésin, le pays de Vaud et Genève, tandis qu'à Fribourg, Berne, Soleure, Lucerne, Schaffouse, Zurich et Bâle cette élection est à peu près dans les mains des bourgeois.

Les communes entravent le pouvoir législatif par des résistances locales, et perpétuent des préjugés et des abus; elles ne laissent pas mettre de nouvelles impositions, ce qui force à conserver les anciennes, lors même qu'elles sont absurdes; elles confondent les pouvoirs, excitent des jalousies, oublient la nation pour le pays. Le roi de Prusse ne put, en 1815, abolir, la torture dans Neuf-

châtel que par une ordonnance inconstitutionnelle.

Les Suisses n'ont ni unité d'origine ni unité de foi, de langage ou de culture. La Suisse romane embrasse le versant oriental du Jura, le lac de Neufchâtel, la rive septentrionale du lac de Genève, la vallée du Rhône au-dessus de Sion; la partie orientale est réformée, Fribourg ardent catholique, et l'industrieux Ncufchâtelais protestant. Les Allemands, très-peu nombreux dans cette circonscription, forment le gros de la Suisse tudesque, qui est extrèmement peuplée; elle occupe une petite portion du bassin' du Rhône, le versant septentrional des Alpes et les ramifications orientales du Jura. La religion réformée y règne; mais Genève n'est plus la ville d'autrefois, protestante ardente et exclusive, et les catholiques, en grand nombre, y sont protégés par les puissances étrangères. La Suisse italienne est toute catholique. Cinq vallées forment le canton des Grisons, le plus étendu et le moins peuplé, mélange original de roman et de teutonique.

Les cantons suisses à la paix se donnèrent des codes, et celui du Tésin fut modelé sur le code italien; celui de Genève, ouvrage du professeur Belot, est, en fait de procédure, ce que l'é-

poque moderne a produit de mieux. Les menaces de la Sainte-Alliance ont souvent force les Suisses soit à repousser de leur sol hospitalier des réfugiés politiques, soit à conserver des règlements intérieurs reconnus mauvais; d'un autre côté, ils ne jouissaient plus chez leurs voisins des anciennes franchises commerciales. La civilisation a augmenté chez eux ainsi que la richesse; les cantons de l'ouest et du nord prospèrent par l'industrie: Genève. Neuchâtel et surtout Bâle furent au nombre des places de commerce les plus solides; des routes à travers les montagnes facilitèrent le transit, unique richesse de certains cantons: l'éducation eut là de nouveaux systèmes qu'on admira, et l'on y donna les meilleurs exemples pour la réforme des prisons. Il en contait toutefois d'étendre l'égalité, et d'abolir des priviléges imcompatibles avec les progrès de la civilisation: Genève repoussa toute amélioration légale; mais le canton du Tésin corrigea sa constitution, dans un mouvement d'unanimité calme et digne.

Ces innovations avaient reçu l'impulsion des sociétés maçonniques, qui avaient grandi sous le patronage de la Harpe, dont nous avons déjà parlé, et de l'historien Zschokke. La loge de Berne obtint même, en 1818, du duc de Sussex, alors grand maître, la faveur d'être indépendante du grand Orient de France. Les illuminés d'Allemagne y étaient réunis depuis cette époque, principalement par l'intervention du Prussien Juste Grüner, qui avait contribué activement à constituer en Prusse la Tugenbund; enfin les carbonari d'Italie et ceux de France, arrivés en foule dans le pays après leurs revers, établirent des ventes sur la frontière italienne. A la suite de ces associations, il s'en forma pour le chant, pour les arts, surtout pour le tir de la carabine (schützen-gesellschaft), avant toutes pour but des changements politiques, quelques-unes des modifications sociales, et faisant consister l'amélioration à rendre de nouveau la Suisse unitaire.

Ces éléments fermentaient déjà lorsque la révolution de 1830 vint y mettre le feu. On invoqua bientôt les droits du peuple, et des milliers de pétitions demandèrent des réformes; le parti aristocratique ne put compter sur les rois étrangers, occupés à se défendre eux-mêmes, ni sur les troupes autrichiennes, employées à surveiller le Tyrol et l'Italie. Partout s'organisait, en dehors des villes, un corps avec lequel on marchait sur le chef-lien, et bientôt la constitution était changée; on abolissait les priviléges de naissance et de localité. Berne renversa son aristocratie, et, de

1330,

proche en proche, des constitutions furent adoptées, où l'égalité des citoyens, la distinction des trois pouvoirs, la liberté de la presse et celle des personnes étaient recommes. Neufchâtel voulut s'affranchir du patronage de la Prusse; mais cette puissance lui infligea une punition sanglante. A Bâle, ce fut une lutte acharnée entre la ville et la campagne, et toute la Suisse y prit part; c'était à qui l'emporterait du plus grand nombre on du plus petit. La lassitude qui succéda à l'effervescence française laissa prévaloir quelque temps le parti de la minorité; enfin, la campagne de Bâle resta séparée de la ville.

Le même morcellement s'effectua dans d'autres cantons, ce qui ne fit qu'augmenter les animosités. Quoi qu'il en soit, on abolit les priviléges de naissance, et l'on interdit de recevoir de l'étranger des titres et des pensions; les fidéicommis furent défendus, et les biens grevés purent être dégagés; les jugements furent rendus publics, les juges indépendants du pouvoir exécutif; tout le monde jouit du droit de pétition, et la presse devint libre. Tontesois, on n'établit point de monnaies et de mesures communes, ni l'extradition réciproque des criminels, ni même une université fédérale, de telle sorte que les jeunes gens faisaient leur éducation dans des pays de doctrines entièrement opposées. L'administration, exercée d'abord gratuitement par les familles riches, devint conteuse dans la démocratie. Restait le désir de refondre le pacte fédéral, qui, abhorré comme les autres faits de 1815, avait mal déterminé les rapports des cantons entre eux. Alliés dans l'origine par le seut besoin de la defense, jamais il n'avaient concullidée d'une confédération forte et générale; l'ardeur avec laquelle ils se dégagèrent, dès qu'ils le purent, de celle que Napoléon leur avait imposée attestait combien l'autonomie dominait partout. Mais, après 1830, les démocrates, qui rencontraient dans la diète l'opposition des petits cantons, proclamèrent qu'il était étrange qu'une poignée d'individus pussent en contrebalancer un grand nombre; que des pâtres et des paysans eussent autant de valeur que des honnnes instruits et pratiques. Les ambitieux auraient aimé les grands emplois, qui ne peuvent exister que dans une république vaste; les gros cantons auraient voulu resserrer l'unité, surtout Berne, qui serait devenue capitale et cut possédé le gouvernement et le trésornational. Les cantons primitifs, menacés dans leur souveraineté particulière et exposés à être réduits à une véritable nullité, s'y opposèrent résolument; les cantons radicaux et les cantons aristocratiques repoussèrent ces propositions par des motifs opposés.

Depuis lors, la Suisse a été travaillée par des discordes continuelles. Des utopistes qui n'ont rien à perdre, des réfugiés qui haïssent toute institution protectrice s'y confondent avec les vrais patriotes; les exagérés de liberté vont jusqu'à vouloir que toute commune soit indépendante.

La liberté en Suisse n'exista plus que de nom dès que l'on vit la force prendre le rôle décisif. La formation des corps francs détruisit toute indépendance dans les élections et dans les délibérations. Chaque canton se souilla de sang soit sur le champ de bataille, soit par l'échafaud. Genève, cette capitale de l'industrie et de l'intelligence, fit trois révolutions violentes dans le sens libéral et protestant; d'autres cantons se fractionnèrent, de telle sorte qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y en a vingt-sept; même dans le Valais, chacune des treize décuries se sépara des autres. Les constitutions sont changées de l'été à l'hiver; le nombre de ceux qui se trouvent humiliés et souffrants augmente chaque jour, et par suite l'inquiétude des esprits.

Aux questions politiques se mêlent les questions religieuses. Là comme ailleurs, le congrès de Vienne ne songea guère aux consciences. Il donna à Fribourg catholique Morat protestant; l'évêché de Bàle, en compensation, à Berne protestante, mêlant ainsi catholiques et réformés, latins et allemands. Les évêques snisses n'ont pas de métropolitain, et dépendent du nonce. La catholique Lucerne était le canton le plus radical; les trois cantons primitifs sont catholiques, démocratiques et conservateurs. A Berne, l'aristocratie déchue et le libéralisme qui lui a succédé sont prostestants. Les libéraux de Zurich, voyant le sentiment religieux renaître, cherchèrent à le battre en brèche en appelant le professeur Strauss, qui nie l'existence du Christ (1); mais le peuple le chassa, et renversa un gouvernement qui le comprenait si pen. Des trois cantons directeurs, Lucerne est le seul catholique, bien que la majorité des cantons appartienne à cette crovance; il n'a pu en conséquence tenir contre les deux autres. Le canton de Berne, qui, le plus important pour la population (386,000 âmes) et pour les richesses, ambitionne de devenir le centre de toute la Suisse, s'efforça d'attirer de son côté les catholiques; il réussit lorsque, devenu le représentant du parti radical, il amena sept cantons tant protestants que catholiques et Lucerne même à former une alliance offensive et défensive. Des mesures lurent prises alors dans une assemblée tenue à Baden contre les catholiques,

<sup>(1)</sup> Tome XVIII.

et l'on fit passer ces mesures comme lois de l'État. Rome réclama, et n'étant point écontée, elle lança l'anathème.

Ouand le canton d'Argovie fut constitué en canton indépendant, il ne s'y trouva point d'ancienne noblesse, ni de ville importante qui pût devenir un foyer de brigues politiques; aussi n'ent-il pas de peine, en 1830, à se donner une constitution populaire: mais, sur ses cent soixante mille habitants, quatre-vingtdix mille sont protestants, au grand dommage des catholiques, qui réagissent à leur tour en s'appuyant sur les riches couvents du pays. Lorsqu'en 1840, après dix ans d'expérience, on révisa la constitution. l'égalité des droits fut refusée aux catholiques. Lucerne, au contraire, en révisant son pacte constitutionnel, releva les catholiques, à tel point qu'elle renonça à la ligue, et rejeta les articles de Baden. Le parti opposé devint furieux; Berne, Argovie, Soleure, Bâle et les autres pays protestants se réunirent en armes; ils envahirent le bailliage du Muri, chassèrent violemment les moines, déclarèrent les couveuts abolis, leurs biens confisqués, et exécutèrent leur sentence par la terreur et l'effusion du sang.

Le pacte fédéral de 1815 garantit « l'existence des couvents et des chapitres, ainsi que leurs propriétés.» Il semble donc que c'était pour la confédération le cas d'empêcher une pareille violence; mais le gouvernement central n'avait pas de torces suffisantes pour faire exécuter ses décrets; de plus, Berne, alors canton dirigeant, avait pris parti pour Argovie, et les protestants s'appuyaient sur l'article qui autorise chaque canton à règler ses affaires intérieures. La diplomatie s'en mèla, et l'Autriche, par ses menaces, ne fit qu'irriter les esprits davantage.

Lucerne, qui, pendant l'administration des protestants, avait supprimé deux couvents de franciscains, prit le parti, lorsque cette administration fut remplacée par une cautre, de s'adresser au pape pour qu'il sanctionnât la supression de ces couvents, attendu qu'il n'y avait pas lieu de les rétablir. Le pape y consentit, à la condition que les biens des deux couvents seraient employés à ériger un séminaire communal; il exprima le désir qu'il fût confié aux jésuites, qui déjà exerçaient cet office dans d'autres cantons. On en fit donc venir sept de Fribourg; mais la faction adverse jeta feu et flamme; Lucerne, qui voyait son indépendance attaquée, tint énergiquement tête à cette bourrasque. Les autres cantons virent là une occasion de se venger, d'abattre cette ville, de satisfaire leur haine contre les jésuites, et d'établir la république unitaire. Une trame fut ourdie pour égorger les magistrats de

1841.

1844. 3 decembre. Lucerne; mais elle échoua malgré le peu de ressources de ce gouvernement. Alors les corps francs envahirent le pays à main armée; mais les assaillants furent tués ou dispersés. Le docteur Steiger, chef de l'expédition, fut condamné à mort; après avoir imploré sa gràce, il parvint a s'évader. Que ses partisans s'en réjouissent, c'est chose toute naturelle; mais que certains gouvernements les imitent, c'est un outrage à la moralité; car il ne saurait y avoir qu'une manière de voir sur celui qui emploie la force pour violenter sa patrie. Bientôt après, le docteur Leu, chef du parti catholique à Lucerne, fut assassiné dans son lit. Des factions qui emploient de pareils moyens se jugent elles-mêmes. La diète n'osa violer l'indépendance d'un de ses membres; mais des menaces grondèrent, et la guerre civile couva dans les cœurs (1).

A quoi bon désormais les luttes oratoires, les questions de légalité, les discussions fédérales quand on les armes à la main, quand les réclamations de la conscience et les incertitudes du raisonnement sont soumises chaque jour aux décisions de la force? Lucerne fut de nouveau envahie (1cr avril 1845) à main armée par un corps sous les ordres d'Ochsenbein; le gouvernement de Genève, où la liberté avait obtenu mème le suffrage universel. fut renversé violemment (8 octobre 1846), et une autre constitution, d'une democratie illimitée, fut substituée à l'ancienne, avec une assemblée unique, où tous les citovens ont droit de suffrage, et à laquelle appartient l'élection des magistrats. On chasse ou l'on exclut quiconque possède, aussi bien que ceux qui servent le pays sans être salaries; on attente jusqu'aux fondements de l'existence sociale. Les puissances limitroplies s'arment, effrayées et menacantes; les cantons catholiques de Lucerne, de Fribourg, du Valais, de Schwitz, d'Uri, de Zug et d'Unterwald sont amenés, par la nécessité de se défendre, à former une ligue; mais on les désapprouve comme compables d'illégalité, et l'on demande à la diète la dissolution de cette ligue séparée. Afin d'obtenir le nombre de voix suffisantes dans ce but, on opère des révolutions locales dans les cantons; mais, au mois de juillet 1847, Oschsenbein, devenu président de la diète, ne parle plus de jésuites ni de ligue, mais de l'unité de la Suisse; Berne institue un gouvernement helvétique.

Les populations, d'un côté, saisissent la carabine et préparent les embuscades; de l'autre, elles vont en foule en pèlerinage à Einsiedlen et au tombeau de Nicolas de Flue. Les cantons catho-

<sup>(1)</sup> Cette guerre a éclaté en effet, et en peu de jours on a vu le Sanderbund, cette œuvre des jésuites, disparaître avec eux presque sans coup férir.

liques repoussent les décrets qui attentent à leur indépendance, et se préparent à soutenir par les armes la liberté des consciences, et le parti isolé succombe.

novembre.

On rédige alors une nouvelle constitution, acceptée par la diète le 12 septembre 1848. D'après cette constitution, l'assemblée fédérale, résidant à Berne, est composée d'un conseil national et d'un conseil des États. Le premier, nommé par les cantons, dans la proportion d'un membre pour deux mille habitants, dure trois ans; l'autre se compose de deux membres pour chaque canton. Un conseil exécutif fédéral de sept membres est élu par l'assemblée nationale, dure trois ans, et se renouvelle intégralement. Un président et un vice-président, annuels, rééligibles senlement après l'intervalle d'une année, sont à la tête de ce conseil comme de la confédération. La guerre, les alliances, les traités, les relations avec l'étranger, les postes et les péages sont réservés à l'assemblée fédérale; en outre, un tribunal fédéral, composé de onze membres triennaux et de onze suppléants, élus par l'assemblée, résout les questions civiles entre les cantons et la confédération, ou bien entre des cantons et des confédérations et les particuliers.

Puisse désormais la Suisse concilier la force avec la liberté! Si elle a pu se conserver au milieu du relâchement, qu'elle évite les déchirements aujourd'hui qu'elle a constitué un puissant accord ; en resserrant le pouvoir vers le centre sans nuire à l'existence individuelle des cantons, ni à ces formes originales de gouvernements et de possessions, qu'elle serve d'exemple à ceux qui aiment les constitutions républicaines.

# CHAPITRE XXXII.

#### SGANDINAVIE,

Parmi les soldats de la révolution devenus souverains, Bernadotte a été le seul qui ait conservé le trône et fondé une dynastie. Enrôlé volontaire dans le régiment de Royal-marine, il était sergent-major lorsque arriva la révolution qui devait un jour le porter au rang de prince (1801), puis sur les marches du trône de Suède (1810). Vieux soldat républicain, il avait su conserver sa personnalité propre quand la plupart la laissaient absorber dans celle de Napoléon, alors toute-puissante; il attira

donc les regards d'un peuple qui cherchait un roi parmi les satellites de cet astre resplendissant. Il comprit alors que son devoir était de préférer les intérêts de la Suède à tout autre intérêt; or, comme elle n'avait point de motifs pour détester les Anglais, et qu'elle ne pouvait vivre sans le commerce, il refusa de se prêter au blocus continental : de là naquirent les dissentiments qui firent à Napoléon un ennemi actif de son ancien général. Quelques-uns ont voulu que Bernadotte lui-même ait irrité la haine des rois contre le maître de la France; d'autres, qu'il ait cherché à se poser comme médiateur entre eux et Napoléon; ceux-ci, qu'il ait songé à lui succéder; ceux-là, qu'il se soit entendu avec les vieux jacobins pour rétablir la république française. Tout cela s'est dit et bien d'autres choses encore. Le fait est qu'il fut maintenu par le congrès de Vienne.

1814. Mai. La Poméranie devait être cédée au Danemark, aux termes du traité de Kiel (1814, 14 janvier), en échange de la Norwége; mais cette puissance ayant manqué à ses engagements, la Suède avait occupé la Norwége à main armée, et le fait une fois accompli, elle le fit accepter, et refusa toute indemnité; puis, comme elle avait peu d'espoir de conserver la Poméranie et l'île de Rugen en cas de guerre, elle les vendit à la Prusse pour cinq millions.

Norwège.

Deux royaumes avant des lois différentes se trouvèrent ainsi réunis en 1814; une assemblée constituante rédigea en quatre jours la constitution norwègienne, que le congrès de Vienne approuva sans y attacher une grande attention. Elle ressemble le plus à celle de l'Amérique du Nord : c'est une démocratie sous un roi, conformément au caractère traditionnel d'un pays où la féodalité n'a jamais pris pied, où le paysan a toujours été libre et où la propriété est très-divisée. Tout Norwégien âgé de vingt-cinq ans, propriétaire, usufruitier on fermier à vie d'un fief, tout bourgeois d'une ville est électeur; à trente ans il devient éligible, pourvu qu'il ne soit attaché ni à la cour, ni à quelque ministère, ni pensionné, ni employé subalterne dans une maison de commerce. Le vote est public. Le parlement triennal (storthing) se convoque lui-même, et une loi adoptée dans trois législatures n'a pas besoin de la sanction royale. L'abolition de la noblesse héréditaire passa de cette manière; comme il n'y a point de profession honorable qui ne soit représentée dans cette assemblée, on y voit des gens de toute condition. Le président et le vice-président sont renonvelés tous les huit jours ; au commencement de la session, un quart du storthing est choisi pour former la chambre haute (la athing), qui delibère sur les propositions de la chambre

des communes (odetsthing), et juge les ministres accusés par elle. Les ministres n'assistent point aux discussions; non-seulement la presse est extrêmement libre en Norwége, mais le gouvernement favorise les journaux en les exemptant du droit de poste. La peine de mort est inconnue. Le culte est très-coûteux, attendu que toutes les cérémonies qui existaient avant le luthéranisme ont été conservées. L'émancipation des catholiques y fut décrétée en juin 1845, tandis qu'en Suisse on fait encore le procès à ceux qui abandonnent l'Église luthérienne. Ainsi des mœurs simples font que la Norwége profite des biens de la liberté.

La féodalité pénétra en Suède vers l'an 824, lorsque Brandtassund donna des terres défrichées à ses sujets pour les cultiver, avec l'obligation du service militaire ou d'un tribut équivalent. Le couronne conféra plus tard sa propre souveraineté et un pouvoir direct sur ces terres; mais, comme il n'y avait ni loi de substitution, ni droit de primogéniture, on ne pouvait y voir une véritable aristocratie. Éric XIV, fils de Gustave Wasa, institua le premier des titres de noblesse, et le nombre s'en accrut dans les guerres qui se succédèrent; noblesse officielle, dépendante de la couronne, et qui n'était pas réunie en corps, tandis que le clergé, propriétaire d'immenses domaines inaliénables, jouissait d'une grande puissance. La bourgeoisie manquait de force dans un pays pauvre et sans industrie: les paysans qui formaient le gros de la population étaient libres et fournissaient des troupes au roi, mais non aux feudataires; en outre, comme ils se maintinrent armés pour la chasse, ils ne furent jamais conquis. La couronne, qui était élective, se conférait sous des restrictions de plus en plus rigoureuses. Dès le treizième siècle, un sénat souverain, nommé par le roi, mais que les états généraux pouvaient déposer, discutait les affaires du gouvernement.

La constitution donnée sous le ministère d'Oxenstiern' fut abolie par Gustave III en 1799; lorsque le duc de Sudermanie eut déposé Gustave IV (1), les états furent assemblés pour rédiger en toute hâte une nouvelle charte. Comme on n'avait en vue que de restreindre l'autorité royale, chaque député y apporta quelque article qui fut adopté après la discussion, sans qu'on s'inquiétât de les coordonner entre eux; aussi cette charte, en partie conforme à l'ancien ouvrage d'Oxenstiern, est-elle très-confuse.

Les états généraux sont composés de quatre chambres, la noblesse, le clergé, les bourgeois et les paysans. L'ordre du clergé,

Suede.

1362.

1809. 6 Juin. dont le roi est le chef visible se compose de l'archevêque d'Upsal, de onze évêgues et des députés élus par les ecclésiastiques de chaque diocèse. Le luthéranisme n'a guère changé un peuple qui n'v était pas préparé; le clergé est très-riche, et le culte pompeux. La secte de Swedenborg a trouvé dans ce pays de nombreux adeptes. Deux mille quatre cents familles environ ont été anoblies et inscrites dans le livre d'or, sans que le nombre puisse varier. Le chef de chacune de ces familles, qu'il soit mérifant ou non, est membre de l'État. Les terres nobles sont exemptes d'impôt. La bourgeoisie est représentée par les élus des quatre-vingtcinq villes habitées par plus de deux cent quatre-vingt mille personnes : les représentants des paysans sont élus par district, et doivent être propriétaires. Il n'y a point de représentation pour les non-propriétaires, fussent-ils des savants, des chefs de manufactures ou des jurisconsultes. L'ordre des paysans embrasse deux millions six cent mille individus, possédant les deux tiers du territoire. Des états se réunissent tous les cinq ans pour régler les comptes et voter l'impôt; les votes sont donnés distinctement par ordre, ce qui réduit à rien d'ordinaire le dernier, attendu que, si les trois premiers adoptent, le véto du quatrième reste sans valeur. L'unanimité n'est requise que pour les lois fondamentales. Les propositions se discutent immédiatement : mais elles ne sont votées que dans la session suivante, c'est-à-dire cinq ans après, ce qui rend des libérations très-difficiles.

Le roi gouverne selon les lois établies, avec un conseil d'État de neuf membres, nonmés par lui ainsi que tous les employés civils, militaires et diplomatiques; s'il reste absent pendant une année, le trône est déclaré vacant.

Les états généraux nomment un procureur général de la justice pour veiller à la stricte observation des lois, ainsi qu'un comité de constitution, qui peut se faire communiquer les procès-verbaux du conseil d'État, et, le cas échéant, mettre les ministres en accusation. La presse est libre; cependant le chancelier peut, non-seulement réprimer, mais même supprimer les journaux. Le jury n'existe que pour les délits de la presse.

Le tribunat de l'opinion (opinions namud) est une institution particulière à la Suède; c'est une sorte d'ostracisme, qui peut renverser le pouvoir exécutif. La législation a conservé beaucoup de vieilles coutumes, et le code ordonné par le roi en 1833 n'a pas été promulgué.

L'inégalité, comme on le voit, est consacrée par la constitution. L'ordre le moins nombreux possède les emplois et la majorité des votes dans la diète; il dédaigne le commerce, qui périrait s'il n'était ravivé par les étrangers. Toutes les industries s'exercent par priviléges, sanf l'agriculture : source d'entraves et d'isolement. Ces distinctions excitent les vanités, et l'esprit de corps diminue le sentiment de la moralité personnelle.

Le système militaire est bon, et l'armée indelta mérite particulièrement d'être citée. Jadis les propriétaires étaient obligés de suivre le roi à la guerre avec un nombre d'hommes proportionné à leurs possessions; l'élection et la noblesse furent conférées aux plus riches, qui servaient à cheval. Charles XI. vovant que les finances de l'État ne suffisaient pas à l'entretien d'une armée permanente, fit revenir à la couronne, par l'acte de réduction de 1680, un grand nombre de propriétés. Il ent alors des régiments soldés (vaerfvade); une partie des biens furent assignés aux officiers et aux sons-officiers (bostetle), pour leur tenir lieu de solde. Les provinces n'en restèrent pas moins obligées de fournir un contingent de troupes qui, hors le cas de hesoin, vivent dans des maisonnettes séparément et cultivent un petit terrain, au lieu de paye; ces troupes, essentiellement nationales, ne s'amollissent point en temps de paix. Beaucoup d'officiers remplissent d'ailleurs des fonctions civiles.

Lorsque Charles XIII eut cessé de vivre, en 1818. Bernadotte dut réprimer un soulèvement momentané en Norwège, et fut ensuite couronné dans les deux royaumes. Habile à passer d'une religion a l'autre, d'une politique à une antre, à sacrifier l'idée au fait, il soutint sa dignité en face de la Sainte-Alliance, qui ne lui épargnait pas ses conseils contre les libertés nationales. Durant sa longue vie, qui ne finit qu'au 8 mars 1844, il se consacra à la prospérité de sa patrie adoptive. Il sut conserver la paix, malgre les efforts de la dynastie déchue et de la liberté de la presse ; il opéra des merveilles économiques, et, an milieu de plusieurs désastres naturels, il éteignit presque la dette suédoise, et réduisit de moitié celle de la Norwège. La Suède a beaucoup amélioré son agriculture, et au lieu d'importer beaucoup de blés, comme jadis, elle en exporte aujourd'hui. De 1805 à 1828, la population s'est accrue de dix-huit pour cent; mais les pauvres y sont toujours nombreux.

Les mines sont particulièrement riches en alun, en cobalt, en étain; on travaille activement aux mines d'argent de Kongsberg, et le fer suédois est le meilleur de l'Europe. On a formé en Suède une bonne marine, rien n'étant plus nécessaire dans un pays dont les frontières touchent par les neuf dixièmes à la mer. On a ouvert

entre les lacs, en 1832, les canaux de Trollhatta et de Gothie, qui font communiquer les deux mers, et abrégent le trajet entre la Russie, l'Angleterre et l'Amérique. En 1835, une grande route a été pratiquée à travers les Alpes norwégiennes. Une banque fondée dès 1557, indépendante du roi, émet du papier-monnaie et prête à l'agriculture et au commerce au taux de trois pour cent. Des bateaux à vapeur se croisent de tous côtés, et il est question aujourd'hui de chemins de fer qui relieraient à Stockholm les principaux ports situés sur le Cattégat, sur le Sund, sur la Baltique et le golfe de Bothnie; la Suède serait ainsi affranchie du péage du Sund, qui le rend tributaire du Danemark. La noblesse, bien que légale et investie par privilége de tous les emplois civils et militaires, s'appauvrit par l'élévation des négociants; les immeubles qui naguère étaient dans ses mains ont passé dans celles des bourgeois et des paysans, ou sont grevés d'hypothèques. Les dignités ecclésiastiques sont aussi conférées à des roturiers, ce qui leur donne entrée dans un des quatre corps qui votent à la diète; mais la prospérité n'existera que du moment où le clergé et les paysans auront changé de rôle, et lorsque la Suède pourra subvenir, par la liberté du commerce, à la disette de bois et de fer qui commence à se faire sentir en Europe.

L'exemple de la Norwége et le mouvement imprimé aux esprits par les événements si nombreux du siècle et par les discussions, font aspirer la Suède à améliorer ses institutions. Faire participer tous les citoyens au droit électoral, établir un nombre égal d'électeurs pour les quatre ordres, en former une seule chambre votant par tête et élisant les membres de la chambre haute, telles sont les demandes générales.

Cependant, deux peuples différents, réunis, comme bien d'autres, par le congrès de Vienne, s'accordent mal entre eux; la route même que Bernadotte a ouverte à grands frais à travers les Alpes scandinaves, ne suffit pas pour joindre la Norwége à la Suède, alors que la mer et la communauté de langage la rapprochent du Danemark.

Le Danemark a vu son territoire amoindri et ses ressources diminuées; il est encore sous le poids de la dette qu'il a contractée pour rester fidèle à la France. Sa marine marchande, qui est excellente, se montre, non-seulement dans la pêche du Nord, mais encore dans la Malaisie et les mers de la Chine, bien que la perte de la Norwège lui ait enlevé des matelots d'élite. Le Danemark a vendu dernièrement à la Grande-Bretagne ses possessions d'Afrique. L'Islande a acquis une telle importance, que l'on ne songe

plus, comme autrefois, à abandonner ce volcan éteint et à transporter dans le Jutland ses quelques centaines d'habitants.

Le péage du Sund est une des compensations accordées au Danemark pour la perte de la Norwége lors des distributions de territoire faites à Vienne. Le produit, qui était alors peu de chose, s'est accru avec les progrès du commerce, au point de devenir le principal revenu du royaume (1); mais les étrangers élèvent des réclamations continuelles contre cette entrave absurde imposée à la navigation, et ils étudient les moyens de l'éluder, aux cas où ils ne réussiraient pas à la détruire.

Les monarques danois, absolus depuis que le peuple, en 1660, renonça en leur faveur à tous ses priviléges, n'avaient rien fait pour ce peuple généreux; il y avait tout à réclamer, et, comme il n'existait point d'institutions, on demanda un statut parlementaire: mais les uns le voulaient conforme aux anciennes coutumes, les autres approprié aux idées modernes. Frédéric VI, élevé dans la rigidité des vieux usages, n'avait point appris la modération dans sa malheureuse alliance avec la France: il comprenait toutefois que le pays gagnerait à des institutions qui auraient pour but de modérer le pouvoir royal. Il favorisa les bourgeois par crainte de l'aristocratie, fit des grades académiques la condition des emplois, auxquels il attacha des priviléges nobiliaires; bien qu'il eût promis depuis 1815 des états provinciaux, il n'avait point encore tenu sa promesse quand la révolution de juillet vint enflammer les esprits. Il fut contraint alors d'accorder la constitution promise avec des assemblées provinciales, consultatives seulement, et non pas générales; du reste, point de parlement législatif, point de publicité, point de vote de l'impôt ni de liberté de la presse. D'après ce statut, le royaume est divisé en guatre parties : les îles Danoises, le Jutland, le duché de Sleswig, le duché de Holstein; chacune d'elles possède une assemblée biennale, dont les membres sont élus directement par des propriétaires payant une contribution déterminée.

Ces concessions, quoique très-minces, furent accueillies avec joie : cependant l'opposition libérale se fortifie; elle est toujours monarchique, mais avec des bases démocratiques dans le Jutland, tandis que dans le Holstein elle tend à l'aristocratie. En général, la constitution de la France y est moins désirée que celle de la 1809-1839.

1931.

<sup>(1)</sup> En 1844 ce péage rapporta presque 6 millions. Voici le nombre des vaisseaux qui passèrent le Smal: anglais, 4,465; suedois, 3,788; prussiens, 2,979; hanovriens et meklembourgeois, 2,005; hollandais, 1,267; russes, 763; français, 305, etc.

1839. 3 decembre. Norwége, qui se fonde sur le droit commun sans privilége social ni politique. Christian-Frédéric avait donné lui-même cette constitution aux Norwégiens (1814); lorsqu'il succéda à la couronne de Danemark sous le nom de Christian VIII, on espéra donc qu'il l'appliquerait à ce pays, lui qu'on avait vu prendre parti en Italie pour les libéraux. Mais il n'en fut rien, et il s'en tint à l'exemple paternel; il chercha mème à amener les provinces allemandes à une sujétion égale. Cependant, les gens avisés lui représentaient que le droit divin allait s'affaiblissant, et que le seul moyen de consolider son trône était de le populariser. En effet, Frédéric VII, son fils, aussitôt qu'il fut monté sur le trône (1848, 20 janvier), accorda la constitution.

Nous avons vu que, depuis 1460, le duché de Sleswig, c'est-àdire le Jutland méridional et le duché de Holstein, État de l'empire germanique, se sont trouvés réunis au Danemark, sous la maison d'Oldenbourg. La réunion est telle cependant que les deux principautés, indissolublement liées entre elles, ne sont au'une dépendance du Danemark. La maison d'Oldenbourg s'étant divisée en deux branches, l'une d'elles a régné en Danemark; l'autre, celle de Holstein-Gottorp, a possédé la majeure partie des deux duchés comme feudataire du Danemark, tandis que, pour une autre partie et certaines affaires de haute importance, le gouvernement était exercé par les deux branches en commun. De cette communauté résultèrent des difficultés inextricables. Les ducs de Gottorp, lors de la paix de Roskil (1658), obtinrent d'être déclarés souverains; mais les rois de Danemark curent toujours l'œil ouvert sur enx, et en 1720 ils se rendirent maîtres du Sleswig, puis du Holstein en 1773, qu'ils échangèrent contre les pays d'Oldenbourg et de Delmenhorst. Copendant les deux duchés eurent toujours une existence distincte; cette séparation fut reconnue dans les traités de Vienne, et le roi de Danemark, comme duc de Holstein, devint membre de la confédération germanique; il obtint en outre le Lauenhourg en compensation de la Norwège.

Aujourd'hui la dynastie de Danemark paraît prète à s'éteindre, et la succession n'est pas soumise aux mêmes règles en Danemark, dans le Sleswig et les duchés de Holstein et de Lauenbourg. En Danemark, la primogéniture est établie, et à défaut d'héritiers mâles, le droit passe à la descendance féminine de mâle en mâle; ce qui porterait au trône Frédéric de Hesse, issu d'une sœur du feu roi. Dans les duchés, au contraire, le privilége des mâles subsiste; mais on ne s'accorde pas sur la manière de l'interpréter. La maison impériale de Russie, qui prétend l'emporter sur les

Holstein-Sonderbourg, attache une importance extrême à une acquisition qui l'amènerait à siéger dans la diète germanique (1).

En juillet 1846, le roi de Danemark déclara que les duchés allemands continuaient à faire partie du royaume de Danemark; quant au Holstein, il ne décida pas d'une manière aussi positive. De fortes protestations s'élévèrent à ce sujet, mais plus encore lorsque la mort de Christian VIII rapprocha l'éventualité d'une succession étrangère. Frédéric VII convoqua l'Assemblée constituante où l'on vit un nombre égal de représentants même pour le Holstein et le Sleswig; il croyait ainsi les réconcilier dans la liberté; mais le temps était aux révolutions. Les duchés protestent les armes à la main, et s'adressent à l'assemblée germanique, alors réunie. Le Danemark dompte les révoltés; mais la Prusse prend leur parti, comme chargée d'exécuter les ordres de l'assemblée germanique; de là des alternatives de batailles et d'armistices, qui tiennent en suspens ces malheureux pays.

Il est certain que les populations tudesques attribuées au Danemark ont peine à s'assimiler avec la population scandinave; on sent au delà de l'Elbe cette tendance des peuples à se rapprocher selon leur race, leur langue, leur religion. Dès 1815, les idées libérales fermentaient dans le Sleswig et le Holstein; mais elles forent réprimées, comme en decà de l'Elbe. Les nombreux individus qui, dans la Péninsule, regrettent l'union de Calmar, ne voient pas de mauvais œil les habitants des duchés repousser la langue et les coutumes danoises, et chercher à se rattacher à l'Allemagne. Cette force secrète qui pousse les nations européennes à se grouper selon les affinités de langue, de race et de religion s'augmente dans ces pays de la crainte de voir le Danenemark absorbé par le colosse russe. Il se forme donc des sociétés secrètes pour réunir les trois royaumes scandinaves, et des associations nombreuses d'étudiants font serment de s'y employer de tont leur pouvoir, dans l'espérance que l'union scandinave élèvera une barrière entre la Russie et la mer du Nord, qu'elle convoite.

<sup>(1)</sup> Voyes sur cette importante question:

FALCK, Das Herzogthum Schleswig-Holstein in seinen gegen wartigen Verhälteniss.

Danlmann, Urkundliche Darstellung des dem Schleswig-Holsteinischen Lanlage zustehenden Steuerbewilligungstrechtes.

K. Sammer, Die Staatserbfolge der Herzogthumer Schleswig-Holstein und Zugchöriger Lande.

Le comte René de Bouillé, Des droits de la couronne de Danemark sur le duché de Sleswig; Paris, 1847.

## CHAPITRE XXXIII.

#### LITTÉRATURE.

La littérature du dernier siècle, si peu originale qu'elle fût, avait emprunté une physionomie et une apparence d'unité à l'intention commune de démolir. Elle atteignit son but; mais, comme toujours, les vainqueurs se divisèrent et s'escrimèrent à l'aventure avec cette diversité de plans et de moyens qui constitue le caractère et le défaut des modernes.

Vint ensuite la révolution, qui agita les esprits, non-seulement en France, mais dans d'autres pays. L'enthousiasme ou la haine, le spectacle ou l'attente de grandes commotions enlevèrent aux écrivains la réflexion, le calme aux lecteurs. La main cut à combattre, au lieu de tenir la plume, et la littérature ne fut plus guère que le talent appliqué aux affaires. Les tribunes d'Angleterre et de France retentirent d'une éloquence sans exemples. parce que jamais ne s'étaient agités de plus grands intérêts. La poésie se retrouva dans les mouvements populaires et guerriers, dans telle chanson qui renouvela les prodiges de la lyre d'Orphée et d'Amphion, sans mériter pourtant d'être appelée belle. Quand les esprits reprirent quelque calme, Joseph Chénier devint le poëte à la mode; mais l'enthousiasme de ses compositions lyriques n'est que celui de son temps. Ses tragédies, applaudies alors à cause des allusions qu'elles renferment, sont infidèles à l'histoire et d'une froide régularité. Dans ses dernières années, la déception lui inspira des plaintes énergiques et le frémissement d'un éloquent courroux.

Une fois que les grands objets, source de la grandeur de la république, eurent disparu, que toutes les volontés se trouvèrent absorbées dans une seule, que l'admiration fut réservée à un seul, les journaux à ses gages louèrent ou blâmèrent à son gré: leur critique, comme celle de Geoffroy, manqua de courtoisie comme d'élévation; elle ne fit que continuer celle du siècle précédent, alors qu'on n'appréciait que le poli, que Shakspeare n'était connu qu'à travers Voltaire et Ducis, que la Harpe ne voyait rien de plus grand que les dix-septième et dix-huitième siècles, et faisait consister la gloire de Racine et de Voltaire à avoir ajouté de nouvelles grâces au génie de Sophocle et d'Euripide. La pro-

1764-1811.

tection administrative accordée aux arts conduisait à n'écrire que pour obtenir des prix et des pensions. Quant à la littérature indépendante et altière, se souvenant du grand rôle qu'elle avait joué dans le dernier siècle, il faut la chercher hors de France.

En Allemagne, une science qui s'appliquait à élaborer tous les matériaux du passé poussait l'intelligence au doute. Goëthe et Schiller, délaissant les traces anciennes, avaient rappelé à la nature et aux sentiments naïfs ou profonds; critiques insignes, ils approfondissaient les raisons du beau comme sentiment absolu, soumis à des lois et à des conditions précises, élevant l'esthétique au rang de science philosophique qui, au moven de l'idée, juge ce qui apparaît aux sens, et réduit en règle ce qui n'est qu'impression. Baumgarten enseigna, au lieu de l'essence du beau, les moyens pratiques de le découvrir, de l'ordonner, de l'exposer, de le juger; parfois il fait consister la perfection dans la manière de les sentir. Kant ne la place pas dans les objets, mais dans l'intelligence; il distingue le beau libre du beau adhérent, et, selon son propre système, il rend l'idée du beau subjective, de sorte qu'elle n'a pas d'existence propre, mais qu'elle résulte de la libre impulsion de l'imagination. Fichte, qui tira les dernières conséquences du kantisme, soumit l'art à la morale, faisant de lui le représentant de la lutte de l'homme contre la nature, et du triomphe de la liberté.

L'esthétique resta véritablement constituée par la philosophie de Schelling, qui l'émancipa entièrement, et présenta le beau comme l'accord du fini avec l'infini, de l'existence fatale avec l'activité libre, de la vie et de la matière, de la nature et de l'esprit; d'où il résulte que l'art est la plus haute manifestation de l'esprit. De là sortirent les fortes études relatives à ce noble exercice des facultés, et qui amenèrent la restauration de l'art chrétien, considéré jusque alors comme grossier et chimérique. Il était facile tontefois de confondre la philosophie, l'art, la religion et les formes propres à chacun; en effet, on vit surgir les abstractions sentimentales, à la fois mystiques et symboliques, non-seulement dans la littérature, mais encore dans les arts du dessin.

Hégel détermina mieux les limites de l'art, en le plaçant audessous de la religion et de la philosophie, comme représentant le vrai sous des formes sensibles, et arrivant à l'esprit au moyen des sens et de l'imagination. Après l'avoir étudié dans sa manifestation historique, il donne la théorie des arts particuliers en déterminant les principes et les formes essentielles de chacun, et en formant ainsi un système complet.

Une fois l'esthétique fondée sur la philologie, elle fut développée par Krug, Hugedorn, Heinsius, Herder, Engel et d'autres. Sulzer, dans la Meilleure manière de lire les classiques à la jeunesse, en tire le secret de beautés nouvelles, en les distinguant du bon et du parfait. Tieck élève la critique jusqu'à la sublimité morale; les Schlegel, embrassant toutes les littératures de ce regard d'ensemble qui est le privilége des esprits élevés, en déduisent ce qui sert à représenter les nationalités et à caractériser la pensée intime des auteurs et des peuples (1). La critique abandonna le pédantisme et les tendances prosaïgues du kantisme pour s'étendre sur le savoir universel et les systèmes tant religieux que politiques. Elle n'étudia plus seulement les formes diverses. mais la raison d'être et les causes de durée des différentes littératures; elle ne s'ingénia pastant à découvrir des défauts qu'à accroître le plaisir du lecteur en révélant de nouveaux mérites dans les originaux, qu'à chercher des lacunes à combler, des débris à restaurer, des civilisations à ressusciter. L'esprit critique et spéculatif arriva à la création, au drame, à la poésie lyrique ; après avoir analysé le cœur, il sut le faire palpiter.

Lorsque la littérature allemande se fut associée à la lutte nationale contre l'étranger, ne trouvant rien dans les temps modernes qui réveillât l'enthousiasme, elle se jeta sur le moyen âge et au delà; elle étudia le grand rôle qu'avait joué dans le passé la race germanique: la liberté, la chevalerie, la poésie, l'art chrétien étaient venus de là; la suprématie lui avait été conférée avec l'empire, jusqu'au moment où elle l'avait perdue en se soumettant aux influences françaises dans la politique et la littérature. On en conclut qu'il fallait rechercher l'originalité.

Madame de Staël. 1866-1817.

1815.

Ce fut à cette source que s'inspira la baronne de Staël, qui, sans atteindre au génie, exerça une très-grande influence, parce qu'elle joignait à la vigueur de l'homme la grâce de la femme, l'imagination à la raison. Élevée entre l'esprit spéculatif et le positif aux commencements de la révolution, elle applaudit, au milieu de tant de songes réalisés, de théories mises en pratique, de changements si gros d'espérances, à l'impulsion donnée par son pire; puis, désabusée, elle médita au milieu des horreurs qui en sortirent, et écrivit une admirable défense de Marie-Antoinette, cri de femme et de mère. Rentrée en France dans des temps plus calmes, elle chercha à faire revivre la société, la culture intellectuelle, la délicatesse, l'esprit, qui fit d'elle une puissance.

(1) Tome XVII.

Son éducation et sa croyance, son respect filial, ses premiers amis la maintinrent en politique dans ce milieu qui ressemble au protestantisme en religion, et qui s'en tient aux monarchies tempérées. Dans ses Considérations sur la révolution française, associant l'amour de l'ordre à celui de la liberté, elle expose avec une éloquence neuve les progrès de la civilisation, les maux qui accompagnent les révolutions, le profit qu'en tire le pouvoir absolu et l'état de choses qui en résulte. L'amour et la haine la rendent pénétrante. L'hostilité qu'elle afficha contre la gloire de l'empire de Napoléon rendait très-significatives les réticences de ses livres et de ses épigrantmes contre celui qu'elle appelait, d'une façon plus plaisante que juste, un Robespierre à cheval.

Napoléon bannit cette amazone intellectuelle, et la persécution accrut la puissance de la pensée, dont une femme était le représentant. Détournant ses regards de la France railleuse et incredule pour les porter sur l'Allemagne grave, studieuse, croyante, idéaliste, elle écrivit, après des conversations animées, sur ce pays, où elle trouve tout juste, tout admirable; elle parle en femme éprise de ces philosophes et de ces poëtes, et renverse ainsi la barrière qui s'élevait entre la France et les Allemands, qu'elle fait connaître à toute l'Europe.

Dans la Littérature chez les anciens et chez les modernes, madame de Staël élève Shakespeare aux dépens de Racine, et fait la guerre à Boileau. Dans Coriune, poëme, roman et traité philosophique, elle peint mieux que la nature et les arts le cœur, la société et les souffrances du génie au milieu d'un monde prosaïque. Mais le point important pour elle était de montrer l'indépendance comme l'élément du génie : d'établir des théories de goût, qui étaient des conseils de dignité et de courage ; de protester sans cesse par la force de la volonté, par l'enthousiasme de la liberté, par la ferme confiance dans le progrès contre le gouvernement impérial, qui l'opprimait. Quand les partisans du nouveau César ne voyaient que l'empire appuvé sur les baïonnettes, elle disait : « Notre ordre social est fon lé tout entier sur la patience et la résignation des classes laborieuses, « Pleine de fervenr pour tout ce qui était indépendance, justice, courage, elle se lança dans l'avenir plus que n'osaient le faire cenx qui s'intitulaient les penseurs; une exquise fincsse de cœur lui fit entrevoir, à elle femme, l'accord des questions littéraires avec les questions politiques.

Mais si elle blàma Goëthe de ressusciter la mythologie, elle

ne comprit pas ceux qui vovaient dans le christianisme l'unique source du génie moderne; se bornant à cet égard à admirer les grands hommes du seizième siècle, elle s'écrie : Peut-être ne « sommes-nous capables, dans les beaux-arts, d'être ni chrétiens « ni païens. Ni l'art ni la nature ne se répètent : ce qui importe. « dans le silence actuel du bon sens, est d'écarter le mépris qui « veut se jeter sur toutes les conceptions du moyen âge. » Plus admirable, assure-t-on, dans sa conversation que dans ses livres, elle s'y montrait dans ce rôle de supériorité féminine qu'elle a si bien peint dans Corinne; le cercle de ses amis contribua puissamment à répandre des idées littéraires en partie opposées à celles de l'école et surtout plus larges. Le principal mérite de l'école consistait à imiter, ils voulurent l'originalité; l'école proclamait certaines règles arbitraires, ils furent pour l'émancipation; l'école offrait pour modèles les idées et les types de beauté grecs et latins, ils soutenaient que les types moins parfaits, mais plus en rapport avec nons, qui se rencontrent dans les temps romantiques ne sont point à négliger; de là le nom qui leur fut donné.

Romantiques.

Ceux qui cherchaient une formule du romantisme disaient avec Schlegel : « La contemplation de l'infini a révélé le néant de tout ce qui a des limites; la poésie des anciens était celle de la jouissance, la nôtre est celle du désir; la poésie ancienne s'établissait dans le présent, la nôtre flotte entre les souvenirs du passé et le pressentiment de l'avenir. » C'était donc l'expression d'un sentiment plus profond du présent en rapport avec le passé, contemplé d'un nouveau point de vue. Les classiques avaient considéré les règles, non comme une histoire de ce qu'avaient fait les maîtres et des moyens pour faciliter leur imitation, mais comme des éléments capables de produire. Les romantiques placèrent la souveraineté dans le sentiment individuel, et firent de l'esthéque une science rationnelle, au lieu de la réduire à une recette empirique. L'école classique, née au milieu des cours, où abondent les conventions, les ménagements, les nuances aristocratiques, s'attachait plus au contour qu'au coloris, à la logique qu'à la fantaisie; elle etait panyre d'images, parce qu'elle ne dérivait pas du sentiment. Les romantiques se proclamèrent les fils du peuple; ils curent en conséquence moins de poli, mais plus de vivacité. Les classiques peignent l'humanité dans ce qu'elle a de général, la vérité abstraite, la beauté qui provient de l'unité, sans s'inquiéter de la couleur locale et des détails d'organisation. Les novateurs voulurent la vérité vivante, celle de l'individu plutôt que les types connus En conséquence, les uns parvenaient facilement à une beauté de convention, qu'ils appelaient improprement idéale; or, comme les espèces sont pen nombreuses, ils s'emprisonnèrent dans un champ étroit. Les autres ont devant leurs yeux l'univers; mais lorsqu'il s'agit pour eux de choisir, ils peuvent facilement tomber dans le trivial, on se perdre dans des exagérations de fantaisie.

La langue dut se ressentir de ces doctrines : les mots comme les personnes acquirent l'égalité; on cessa d'éviter l'expression propre pour y substituer des circonlocutions ingénieuses et sans couleur; il ne s'agit plus d'alambiquer le style des cours, mais d'interroger la langue du peuple.

En résumé, la variété et l'infini sont le caractère du genre ro-

mantique, qui dès lors introduisit le lyrique partout.

La différence apparut plus grande dans le drame, qui est la réflexion de l'homme sur lui-même, dans le drame où nos passions se convertissent en plaisirs, au lieu d'exciter l'angoisse; car, en se voyant reproduites dans les actions des autres, elles se reconnaissent et jouissent d'elles-mêmes sans avoir à se redouter. Le théâtre étant aujourd'hui le seul lieu où le peëte se trouve face à face avec le public, c'est là que le romantisme pouvait surtout innover, d'autant mieux que la tragédie avait été malheureuse dans le siècle passé; en effet, elle s'épuisait en dialogues ou trop poétiques pour rendre la nature, on trop délayés pour peindre la passion, et se trouvait resserrée dans un cercle étroit de sentiments fietifs ou toujours prévus.

Les gens de l'École, qui ne voulurent considérer que l'écoree, ne voir la qu'une forme différente de celle des classiques et une rébellion contre les règles, ravalèrent la question jusqu'à faire consister le romantisme théâtral dans la violation des trois unités scolastiques. Cependant, dès le commencement du dix-huitième siècle, la Mothe et Métastase avaient démontré. l'un que ces unités sont absurdes, l'autre qu'elles ne s'appuient pas sur l'usage antique; il est vrai, tontefois, que tous les deux s'en étaient tenus aux conventions reçues, et n'avaient point osé risquer toute la vérité; car la répudiation de l'unité n'en est qu'une partie.

Lessing, refusant aux critiques français la véritable intelligence de la théorie et de la pratique des Grees, s'en autorisa pour proclamer la liberté. Avec des connaissances plus étendues, les Schlegel démontrèrent la puissance de Shakespeare, puissance qui ne résulte pas des licences, mais est exprimée par elles. Ils traduisirent un drame indien (Sacontala), qui fournissait la preuve que, dans des pays très-différents, l'instinct poétique, dégagé de

préjugés, a recours aux mêmes expédients sans jamais tomber dans le mesquin : comparant l'art dramatique chez les différents peuples, ils le montrèrent arrivant à une grande hauteur chez les Grecs, chez les Espagnols, chez les Anglais, dégagé des règles que les humanistes avaient faussement déduites d'Aristote.

Mais si le drame est la forme la plus expressive de la civilisation, les autres compositions doivent également se modeler sur elle : c'est donc une tyrannie ignorante que de poser à l'avance les règles d'après lesquelles l'inspiration doit s'exprimer; car elle n'a de valeur qu'autant qu'elle est la révélation personnelle de sentiments et d'idées. Or, les esprits distingués de la nouvelle École ne foulaient pas aux pieds les préceptes de propos délibéré; mais ils s'inspirèrent des sentiments vrais, de manière à se faire l'expression des vices, des vertus, des faiblesses actuelles. Cha-Chateaubriand feaubriand fut leur maître en France, grâce à l'opportunité de ses œuvres.

1768-1848.

Les misérables triomphes de l'impiété, qui, regardant comme autant d'hypothèses la Providence, l'ordre et l'immortalité, y substituait d'autres hypothèses, la fatalité, le hasard et le néant, n'avaient laissé à l'homme que l'orgneil, une science bavarde. la conviction de l'incertitude universelle, le désespoir d'une ambition impuissante, sans lui promettre cette stabilité qui naît de l'accord des croyances. Quelques-uns se traînaient encore derrière le char vide de Voltaire; d'autres se préparaient à flatter le nouyean héros, qui leur dispensait en retour des louanges officielles et des emplois; mais tandis que Napoléon restaurait l'ancienne religion, comme moven d'ordre et de discipline, Chateaubriand voulut en faire apparaître la beauté. Le matérialisme, qui lui avait été communiqué par la science, avait réduit la poésie à une froide contemplation; les encyclopédistes, reniant la nature de Dieu, avaient écrit avec le compas et le calcul, jamais avec le cœur. Chateaubriand, dans le Génie du christianisme, restitua au ciel et à la terre les harmonies mystérieuses qu'ils ont avec l'existence lumaine; il donna pour defense à la religion, ébranlée par le sarcasme de Voltaire, par l'esprit de Diderot, par la fougue de Roussean, par les égarements de Raynal, les charmes de l'imagination, la vie des affections, les beautés du culte. Cette effusion d'harmonies oubliées fit lire avec avidité son livre, qui trouva pour adversaires la haine et la frivolité. Hoffmann et Morellet, régentant l'auteur comme un écolier, lui reprochaient un style bariolé de pourpre et de haillons, tour à tour sublime et trivial, qui s'arrange d'un mot vulgaire pour exprimer une grande idée.

Comme livre de circonstance, cet ouvrage en a les qualités et les défauts. On n'y trouve pas une conviction profonde, une idée élevée de l'Église catholique et de la lumière qu'elle répand sur l'histoire, sur la politique, sur les sciences humaines; il ne discute pas les fondements de la foi; quoiqu'il ne se contentât point d'une croyance vague dans la Providence, et qu'il acceptât le christianisme établi, Chateaubriand ne voulait pas cependant procéder par syllogismes, mais chercher les dogmes au fond du cœur, rendre la foi à l'imagination, réfuter le matérialisme par l'argument de Diogène, qui se mettait à marcher devant celui qui niait le mouvement.

Je n'ai pas cédé, disait-il. à de grandes lumières d'en haut; ma conviction est sortie de mon cœur : j'ai pleuré, et j'ai cru. Et c'est dans cette voie qu'il voulait guider ses lecteurs. Il met donc le sentiment ayant tout, au point de faire quelquefois tort à la raison. Le penseur trouve qu'il y a quelque légèreté à traiter le christianisme comme une aspiration individuelle plutôt que comme la pensée collective de l'humanité, synthèse de tontes les conceptions, règle de tous les actes. Le sceptique s'enhardit en apercevant combien il est facile de lui répondre; un esprit austère peut regarder comme frivole un livre qui ne relève de la religion que ses beautés. L'Olympe pourrait y opposer autant et plus de beautés, et cependant il n'inspirait pas le sacrifice, il n'élevait pas la raison, il n'imposait pas la charité. Mais, comme artiste, Chateaubriand excelle à peindre; il agrandit les sensations à l'aide de l'imagination, et décrit en faisant ressortir les rapports moraux des choses. Il eut le désir d'opérer une restauration littéraire dans les idées et les formes consacrées; il sut fouiller dans les ruines éloquentes de la révolution, et c'est là qu'il puise ses défauts vigoureux et ses puissantes qualités.

Il semble que la tâche d'accomplir les révolutions appartienne à ces hommes du milieu qui s'accommodent aux nécessités de la transaction. Chateaubriand voulait s'éloigner des anciens, mais après s'être approprié ce qu'ils avaient de mieux, de même qu'en politique il considérait la révolution comme un égarement passager, dont il fallait revenir.

Il mit en pratique, dans ses romans, la théorie tracée dans le Génie du christianisme. Atala, qui rappelle Bernardin de Saint-Pierre, mais avec plus de profondeur, répondit à cette douleur des expériences avortées qui fait imaginer le bonheur dans la vie sauvage. René révélait les passions intimes, les rèveries vagues, mais sans bornes, de ces àmes qui ne peuvent être calmees que

par la foi religieuse, et le mécontentement d'une société jetée hors de son ancienne voie sans avoir pu encore s'en ouvrir une nouvelle; c'est la littérature méditative et pathétique. En voulant démontrer dans les *Marturs* que la mythologie païenne n'est pas plus poétique que le christianisme, il choisit très-heureusement l'époque à laquelle l'un existait à côté de l'autre, celle-ci jeune de vérité et de persécution, celle-là vieillie par le contraste et la lumière qui jaillissait des dogmes persécutés. Malheureusement, l'auteur poussa l'antithèse non-seulement jusqu'à donner à ses personnages, mais jusqu'à prendre lui-même tour à tour le langage du chrétien et celui du païen; ne s'appuyant pas assez sur l'histoire. il confondit les opinions et les couleurs des siècles éloignés, et les mèla avec les opinions et les couleurs des siècles modernes. Afin d'accumuler les faits, il se priva de l'espace nécessaire pour développer les affections, et il ne comprit pas la simplicité qui avait une si grande part dans l'héroïsme des martyrs.

Sa protestation du silence à l'assassinat du duc d'Enghien le dispensa de subir la tyrannie légale, et le laisssa libre de suivre son inspiration personnelle; mais, comme il arrive à tant d'autres écrivains français, ses premiers ouvrages furent les meilleurs: cependant, son influence ne commença que tard. Tant que régna Napoléon, la littérature ne grandit pas en France; la fortune. comme si elle eut voulu donner une mortification à celui qui était son enfant gâté, accorda deux grands poëtes à la nation acharnée à sa ruine.

Byron. 1,85-1824.

Le siècle présent s'est plu à applaudir dans lord Byron la personnification et l'ostentation de certains défauts qui lui sont propres : cet air de souffrance au milieu des plaisirs ; cette générosité dans les actions dont on se raille en paroles; cette manie de ne parler que liberté avec le cœnr dévoré de la soif du despotisme, de substituer l'exception à la règle, de peindre le vice sous des couleurs attrayantes, en n'éclairant que le côté favorable; ce travers de représenter des existences orageuses, des situations violentes, des âmes en proje au crime et à la tristesse, des brigands avec le prestige de l'héroïsme, des femmes en dehors de la nature, des pays et des usages différents de ceux qu'on rencontre dans les poëtes; l'homme aux prises non avec des géants, mais avec le destin, mais avec ses propres passions, audacieusement révoltées contre le devoir. Ne pouvant souffrir le calvinisme de son pays, il se jeta dans l'incrédulité païenne ou sceptique. Avec un talent remarquable, un egoïsme sans frein, un orgueil immense, il battit l'aristocratie puritaine et la bourgeoisie aristoBYRON- 213

cratique de l'Angleterre; mais tandis qu'il flagellait les hypocrites, il raillait les libéraux, et dans ses écrits, comme par ses actions, il insultait à tous les principes. Il ne connut pas la nature, ou ne l'aima point; prenant pour muse le dédain, ne pouvant d'ailleurs s'identifier avec d'autres que lui-même, par la vigueur intense de son génie, il copia toujours le même modèle, drapé diversement, c'est-à-dire lui-même, ou ce qu'il vit et sentit.

Le moyen âge créa deux types du pécheur : Faust, qui, dans des vertiges d'ambition intellectuelle, veut tout savoir pour tout pouvoir; et don Juan, plongé dans un bourbier sensuel. Goëthe prit l'un, Byron s'empara de l'autre, dont l'esprit se rapportait au sien. Dans son Faust, Goëthe parcourt la vie humaine et l'histoire pour jeter un sourire amer sur le néant de la science, de la beauté, de la vertu même, sur tous les efforts faits par l'humanité, des les premiers temps, de manière à porter au désespoir, à bafouer notre race, trompée ou trompeuse, servile ou oppressive. Le Don Juan est une anatomie effrayante de la société, afin de découvrir partout l'hypocrisie morale, religieuse, politique, poétique; de dessécher la plus belle des vertus, la charité sociale, et le respect envers l'espèce humaine. Don Juan et Faust éprouvent tous deux quelques retours vers la foi et les affections humaines; quelques ravons de pure lumière viennent luire encore dans la sombre horreur des tableaux; mais l'esprit d'orgneil, de révolte, de négation, d'ironie, de guerre contre toute supériorité ne tarde pas à prendre le dessus.

Sous une surface voluptueuse, Byron affectait la misanthropie (1); élevé dans l'orgie, dans la galanterie, il reste toujours, même dans la poésie, enchaîné à son temps, toujours au centre des intérêts humains. En proie à l'orgneil de l'ange déchu, à la soif de la vengeance, aux luttes du désir avec la satiété des sens, à l'inquiétude de l'homme qui, dans l'intensité de sa volonté, se trouve hors de la sphère naturelle de sa propre activité, il chercha l'amour dans le libertinage, la gloire dans l'opposition aux idées reçues, la liberté par accès, et point dans la forte constitution de sa patrie, mais par quelques actions téméraires au milieu des esclaves. Enfin, un noble but brilla à ses yeux, et it alla prodiguer ses biens et sa vie pour la Grèce, où il rendit le dernier soupir, tristement désabusé.

Le monde, ivre naguère de combats, ne rêva plus que cheveux

1827.

<sup>(1)</sup>  $^{\circ}$  Cette pierre couvre les restes d'un ami, le seul que j'aie connu. » Il s'agissait de son chien,

épars, corsaires, vices élégants et énergiques, débanchés blasés, haine des liens sociaux par besoin d'activité matérielle; or, comme l'homme qui guide les autres influe sur eux, non-seulement par son propre génie, mais par la manière dont il comprend l'intelligence et l'accommode à ses propres caprices, on se prit de goût. sur les traces de Byron, pour les jouissances du luxe et de la poésie, pour les chevaux, pour les femmes, pour les voyages en Orient; on se mit à affecter l'étrangeté au milieu de la vie sociale dans un temps où la civilisation aplanit les inégalités, et à exagérer les sentiments dans la littérature alors qu'ils s'affaiblissaient dans la société. De là cortirent ces âmes souffrantes et plaintives, qui se croyaient élnes parce qu'elles n'ont pas la force des âmes vulgaires, dont (dernier signe de faiblesse maladive) elles méprisent et envient tout à la fois la tranquille simplicité; se créant des joies et des chagrins différents des autres, elles aiment mieux s'agiter que d'agir, et mettent trop souvent l'héroïsme dans la lâcheté du suicide.

Walter Scott.

1305.

La vie extérieure fournit à Walter Scott ses sujets comme l'homme intime à Byron : l'un passionné, l'autre pittorésque; celui-ci offrant mille caractères variés, celui-là n'en connaissant qu'un seul, c'est-à-dire lui-même. Le Lai du dernier ménestrel avait placé Walter Scott au premier rang en Angleterre comme poëte, lorsque parut Byron; ne voulant pas s'exposer à rester le second, il s'adonna à la prose, en commençant par Waverley cette série inépuisable de romans dont l'action constitue le mérite et le défaut.

1315.

Le roman, tel que nons l'entendons maintenant, est une production nouvelle de la littérature chrétienne, c'est-à-dire de celle qui porte à méditer sur la vie intérieure, à suivre les développements d'une passion depuis sa naissance jusqu'au moment où elle triomphe ou succombe. Les ascétiques et les satiriques s'v sont complu; mais il a revêtu un caractère différent, selon les pays. Les romans d'aventures ont prévalu dans le Midi; de là les cycles infinis on tournent continuellement comme types les mêmes persourages. En Italie, les poêmes romanesques ont tous répété ces événements; les contes ou nouvelles furent bàtis sur des anecdotes; chaque poëte chantait une belle, mais toutes se ressemblaient. Les comédies généralisaient l'humanité, au lieu d'offrir des individus. En Espagne, ces personnifications d'un vice on d'une vertu apparaissent jusque dans les meilleurs romans. Dans le Nord, la reflexion intérieure predomine, et Shakspeare, Richardson, Fielding, Sterne, étudiant attentivement chaque homme, chaque

passion, chaque accident, la douleur et le plaisir, exposent à nos regards une immense galerie de portraits. C'est de la qu'étaient venus les grands modèles du roman; mais je ne sais quelle réprobation dédaigneuse (1) pesait sur ce genre de littérature. Le roman n'est pourtant qu'une forme qui se prête à toutes les passions du cœur et à tons les caprices de l'esprit, aux inspirations graves on railleuses : il a servi à Voltaire et à Diderot pour démolir, à Chateaubriand pour réédifier; il a été une peinture chez Walter-Scott, l'épopée de l'individualisme sentimental dans Werther, René, Corinne, Obermann, Adolphe, Lélia, et, avec Eugène Sue, le poison de la société et de la morale.

Walter Scott a peu de goût pour l'analyse du cœur; il préfère l'école archéologique, chère à l'aristocratie, et la traite avec une impartialité qui a des excuses pour tous les siècles, pour tons les usages, pour tous les vices, des lauriers pour chaque héroïsme, de la bienveillance pour chaque condition. L'imagination lui sert moins que les réminiscences, et il prend le beau où il le trouve; mais il se l'approprie par une couleur vigoureuse et l'élévation poétique, en évitant l'affectation de la plupart des écrivains. Il est sans rivaux dans les descriptions, plein de vérité dans le dialogue et habile à produire l'intérêt dramaticale; lorsqu'une fois il a bien étudié un sujet, il s'y jette à l'aventure. « Un habitant « de la lune, dit-il, ne sait pas plus que moi comment je me ti-« rerai du labyrinthe de mon histoire... Je n'ai jamais su écrire « un plan entier, y rester fillele... Ma plus grande ambition a « toujours été que ce que j'écrivais divertit et intéressat ; an des-« tin le soin du reste, » C'est pour cela qu'on n'aperçoit chez dui que le désir de peindre, et jamais un but quelconque, excepté dans la Vie de Napoleon, que la postérité ne lira point. Talent tont à fait extérieur, il ne crée point de types, et l'homme figure dans ses compositions comme les buissons dans un paysage.

Anne Radeliffeavait introduit la terreur dans les romans anglais; elle ouvrit les tombeaux, exposa le cadavre dans l'horreur de son immobilité et des approches de la décomposition. On trouve chez elle tout l'attirail de l'épouvante, les trappes, les tapisseries doubles, les tortures, les cris, les cachots, les spectres; puis, lorsqu'elle a rempli d'effroi l'àme du lecteur, elle se moque de lui en tirant le rideau mystérieux, et lui révèle en riant les ressorts de sa fantasmagorie. Les cornès du démon sont celles d'une génisse,

1764 1813.

<sup>(1.</sup> M. Villemain s'excuse, dans son Cours, toutes les fois qu'il cite un roman, et laisse inacheve l'examen de divers auteurs pour ne pas parler du roman.

et les os de squelette sont les restes d'un dîner; ce qui fait que l'intérêt s'évanouit après une première lecture, et qu'il ne peut se soutenir que par la magie du style.

A son exemple, Walter Scott introduisit parfois des êtres fantastiques, et mit en œuvre tout le machinisme de l'épouvante; mais il reconnut l'erreur, et y renonça. Tranquille dans sa villa d'Abbotsford, il se plaisait à cette existence de château qu'il retrace si bien dans ses romans, l'œil toujours tourné sur le passé, sur ces lords qui ont fait la grandeur de l'Angleterre; il ne tient pas plus compte des douleurs et des espérances du peuple que les écrivains classiques. Sa tranquillité sereine et limpide plut aux âmes tourmentées par des souveniers récents et inquiètes sur l'avenir : apaiser le cœnr est plus facile que de l'émouvoir. Mais les effets qu'il produisit se réduisirent à des modes, à des mascarades, à des tourelles gothiques, à des tournois, à la remise en usage de vieilles pantoufles; à sa suite vinrent une nuée d'imitateurs, qui prétendaient à sa facilité sans posséder sa richesse.

Scott et Goëthe sont l'opposé de Byron et de Schiller. Les premiers voient, les autres sentent; les uns tirent l'inspiration du dehors, les autres du fond de l'âme; ceux-là reproduisent le monde et les physionomies, ceux-ci la passion; ceux-là sont la lumière qui éclaire, ceux-ci la flamme qui brûle. Byron renia ces temps écoulés que Chateaubriand adora, et que Walter-Scott peignit; Goëthe les reproduisit tous. La peinture du barde écossais est vraie, mais inefficace. Byron, malade de haine, de doute et de désespoir, ne sait chanter que le mal, la défiance, le néant, en rendant plus sensibles les inquiétudes et la malveillance de la société et des individus, en étendant sur les ruines un linceul funèbre. Ne s'inspirant ni du souvenir ni de l'espérance, il pousse, par un athéisme désolé, l'homme à l'incrédulité, au blasphème, à l'inaction, au suicide. Goëthe, tout plein de foi, ne cherchant point à faire prévaloir une idée quelconque, réfléchit l'humanité comme un miroir. Le désordre de sa volonté nuisit chez lui à l'intelligence, comme il arrive toujours. Il termina Faust par des railleries sur tout ce qu'il y a de sacré, la patrie, l'art, la foi : il conspua le passé héroïque de l'Allemagne; toujours froid, parfois insultant, Goëthe ne tient aueun compte du grand bien qu'il aurait pu faire. Chateaubriand, avec son éloquence exubérante et splendide, répète les harmonies du passé, et cherche parmi les ruines du sanctuaire les étincelles du feu sacré; mais il paya aussi son tribut au siècle en fait de doute et de découragement.

Les adorateurs de l'antique s'opposèrent aux formes nou-

MONTI. 217

velles; ear ils ne voyaient là que des formes, dans l'Italie principalement, amoureuse de la correction extérieure (1).

> Monti 1733-1828.

Vincent Monti, de Fusignano, représente le côté pompeux de la littérature à l'antique. Ce fameux abbé, de l'académie des Arcades, au milieu de tant de poétereaux semblables à des oiseaux en cage, que le moindre bruit excite à chanter, célébrait à Rome les Odescalchi et les Braschi, les mariages et les fètes, s'habituant à s'inspirer des circonstances, ce qui valut tant de charme à ses productions, tant de reproches à son caractère. Une élégance incomparable, une phrase irréprochablement classique, des images brillantes, des périphrases reliées avec art, une savante combinaison de syllabes d'où résulte une période aussi large qu'harmonieuse, lui donnèrent des admirateurs et beaucoup d'envieux. Nous ajouterons à ces qualités l'art de dire les choses nouvelles d'une manière antique, poétiquement les choses positives, comme il fit dans la Beauté de l'univers et l'ode en l'honneur de Montgolfier.

La populace de Rome massacre le républicain Basseville, et Monti d'écrire un poëme où il fait contempler au Français assassiné les mille maux qui désolent la France, en annonçant leur punition imminente. La France triomphe, au contraire, et improvise des républiques dans la hante Italie, ce qui attire de violents sarcasmes au poëte de la tyrannie; mais le poëte, accourant dans la Cisalpine, prouve bientôt sa conversion par des articles et des canzoni, où il renchérit sur ce qu'avaient fait retentir de plus exagéré et de plus farouche les clubs et la tribune. Une ode où il lance des imprécations contre le sang du vil Capet, sucé aux veines des fils de la France, que le ciel trahit, restera immortelle à côté de cet autre poème dans lequel il pleure le roi le plus grand, le roi le plus doux.

La mort du mathématicien Mascheroni lui fournit le sujet d'un autre poëme où il se déchaine contre les Brutus et les Lycurgues de la république cisalpine. Bonaparte n'avait pas encore quitté les champs de Marengo qu'il saluait en lui le rival de Jupiter, parce qu'il ne pouvait avoir de rivaux sur la terre. Monti chante le héros qui compte les jours par des victoires, et lui fait conseiller par Dante de se couronner roi; il applaudit aux mariages, aux naissances, à tous les événements de la cour impériale. Il lance des

<sup>(1)</sup> Cette adoration des formes est si vraie, que les historiens et les donneurs de préceptes italiens distinguent la poésie en sonnets, capitoli, vers libres, etc., et que les auteurs sont rangés selon ces classifications.

imprécations contre l'Angleterre lorsque l'imprécation faisait partie obligée de la flatterie, et il obtint des pensions, des honneurs, de la gloire. Le grand homme tombe, et Monti chante le retour d'Astrée; mais l'empereur d'Antriche, qu'il appelait un ouragan dans la guerre, un zéphyr dans la paix, lui retira le titre d'historiographe, et supprima ses traitements.

Reprocherons-nous à Monti toute cette poésie trop versatile? Il faudrait n'avoir pas connu cette àme sympathique, ni vu ce qu'il mettait d'ingénuité dans ses affections, sans parler des temps qui, en entraînant l'homme a changer au milieu de tant de changements, ne permettent guère que d'examiner si l'on fut de bonne foi. Son defaut était celui de l'écoie qui s'occupait de la forme avant tout, de l'extérieur et non du fond, et prétendait brûler un grain d'encens à l'idole de chaque jour.

Chez lui la forme est tout; avec un faire large et sùr, un dédain suprème, des réminiscences tellement assimilées à sa nature qu'elles paraissent de la spontanéite, il triompha de cette médiocrité qui semble inevitable dans des sujets contemporains. Monti sentait fortement ce qu'il sentait, et colorait avec vigueur les images qui s'offraient à sa pensée; mais à la fin de chaque composition, il tirait le rideau : il avait écrit d'une manière remarquable, rempli les oreilles de torrents d'harmonie; le lendemain venaient d'autres impressions, sur lesquelles il faisait une autre composition sans s'inquiéter de celle de la veille.

Il en fut de même de ses opinions littéraires. Après avoir grandi en célebrant les événements contemporains; après avoir relevé par le lyrisme le poëme et la tragédie, en s'écartant de la manière d'Alfieri; après avoir rempli ses vers d'ombres et de fantômes, et suivi dans un poëme entier les traces du fantastique Ossian, il se mit, dans sa vieillesse, à regretter cette mythologie à laquelle il avait fait la guerre. Et il avait raison; car sans elle, il n'y aurait pas moyen d'improviser des chants pour les mariages, pour les anniversaires des rois et des Mécènes.

Il avait plusieurs fois jeté la pierre au Véronais Antoine Cesari pour avoir, dans la reimpression du *Dictionnaire italien*, emprunté aux écrivains du quatorzième siècle plusieurs additions que le bon seus des premiers académiciens de la Crusca avait négligées (1); c'était une réaction contre la corruption de la langue

<sup>(4)</sup> Foscolo faisait ses delices de ce dictionnaire, et comme il faut choisir, il voulait qu'il fut pedant plutot que trop facile aux licences, attenda que dons le auctionnaire (tali, a), disait-1, je cherche des regles, et non des mots.

MONTI. 219

dont il fallait moins accuser la conquète française que le laisseraller antinational du siècle précédent. Dans le Piemont surtout, Napione, Botta, Grassi s'étaient employés à combattre cette tendance, et tous prétendaient régénérer la langue par l'archaïsme. Monti, déjà vieux, voyant les occasions de chanter devenues plus rares, reprit cette question de la langue, que les Italiens débattent depnis des siècles, et sur laquelle ils s'acharnent surtout dans les temps où l'on ne peut discuter d'autre chose.

Les uns veulent donc une langue courtisanesque, littéraire, choisie, de quelque nom qu'on voulût l'appeler, qui, en un mot, se composerait de tout ce que les bons auteurs ont écrit de mieux dans toute l'Italie. Mais quels sont les bons auteurs? ceux du quatorzième ou du seizième siècle? et lesquels parmi eux? Puis, chacun d'eux a-t-il écrit dans l'idiome de sa province? et d'où ont-ils tiré ce qu'ils ont de bon? Ils n'ont pas suivi leur caprice sans doute; ils l'ont donc emprunté ou à d'autres auteurs, ce qui ne ferait qu'éloigner la solution, ou bien à la langue parlée; or, dans ce cas, pourquoi ne pas recourir directement à celle-ci?

Ceux qui concluent ainsi pensent que le législateur du langage (nous ne disons pas du style) est le peuple qui parle le mieux, c'est-à-dire le florentin; mais ici nouveau schisme: l'académie de la Crusca, la première qui ait formé un dictionnaire d'une langue vivante, l'établit comme on avait l'habitude de faire pour les langues mortes, c'est-à-dire en allant chercher les mots dans les livres, et en les appuyant des exemples. Sans parler des fautes d'exécution, inévitables dans un si grand travail, et lorsqu'il est fait par plusieurs personnes, pourquoi recourir à une autorité morte de préférence à celle qui est vivante? d'autant plus qu'en ne choisissant que chez les Toscans ou chez le petit nombre de ceux qui avaient écrit dans leur dialecte, on arrivait à confesser une autorité supérienre et antérieure à celle des écrivains, l'autorité même qu'ils tiraient de la naissance et du langage.

On ne voulut pas comprendre cela. Des écrivains distingués s'étant produits dans d'autres parties de l'Italie, on prétendit que la langue devait être italienne, c'est-à-dire tirée de toutes les provinces, comme si ces écrivains s'étaient proposé d'employer le langage de leur pays natal, comme si un particulier ou même une académie pouvait savoir quels mots sent usités dans toute l'Italie, et les comparer pour choisir celni qui vaut mieux l'On se récria donc contre l'orgueil des Florentins, qui

prétendaient s'arroger le privilége du beau langage; on confondit la parole avec l'écriture, le style avec la langue, et les individus qui se déclaraient pour le langage populaire furent traités de pédants par ceux qui voulaient qu'on s'en tînt aux livres et à l'autorité des morts (1).

Telle serait à peu près la doctrine que soutint Monti dans ses Additions et corrections au Dictionnaire de la Crusca; mais il se dédit et se contredit d'une page à l'autre; il reproduit Ies critiques dirigées déjà contre la Crusca, et, s'écartant dans la pratique de ce qu'il professe en théorie, il sait par des grâces tout actuelles, donner de l'agrément à un traité pédantesque. Au lieu de résondre cette question de la langue, il l'envenima, et son exemple servit d'excuse à des luttes grossières et à des personnalités de carrefour.

Manzoni.

Voilà en quoi consistent, si nous ne nous trompons, les prinpaux caractères de l'ancienne école, qui a pour adversaire l'école de Manzoni. Cet écrivain débuta, comme les maîtres le lui avaient enseigné, par des compositions dont l'une brillait de toutes les grâces antiques, et dont l'autre était inspirée par des rancunes et des affections profanes: mais déjà l'on pouvait y sentir une plénitude qui n'était ni le charme élégant de Monti. ni la colère de Foscolo, à qui l'incohérence affectée donne un certain air de lyrisme. Il acheva son éducation en France, où des penseurs ses amis, à qui l'opposition tenait lieu de liberté, l'amenèrent à méditer sur les croyances et sur les théories alors à la mode; il débuta par des essais d'une poésie sobre, qui subordonne la phrase à la pensée, ne cherche les embellissements que dans l'essence du sujet, et qui, nourrie surtout de pensées élevées et pures, se croit un enseignement, un apostolat. La simplicité originale des Hymnes les fit passer tout à fait inapercues 2). Carmaynola et Adelchis furent en butte aux

<sup>(1)</sup> Foscolo dit dans sa lettre du mois de septembre 1826, à Gino Capponi, au sujet de son édition de Boccace, en parlant de ces disputes grammaticales : « La cause la voici ; c'est que la langue italienne n'a jamais été parlée, c'est une langue écrite, et rien autre chose; littéraire par suite, et non populaire. Si jamais il arrive que Pétat de l'Italie en fasse une langue à la fois écrite et parlée, une langue littéraire en même temps et populaire, alors les disputes et les pédants s'en iront au diable, les gens de lettres ne ressembleront plus à des mandarins, et les dialectes ne prédomineront plus dans les capitales de chaque province; la nation ne sera plus comme une multitude de Chinois, mais un peuple capable d'entendre ce qui s'écrit, juge de la langue et du style : ce qui ne peut être aujourd'hui. »

<sup>(2)</sup> Ils furent publiés en 1815, et de Cristophoris écrivait en 1819, dans le

MANZONI. 221

insultes de ces dénigreurs dont la bassesse s'aide de la perfidie, et qui sont très-actifs dans tout pays où la liberté de la presse ne les livre pas à un juste mépris. L'ode sur la mort de Napoléon, inférieure aux autres poésies lyriques de Manzoni, lui fit pardonner, même par ses concitoyens, une gloire que les Fiancés (Promessi sposi) vinrent accroître plus tard.

Dans cette ode, il pouvait se vanter d'avoir conservé son génie « vierge d'éloges serviles et de lâches outrages. » Bien loin de Monti en heureuse facilité, chaque strophe lui coûte un effort, et il n'est jamais content de ce qu'il a fait; mais Monti a limé ses vers toute sa vie, et jamais Manzoni n'a retouché les siens après les avoir livrés à l'impression. L'un peint plus qu'il ne pense, l'autre pense plus qu'il ne peint. Chez l'un l'imagination prédomine, chez l'autre la réflexion, qui est ta conscience de l'inspiration, si nécessaire dans la poésie lyrique; l'un vous laisse étonné, l'autre satisfait. Monti se pose en maître de l'opinion, en conseiller des rois et des nations; l'autre doute toujours de luimême. Monti n'a pas un but special, mais il enseigne et pratique l'art; aussi ceux qui enrent le bonheur de se partager son manteau ont produit de belles choses; les disciples de Manzoni se sont attachés de préférence à celles qui leur paraissaient bonnes: les uns ont cherché l'idéal, l'autre le réel. Tous deux ont travaillé pour le théâtre, et Monti sut se faire applaudir avec des procédés anciens; il n'en a pas été de même pour l'autre. Manzoni soutint aussi des polémiques; mais, au milieu de cette critique provocatrice qui ressemble plus à une attaque de parti an'à la discussion d'un système, il donna l'exemple de celle qui procède d'un cœur droit, d'un jugement sur et d'une bonne conscience, qui apprécie loyalement chez ses adversaires ce qui mérite l'éloge, et admet à partager les applaudissements du public quiconque a bien mérité de la vérité. Il ne prit fait et cause ni pour lui-même ni pour un patriotisme étroit, mais

Conciliateur du 4 juillet : « Nous ne savons pourquoi les hymnes sacrés de Manzoni ont fait si peu de bruit en Halie. Quelle récompense réserve-t-on donc désormais dans cette bienheureuse péninsule au petit nombre d'esprits élevés qui, répugnant aux soniflures, à la flatterie, an vice et à l'imitation servile, se vouent généreusement à l'art harmonieux de la parole par amour de la vérité et par désir de répandre de nobles conseils et de nobles exemples de justice et de charité? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas l'applaudissement du peuple, ce ne sont pas des homeurs solennels. Nous voyons au contraire le caractère malveillant de leurs concitoyens s'armer d'une critique envieuse, la renommée faire défaut aux esprits d'élite, et la calomnie même prendre malignement à tâche de leur rayir le repos, etc. »

une fois pour la morale catholique, une autre pour les unités tragiques, en élevant le débat à une question morale.

Chez Manzoni, la poésie historique n'est ni une inspiration ni une allégorie, mais un examen consciencieux de toute chose. Non content de prendre un nom et un fait pour le jeter dans une tragédie ou dans un roman, il ressuscite les temps avec les scntiments dont ils ont vécu. Il apporte donc une pudeur poétique, une dignité perdue dans la littérature, considérée comme sacerdoce et comme mission (qu'on ne rie point de ces expressions qui sont devenues un jargon parce qu'on les a prodiguées); il ramène la poésie italienne vers son origine, au temps où Dante la mettait au service de la civilisation, en représentant les sentiments qu'il regardait comme les meilleurs.

Le roman de Manzoni procède de Walter Scott; mais l'auteur anglais en a fait cinquante, l'auteur italien n'en a fait qu'un. Chez l'un toutes les couleurs sont extérieures : chez l'autre c'est la vie intime; celui-ci s'applique à peindre et à amuser, celui-là à faire penser et à sentir. Manzoni lui-même crut son livre destiné à vivre, puisqu'il le retoucha lorsque l'Italie l'eut accueilli. Il y fut amené par ses idées sur la langue, opposées encore sous ce rapport à celles de Monti; car il veut qu'en Italie, comme dans les autres pays, on coupe court aux incertitudes et aux pédanteries en adoptant généralement le dialecte qui, de l'aveu de tous, est le meilleur et qui, étant vivant, est complet, infaillible et peut suivre les progrès des idées (1).

Manzoni a puni sa patrie par son silence dans la maturité de l'àge et du jugement. Mais la cause était gagnée; le nombre de ses défenseurs s'accrut sous la contradiction officielle; ils se fortitièrent dans la lutte, en exprimant les besoins et les espérances de la génération naissante.

Nous ne parlons que des meilleurs, car la tourbe se fourvoya derrière ses deux chefs. Les uns continuèrent à appeler classiques les idées vagues, les expressions exagérées, les enjolivements de ce genre verbeux et stérile qui, mettant obstacle aux progrès de la saine instruction, a empêché jusqu'ici les Italiens d'avoir une prose nationale; s'obstinant aux beautés stéréotypées

<sup>(1)</sup> On lit dans Courier: « Langue académique, langue de cour, cérémonieuse, raide, apprètee, pauvre d'ailleurs, mutilee par le bel usage... J'emploie non la langue courtisanesque, mais celle des gens avec qui je travaille à mes champs, laquelle se trouve quasi toute dans la Fontaine, langue plus savante que celle de l'Academie et beaucoup plus grecque. » Prospectus de la traduction d'Herodote.

de ce vieux procédé où il entre un peu d'imagination et beaucoup de formes, ils s'en tinrent à un style lâche, prodigue d'épithètes triviales et de marqueteries classiques, dénné de physionomie comme les femmes qui se fardent. Mais qu'ils restèrent loin de la maieste et de la délicatesse de Monti! Ce n'est pas qu'il faille condamner ceux qui repoussaient les innovations, si c'était pour s'opposer à l'invasion des termes étrangers; mais il faudrait ne pas oublier qu'en isolant les Italiens, ils les faisaient rester dans le faux et le mesquin. D'autres cherchèrent à se faire applaudir comme novateurs en reproduisant les rhythmes et les formules du maître, en mettant en œuvre les vagues croyances d'un christianisme à la mode; ils substituèrent à la mythologie des personnifications parasites. Phypocondrie à la douleur, des conceptions fantastiques à la méditation (1), des passions de tête à l'étude du cœur, et firent de la tragédie une suite desordonnée de scènes qui respiraient le paganisme antique au milieu d'évenements modernes; ils composèrent des idylles qui sentent le jardin, et non les changs. Au lieu de chercher le roman de la pensée, du sentiment, de la morale, ils le réduisirent à de la sensiblerie, à un pèle-mêle, où des dialogues rans fin, des details qui, distrayant l'attention, remplacent la narration qui marche au but; parfois même, ils l'embellirent des rugissements lyriques de Jacopo Ortis. En un mot, ces amplifications et ces ornements arcadiques qu'on jetait par la fenètre, ils les rhabillèrent autrement et les firent rentrer par la porte; puis ils se crurent novateurs, parce qu'ils substituaient aux Phylis et aux nymphes des anges, des sylphides, des clairs de lune. L'absence de cette inspiration franche et naïve de la nature, qui est le premier charme de la poésie, et doit être le reflet des choses actuelles, non d'une autre époque, atteste que bien peu s'apercurent que l'essence de la vérité ne se rencontrent pas dans les objets isolés, mais dans leur connexion.

Les couleurs sobres qui retracent la societé véritable et non une société fictive, ce souffle de religion p isible, ce respect pour la volonté de Dieu, cet amour de la regle qui rend la vie

<sup>(1)</sup> Sentimentaliste avanl l'époque du romantisme, Hippolyte Pindemonte se distingua parmi ses contemporains par sa verve métancolique et gracieuse. Ame pure et gémissant, mais dennée d'action, il declame tantôt contre les voyages, tantôt contre la chasse. Il palpitait cependant pour la liberté, et se plut à représenter dans l'Arminius le noble caractère d'un il fouseur de l'ind-pendance nationale; il repro ha à ce Foscolo, qui, e tout en s'ettorquat de suivie la pensée moderne, s'obstina dans les foraies geospies (Mazzia), e de ne pas pavoir tirer d'etimeelles portiques d'objets moins elo gues que Troic.

facile et douce déplurent à beaucoup qui ont en vénération le culte de Foscolo pour la fatalité, qui se passionnent avec Alfieri pour le tyrannicide à la romaine, incapable de changer les institutions et d'assurer une liberté; qui adorent, avec les rhéteurs, les enthousiasmes entraînant la sympathie; l'exagération dans le bien et le mal qu'on dit des hommes et du pays; enfin cette philosophie désolante de Byron, qui nous avilit sons prétexte de nous analyser, et qui exprime les convulsions d'une société expirante, plutôt que les palpitations d'une société qui renaît.

L'Italie, qui a eu son Chénier, a maintenant son Béranger, et la colère est leur muse : cœurs généreux, mème lorsqu'ils sont mal inspirés. Mais un livre qui respire une tranquille résignation à des souffrances atroces, et où règne cette sérénité pure que ne troublent ni la persécution ni l'ingratitude, servit mieux la cause des peuples que les emportements lyriques et les lieux communs d'un patriotisme hargneux et arrogant. C'est pour cela que l'Italie le vilipenda, tandis que l'Europe l'admirait.

La flatterie qui applaudit les heureux et dénigre les opprimés, est l'apanage de cette tourbe famélique qu'on ne pourrait appeler gens de lettres sans blasphème. Mais il y a des flatteries d'une espèce plus commune : ainsi, flatter la patrie, pour qu'elle ne sente pas la douleur et la honte qui pourraient hâter son réveil: flatter la force, pour étourdir la pensée; flatter la médiocrité, pour qu'elle fasse échec au génie; flatter le sophisme, afin qu'il étouffe la vérité; flatter la liberté, afin qu'elle se déshonore par ses excès : flatter, à défaut d'autre chose, les préjugés et les passions sans générosité. Mais, quel bien peuvent procurer à la patrie et à la morale des rhéteurs qui travaillent pour enfanter une phrase, qui s'attachent aux vicilleries, aux transpositions et visent aux succès à l'aide de lieux communs; des auteurs qui affichent le mépris pour leurs contemporains, le courroux à froid, le tout par imitation, et qui sont prèts à se faire les panégyristes de quiconque caresse leurs passions; des prédicateurs qui, malgré d'illustres exemples, continuent à déclamer arrogamment devant la majesté de l'autel.

l'ittérature française, Lamartine, Lamartine, l'une des gloires de la nouvelle école, a le sentiment de la solitude, et aperçoit sons les formes visibles un idéal infini. Le monde se laissa bercer à l'harmonie mélancolique de ses Méditations, à ce système délicieux, à cette élevation brillante, facile; puis on le trouva monotone avant même qu'il tombât dans l'individualisme, dans l'amour vaporeux et stérile, dans le culte d'une divinité vague et identifiée avec la nature, et enfin

V. Hugo.

dans une démagogie qui ne procède que de l'enivrement de soimême et de ses triomphes passagers.

Brisant les entraves imposées à la langue française, que l'esprit d'analyse, par amour de la clarté, avait privée de pittoresque et d'énergie, Victor Hugo risqua le mot propre, l'élision, l'entre-lacement, la cadence suspendue, le vers brisé, les rimes libres, et souvent il atteignit à une force inconnue dans ce genre de poésie. Offrant des aspects très-divers, mais toujours doué d'une immense puissance lyrique; supérieur dans le coloris, saisissant admirablement la vie individuelle de chaque objet, il sait représenter sous des images sensibles la pensée la plus abstraite. Lui aussi se gâta en avançant; il prit l'antithèse pour le caractère, voulut peindre pour peindre, supprima les gradations pour n'admettre que les extrèmes, abusa de l'allégorie, personnifia les passions, matérialisa l'idée et poussa la fantaisie jusqu'au delire.

Dans la nature physique et morale, le laid est à côté du beau, comme l'ombre à côté de la lumière, et celui qui ne présentera l'œuvre de Dien que du côté brillant, ne la montrera pas entière; mais l'imitation de la nature est d'autant plus louée qu'elle choisit mieux le beau, et qu'elle ne se sert du laid que pour lui donner du relief. Les romantiques français, au contraire, prirent le laid pour but; comme Byron mettait une vertu dans les âmes les plus perverses, de même Hugo s'attacha à retracer une noble qualité sous les formes les plus repoussantes, ou dans la condition la plus abjecte.

Par opposition à la régularité du grand siècle, l'art dramatique se précipita dans l'étrange, et pourtant il n'atteignit point à l'originalité; il ne fit que changer de modèle. Alfred de Vigny, àme naïve, nourrie de ces belles études qui éternisent les ouvrages, offrit Shakspeare dans sa rude majesté, non plus mutilé et civilisé; puis dans ses drames, comme dans ses poèmes et ses romans (Eloa, Stello, etc.), il pénètre dans toutes les nuances de la sensibilité et parle surtout aux âmes élevées; mais il répand aussi par trop dans ses ouvrages ce découragement qui ne se pardonne qu'après des efforts vigoureux et continus. Dumas, an contraire, exploita les fortes passions; il les étudia à toutes les époques qu'il décrivait, et cela avec cette action qui est le ressort du drame, avec cette pratique de la scène qui suffit pour obtenir des applaudissements, qui maîtrise l'auditoire, mais ne l'anoblit pas. Hugo, qui s'était proposé d'être original, chercha dans les procédés cette puissance qui ne peut venir que de l'inspiration. Son attention se porta plus sur les choses extérieures que dans les replis

intimes du monde qu'il peignait. Lyrique même dans le drame, il demanda ses effets à la pompe du spectacle; il amena des situations terribles sans s'inquiéter si elles étaient vraisemblables. arrivant au point où la passion n'est plus du sentiment, mais de l'instinct, où elle en a la violence et la brutalité (1). Il ne donna point de pendant à son Hernani, qui fut considéré comme un prélude heureux, et transmit à son école une manie de contrastes extravagants, d'anecdotes et de détails exceptionnels, qu'ils prirent pour caractéristiques; ils se jetèrent dans les descriptions, dans les énumérations prolixes là où un mot suffisait aux classiques. Cette école poussa le naturel jusqu'au trivial, tourmentant le style, afin de lui faire reproduire les angoisses physiques et morales. Comme le bizarre est moins varié que le naturel, on arriva bientôt à l'ennui par la route qu'on avait prise pour l'éviter, et l'on prodigua les images de souffrances atroces, inévitables, inutiles. Hugo, qui a pourtant défini la poésie « ce qu'il y a de plus intime dans chaque chose, » édifia son plus grand ouvrage sur le mot fatalité; et ce mot, il l'inscrivit sur le temple d'où rayonne l'espérance qui console la terre.

La comédie, même chez les auteurs les plus renomnés en ce genre, est descendue à la farce; il est rare d'en voir une qui soit faite sans collaborateur, et qui se soutienne par le développement dramatique, par des caractères constants, par un dialogue vrai, une leçon vive. Scribe est tout dehors, accidents mesquins, mésintelligences, équivoques, petites causes qui amènent de grands événements; parfois il a touché le vrai, jamais l'idéal, jamais le fond du cœur : c'est par là qu'il plaît. Quelques pièces des petits théâtres de Paris nous ont plus frappé que toutes ces figures de lanterne magique, parce qu'elles tendaient à ce but élevé sans lequel la littérature n'est qu'un bruit de tambour; mais elles n'étaient pas l'ouvrage d'auteurs en renom, et dont la réputation fût établie.

Le théâtre exagère les défauts, et il en résulte que l'on flatte l'homme vicieux en prétendant le corriger, qu'on stimule ses sens blasés par des excitants, ou qu'on étourdit la pensée qui l'assiège par le prestige du chant et de la danse.

Si les titres seulement des ouvrages nouveaux parviennent à la postérité, elle s'étonnera que notre siècle ait pu revendiquer la qualification de sérieux et de positif. Les romans, devenus la

<sup>(1)</sup> Rien de plus naturel que le passage de Frolio de Notre-Dame de Paris au notaire Ferrand des Mystères de Paris.

lecture générale, ont agité toutes les questions politiques et sociales; mais au besoin du nouveau on a répondu par le paradoxe, l'étrange, les excitations violentes, à ce point que tels de ces livres sont devenus de véritables délits contre la morale et l'humanité. Déjà Rousseau avait proclamé la nécessité et la sainteté de la passion et la fatalité des circonstances; il avait appelé l'intérêt sur l'homme vicieux au détriment de l'homme de bien; il avait introduit le dégoût de la vie réelle et l'abandon des devoirs qu'elle impose. Il fit école. Les romans de Victor Hugo sont l'application de sa théorie du laid. Dans Notre-Dume de Paris, peinture puissante, il ensevelit les hommes sous l'architecture, les àmes sous les sens, dont il expose la physiologie; il se plonge dans une recherche inouïe de souffrances sans s'elever jamais vers cet ordre de choses qui leur imprime le caractère de l'expiation et de la réparation. Dans le Dernier jour d'un Condamné et dans Claude Gueux, il se plait à fouiller les désordres sociaux, qui punissent l'homme pour des méfaits dont il impute le tort à la société ellemême. Paul de Kock réveilla les grossières sensualites du guinzième siècle. Balzac, par un regard pénétrant, par une description puissante, par l'art de s'approprier les idées, sut plaire même aux esprits graves (Louis Lambert, Eugénie Grandet) avant qu'il se fût abandonné à la sensualité, en prétendant y mèler je ne sais qu'elle spiritualité, qui produisait un ensemble étrange et båtard.

Une femme qui, pour la hardiesse de la pensée et l'éclat du style, a peu d'égaux parmi les hommes, s'est servi du roman pour démontrer des théories et appuyer des systèmes. Il ne fant pas la confondre avec la tourbe des romanciers, et toutes ses créations ne sont pas à mettre au rang des premières, écrites sous l'inspiration d'un cœur déchiré et encore saignant; mais on pourra anssi lui demander un compte sévère de cette persistance à saper les bases de la societé, à montrer le néant de la vertu, des croyances, de la volupté même; à précipiter les hommes dans le torrent des passions, dans l'immensité des désirs, au lieu de les aguerrir contre les penchants égoistes et inhumains.

Lorsque le roman fit invasion dans les journaux, on n'y chercha plus l'art ni les situations raisonnables, mais des lieux communs, de basses passions et ce qui pouvait exciter la curiosité du moment; s'adressant aux sens, et non à l'intelligence, il étala les prouesses de l'adultère et de la prostitution. l'héroïsme du suicide, et répandit hypocritement l'immoralité avec la prétention de proclamer le bien. Aussi, le roman français qui badine sur la

mort, qui se roule dans la fange sociale et se complaît dans cette abjection de sentiment et d'expression que l'on dit nécessaire pour attirer l'attention au milieu du bruit des affaires et du fracas de l'orgie, s'est-il attiré de graves accusations. On lui reproche ce mécontentement chez les femmes de leur position dans la société, chez la jeunesse ce désenchantement précoce des illusions généreuses, chez tous le scepticisme satirique, la tendance à contempler la société avec une compassion mêlée de mépris, comme si on la voyait dans un de ces miroirs rugueux et entachés par la rouille qui ne renvoient que des monstres et des physionomies repoussantes. Or, une grande partie du monde civilisé, et l'Italie notamment, se rassasie à ce bourbier, dont ne la détournent pas ceux qui ne dispensent la vérité qu'à petites doses; elle se repaît de livres dont nous souhaitons que les auteurs aient au moins à se repentir un jour quand le monde les aura oubliés.

Critiques.

L'histoire de la littérature ne saurait plus être le catalogue des écrivains de chaque pays, rangés par catégories arbitraires, avec la date et le titre précis des ouvrages et des éditions; il faut qu'elle soit la révélation des idées et des passions, le drame mystérieux des races. C'est ainsi que l'ont conçue les Allemands, qui, profonds dans la connaissance des classiques comme dans la science philologique, et naturellement peu passionnés, ne se laissent pas égarer par l'affection ou par la haine, et peuvent être neufs dans leurs jugements sans que des feuilles mercenaires calomnient ou dénoncent leur libre langage. Sismondi jugea du même point de vue que madame de Staël les littératures du midi; mais, trop imbu des idées de son époque, il ne put comprendre une infinité de choses, surtout ce qui est original et spontané. Hallam trouva sous sa main, pour tracer le tableau de la littérature européenne depuis la Renaissance, une foule de travaux entrepris dans son pays et en Allemagne; aussi est-il, à leur exemple, tantôt trop succinct, tantôt trop abondant, et l'on ne trouve chez lui ni jugements originaux, ni vastes conceptions. Schæll donna en compilateur une Histoire de la littérature greçque et romaine, en s'attachant, comme Hallam, à des subdivisions de matière auxquelles le sujet se prête mal.

En Italie, le Modenais Antoine Lombardi, continuant Tiraboschi, parut se proposer de suivre exactement ses modestes allures, et de ne jamais prononcer un jugement personnel. Jean Baptiste Corniani (1813) morcela dans les individus cette histoire qui tire une signification de l'ensemble; mais, à travers un style plus incorrect que négligé, il laisse apparaître la connaissance des au-

teurs et cette passion sans laquelle aucun sujet ne devient noble. Il fut continué par Camille Ugoni avec une plus grande hardiesse de sentences.

La critique qui apporte une profondeur laborieuse dans l'exercice de la pensée, de la patience dans la pratique, et cette puissance idéale qui permet toujours de distinguer le fond de la forme, et de saisir l'unité de l'esprit sous la variété des expressions, périt devant la critique folliculaire, trop souvent adulatrice, toujours myope, laquelle triomphe néanmoins, parce qu'on lit les journaux et non les livres. Les journaux littéraires, qui devraient être la révélation esthétique d'une nation et les matériaux pour l'histoire future, ne se sont pas encore élevés en Italie à cette dignité qui juge sans avoir pour but de blàmer on de flatter, qui examine le mérite au lieu d'accepter servilement l'opinion courante, toujours suspecte; qui appréciant d'un point élevé, non-seulement signale les défauts, mais fait goûter les beautés.

Et lorsque nous-même nous avons étudié les anteurs, non-seulement avec l'impartialité dont il est facile d'user envers les morts, mais avec la conviction que donne un examen personnel de leurs œuvres, nous avons subi de violents reproches, parce que nous y avons cherché, à côté des mérites littéraires, l'intention politique, l'effet moral, le rapport avec les sentiments du siècle. Il est certain qu'une histoire littéraire de l'Italie faite à ce point de vue manque encore; du reste, la liberté n'est pas encore suffisamment façonnée au courage pour affronter la tyrannie des juges.

En France, la critique élargit ses vues durant les instants de calme dont la littérature put jouir sous la restauration, avant de se trouver tout à fait absorbée dans la politique. Villemain, homme de goût et de style, ne se renferma pas dans la poétique d'Horace et deBoileau. Quoique plus net et plus rationnel qu'animé, trop conciliant peut-être, il évite les décisions tranchées; mais il sut dans ses leçons stimuler son jeune auditoire en lui signalant « le talent et le génie appliqués aux intérêts civils de la societé (1). » Tout en révérant les encyclopédistes, il osa trouver des beautés dans les Pères de l'Église; mais, lorsqu'il dit que « l'allusion contemporaine enlève en durée aux ouvrages ce qu'elle leur donne en vogue, » il prononce la condamnation de ses compatriotes, et en partie la sienne propre. Il s'y trouve encore un défaut qui déparc les œuvres contemporaines, c'est d'avoir été improvisées; on dirait que le Français a perdu la faculté de méditer longtemps un

<sup>(1)</sup> Leçon 57.

ouvrage en silence, de faire difficilement des pages faciles et de se croire à moitié quand il a terminé le livre. A l'exception de deux histoires (1) et de quelques romans, nous ne voyons que des leçons recueillies à l'aide de la sténographie, des articles de journaux ou des lettres, formes qui dispensent de donner de la plénitude aux choses et du fini au style, personne ne ponvant les exiger dans des travaux corrigés à peine sur les éprenves, et qui excluent en conséquence la méditation et l'idée de proportion. C'est de cette manière que sont nés les ouvrages de MM. Gnizot, Cousin, Lherminier, même ceux de Thierry. Indépendamment de la médiocrité des ouvrages eux-mêmes, il en est résulté l'habitude de s'en tenir à l'impression da moment, de faire du bruit (2), de caresser les petites passions du jour (3); anssi fant-il, pour le petit nombre d'ouvrages qui survivent, se reporter à la date où ils furent composés.

Litterature anglaise.

Le siècle de Byron et de Walter Scott fut pour l'Angleterre un siècle d'or, rival de celui d'Élisabeth et plus original que celui de la reine Anne; mais on préfère la vie domestique aux thèmes élevés que l'on s'attachait alors à traiter. Au milieu des innombrables imitateurs de Walter Scott, Bulwer seul se distingue par des idees larges, et tend à un but sérieux; il sait beaucoup, mais il en résulte qu'il s'égare en digressions inopportunes. Il apporta tous ses efforts à procurer à la condition de l'homme de lettres cette dignité sociale qui lui manque trop souvent. Lewis, marchant sur les traces d'Anne Radeliffe, prodigua, dans le Moine, la terreur et les couleurs fansses, en v mèlant des coups de pinceau voluptueux. Guillaume Godwin se complait aussi dans la terreur: mais c'est du cœur, et non des movens extérieurs qu'il la tire. Dans son Caleb Williams, il attaque le système social, comme le fit ensuite lord Byron, en mettant en scène des situations effrayantes, des âmes désolées, des passions furieuses et misanthropes. Distingué aussi comme politique, il a écrit sur la république d'Angleterre.

<sup>(1)</sup> Ceci était écrit avant la mode des histoires improvisées, qui date de deux ans.

<sup>(2)</sup> On se rappelle l'ode à la lane, folle composition d'un jeune poete de mérite et qui n'avait pour but que d'attire: l'attention.

<sup>(3)</sup> Rien n'est plus fatigant que de voir les cours de MM. Cousin, Villemain, Guizot, Daunou interrompus par les on rit, applaudissements, etc.; puis d'y rencontrer ces phrases: Nous n'arons aujourd'hui le temps de faire aucune observation sur... Je suis forcé d'abré er... etc.

Plusieurs autres écrivains, et particulièrement des femmes (mesdames Edgeworth, d'Arblay, etc.), imitèrent Richardson dans l'analyse des affections. Lady Morgan, pleine d'esprit et de hardiesse, provoqua par ses attaques les injures que beancoup de critiques lui adressèrent, surtout en Italie, où elle vécut en rapport avec les libéraux, et qu'elle traite d'un ton de protection singulière. Les Anglais se distingueraient particulièrement dans les voyages, partie si riche de leur littérature et appropriée à leur vie errante, s'ils ne portaient partout avec eux leurs manières, leurs habitudes, leur langue nationale, en réprouvant tont ce qui n'est pas elle, et par suite voyant peu ou mal. Ils ont mieux réussi dans les romans de mœurs et de scènes domestiques. Charles Dickens, dont la réputation va grandissant, est rempli de cet enjouement grave (humour) qui signala les auteurs d'essais, et il a une manière tout à lui de tirer des leçons morales des traditions populaires. D'Israëli, doué d'une plus grande puissance, prend pour but de ses traits, dans le roman politique. l'aristocratie intolérante et tyrannique; il oppose à une société « dont les relations, fondées sur l'égoïsme, la cruauté, la fraude, conduisent à l'immoralité, à la misère, au crime » les maux que souffre le peuple anglais, « autrefois, brave, heureux, religieux, meilleur que tont autre au monde, et anjourd'hui vicieux, avili, exténué, vivant sans bonheur et mourant sans espérance, » Néanmoins, ce n'est que du cœnr des riches qu'il attend les ameliorations, et il désapprouve toute tentative qui ne serait pas légale. La Famille Caxton, de Bulwer, publice naguère, peut être comparée aux œuvres de Fielding et de Richardson. Dans ces livres, où l'on cherche surtout à montrer l'humanité dans un homme, domine l'humour, c'est-à-dire trois parties de sentiments élevés pour une de grotesque, trois de sensibilité pour une de moauerie.

Toute la littérature anglaise marcha sous les deux bannières politiques des conservateurs et des libéraux. Nous avons vu les uns et les autres fonder une université dans Londres; les wighs, ayant fondé en 1802 la Revue d'Édimbourg, dirigée par ce Jeffrey que Walter Scott et Byron proclamèrent le premier critique du siècle, les torys y oppposèrent la Revue trimestrielle. Les jugements se ressentent nécessairement de la politique; mais, en général, ils sont sérieux et profonds; ne se contentant pas de l'humble tàche de prononcer sur le mérite d'un livre, ces critiques prétendent juger les principes sur lesquels il s'appuie.

Dans un pays où l'importance du talent est si grande, les par-

tis cherchent à le conquérir, et de la vient que l'on voit paraître dans les Revues des travaux étudiés et émanés des meilleures plumes sur la jurisprudence, sur les arts, sur le gouvernement; on peut dire que les discussions du parlement se sont introduites ainsi dans la littérature. Robert Wilson, prosateur énergique, défendit les torys avec une extrême facilité, un sentiment profond et beaucoup d'éclat. Macaulay se fit une réputation par les essais qu'il publia dans la Revue d'Édimbourg, et acquit un siége dans le parlement. Plusieurs problèmes historiques ont été discutés dans les revues, d'où il s'est répandu beaucoup de connaissances et de bon sens dans les classes moyennes; de plus en plus, les auteurs ont continué à se tenir sur leurs gardes, et ne se sont pas endormis sur leurs lauriers.

Le théâtre n'a pas été heureux en Angleterre. Byron n'écrivit pas ses drames pour un auditoire. Les *Compositions sur les pas-sions*, de Georges Ballie, valent mieux.

Le dictionnaire des dix mille auteurs anglais vivants vers 1830 comprend dix-neuf cent quatre-vingt-sept poëtes. Les critiques savent les répartir en écoles irlandaise, écossaise et anglaise. La première est vive, véhémente, parfois étrange, comme dans lady Morgan; la seconde est philosophique, s'occupe d'analyse, d'histoire, de sentiments naturels et profonds, et se montre parfois minutieuse et pédantesque. Dans la dernière dominent le bon sens pratique, une rude simplicité, l'énergie, la discussion large et indépendante.

Beattie, philosophe et poëte écossais, eut Byron lui-même pour imitateur. C'est à tort que Byron passe chez quelques-uns comme un révolutionnaire hostile au passé, tandis qu'il soutenait, au contraire, Pope et Addison contre Coleridge, et frappait sur les novateurs qui voulaient émanciper la poésie nationale. Coleridge, peu dramatique, acquit une réputation supérieure à son mérite par une imagination brillante plutôt que par des créations complètes. Georges Crabbe, satirique violent, poëte de la réalité et de la vie obscure et positive, énumère les misères du paysan, chez lequel il ne voit qu'angoisses et désespoir. Rien de plus riant, au contraire, que les Plaisirs de la mémoire et la Vie humaine, par Rogers. Le ministre Canning connut les finesses de la satire. Campbell, auteur d'hymnes et de chants militaires, possède un rhythme savant, ainsi que l'harmonie qui est nécessaire entre la pensée et l'expression. Wordsworth, représentant d'une poésie que les deux siècles précédents avaient oubliée, montre la sympathie de ce qui a vie avec les êtres inanimés; poëte de la nature.

1884.

1882.

épris de tout ce qui porte à l'honneur, à la morale, à la religion, il aborde les sujets vulgaires avec dignité, et emploie un langage aussi magnifique que les spectacles qu'il contemple. Schelley, à l'inspiration satanique, attaque la Providence.

Southey, bercé par la poésie rêveuse des *lackistes*. obtint, très-jeune, de grands éloges pour sa *Jeanne d'Arc*. Lorsqu'il eut vu la révolution française aboutir au despotisme, lui qui avait excité les peuples à se soulever, il maudit le progrès et la civilisation, et devint poëte lauréat. Uni, facile, clair, souvent original, il se vit en butte aux traits des revues, en raison de la faveur qu'il obtenait à la cour.

Thomas Moore, le petit ami de Bloom, importa dans sa patrie les récits de l'Orient, et ne produisit qu'une composition bâtarde. Dans ses Chants nationaux d'Irlande, il appliqua des paroles patriotiques aux vieux airs de ses montagnes. Il a écrit des satires très-mordantes; mais, avec tant de facilité et d'éclat, il atteint rarement la véritable poésie.

On peut sentir la poésie du peuple dans le cordonnier Bloomfield, qui, bientôt abandonné par ses protecteurs, mournt de chagrin; comme aussi dans Allan Cuningham, pauvre enfant écossais, qui devint un habile lyrique et un critique plein d'élégance. Walter Savage Landor est peut-être celui qui, de nos jours, écrit le mieux dans cet idiome.

Mais c'est dans le parlement que se trouve la littérature la plus vraie et la plus actuelle, nourrie de science civile sans rester étrangère aux réminiscences classiques.

La littérature des Américains du Nord est la fille de la littérature anglaise; mais, occupés à conquérir leur indépendance et à l'organiser politiquement, tâche plus difficile, poussés par un mouvement matériel incessant, inexprimable, ils ont été, dans leurs écrits, plus positifs même que les Anglais; encore leur plume ne s'exerca-t-elle que dans les journaux, jusqu'au moment où se sont révélés de nos jours des auteurs dignes d'une attention particulière. Cooper est incomparable dans la peinture de la vie de mer et dans le contraste des habitudes civilisées avec l'existence du sauvage. Lui et Washington Irving nous ont fait connaître les usages et les mœurs de l'Amérique. Longfellow a pris place parmi les meilleurs poëtes; Brownson, qui rédige la Revue de Boston, peut être rangé parmi les bons prosateurs. Les historiens Irving, Prescott, Bankroft sont les premiers qui se soient hasardés dans cette voie, et ils n'en sont pas moins remarquables. Channing, de la communion évangélique, appliquant à la

société une morale sympathique et large, agita du haut de la chaire les questions vitales et surtout l'amélioration des classes ouvrières avec une chaleur et une pompe inaccoutumées dans cette langue, mais qui ne conviennent pas mal à qui traite des intérêts de l'humanité (1).

Charles Scalsfield, qui a sutout écrit en allemand, a peint la démocratie américaine avec beaucoup d'originalité. Le roman de de madame Beecher Stowe a fait pleurer le monde entier sur les souffrances des nègres, mais sans indiquer un remède.

Littérature allemande. Schiller et Goëthe, l'homme de cœur et l'homme d'intelligence, resteront longtemps à la tête de la littérature allemande. Le premier est toujours inspiré; le second, toujours maître de sa verve et de son style, dispose avec une logique sévère là même où il ne montre que désordre, et contemple avec une ironie sans amertume l'amour, la patrie, tous les intérêts qui s'agitent à ses pieds.

C'est de Schiller et de Goëthe que la poésie allemande a recu la forme classique; mais d'autres sarent l'amener à un sentiment plus profond, à des innovations parfois originales, et réussirent à mêler les rèves du mysticisme aux mœurs prosaïques de leur patrie. Tieck, critique remarquable de l'école romantique, lui communique un sentiment plus religieux, plus chaud, plus essentiellement tudesque; il donne à la forme plus de mouvement, de passion, de simplicité tout ensemble et de liberté, ce qui le rend le poëte le plus allemand. l'interprète le plus éloquent du moyen âge, soit du côté chrétien, soit du côté païen. Il fait revivre les traditions avec des formes nouvelles, en leur conservant la naïveté particulière à l'enfance des peuples; il a intercalé d'autres récits populaires dans le Fantasus, dialogues sur la véritable nature de la poésie : il oppose celle du moyen age, de Shakspeare, de Calderon, de Dante à la poésie banale de nos jours; la manière mâle de sentir, qui engendrait la vertu. à la faiblesse mèlée d'art qui engendre nos défants; la simplicité et la bonté antique aux raffinements actuels; la profondeur et la chaleur de sentiment qui se manifestaient dans la religion, l'amour et l'honneur, à l'intelligence superficielle qui se révele par l'incrédulité, par l'égoïsme, par la coquetterie. Très-fin dans l'observation et l'épigramme, il dirige sa satire non, comme tant d'autres, contre l'exaltation des nobles sentiments, mais contre l'esprit calculateur et la prudence égoïste.

Ticck.

<sup>(4)</sup> Lectures on the elevation of the labouring portion of the community.

Menzel et l'école de Schlegel, qui procède de Tieck, le placent au-dessus de Goëthe; les moins enthousiastes le mettent à côté de lui. Bien qu'il dise que la valeur d'une composition se mesure au plaisir qu'elle excite, quel qu'en soit le sujet, il inspire du respect pour les traditions nationales. Il servit la cause de la patrie dans l'insurrection contre l'étranger; mais ce monvement donna l'essor à une poésie qui n'eut pour but que d'exciter les sensations.

Goëthe était si universel, qu'il serait impossible de dire quel était son genre (1); mais les Allemands aiment de préférence les poêtes qui pincent toujours la même corde; qui, restreignant leur essor dans un horizon étroit, chantent les traditions et les généalogies de chaque castel, et tendent à l'infini avec une naïveté d'épanchement qui ne s'inquiète nullement de ce que l'on en dira, ni même de savoir si l'on dira quelque chose.

L'école suève, illustrée par les noms d'Uhland, de Korner, de

(1) Goethe disait dans ses dernières années : « La république des lettres va aujourd'hui absolument comme l'empire romain au temps de sa décadence, quand chacun voulait gouverner et qu'on ne savait plus qui étail l'empereur. Les grands hommes vivent dans l'exil, et le premier rustre qui se fait chef de parti, pour peu qu'il ait d'influence sur l'armée, se proclame empereur. Wieland et Schiller sont détrônés : combien de temps conserverai-je ma vieille pourpre impériale? Novalis n'était pas encore empereur, mais il s'en fallait pen ; c'est dommage qu'il soit mort jeune! Tieck, lui aussi, lut empereur, mais bien peu de jours, fl fut accusé de douceur et de clémence ; le gouvernement veut aujourd'hui une main robuste, une espèce de grandeur barbare. Les deux Schlegel ont régué en despotes. C'étaient, chaque matin, des proscriptions on des executions nouvelles, choses qui plaisent beaucoup au peuple depuis longtemps. Dernièrement, un jeune débutant appelait Frédéric Schlegel un Hercule allemand qui nettoie le pays avec sa massue. Aussitôt le magnanime empereur lui expédie des lettres de noblesse, avec le titre de héros de la litterature allemande, et lui affecte pour dotation les gazettes, qui s'essoufflent en faveur de ses amis et de ses partisans, tandis qu'elles ont soin de ne pas dire un mot des autres. Expedient admirable, trèsopportun avec ce digne public qui ne lit jamais un livre tant que les gazettes n'en out pas parlé?...

« Il est mort récemment à Iéna un jeune poete, trop tôt en vérité; car, pour peu qu'il eût continué, il se serait fait un nom. Ses amis assurent, dans les gazettes, que ses sonnets iront à la postérité. Ell! mon Dieu, il faut antre chose que des sonnets et des almanachs pour devenir un grand homme. Dans ma jeunesse, j'ai entendu dire à ces hommes graves que tout un siècle a beaucoup de mal pour produire un poête, un peintre de génie. Mais nos petits jeunes gens y ont apporté remède, et c'est un plaisir que de voir comme ils nous traitent. Anjours'hui on n'appartient plus à son siècle, comme cela devait être; mais on prétend l'absorber en soit tout entier : puis, si tout ne va pas à leur fantaiste, les voilà qui s'indignent contre le monde, qui méprisent le vulgaire, et se maquent du public... » Göthe aus nahrem personlichen Unegange dargestellt, bey Joux Falk, p. 103.

Schwab, imprime à la poésie un sentiment religieux, grave, passionné et des formes populaires plus libres. « Que celui-là chante, « dit Uhland, à qui fut donné le chant dans la forêt des poëtes « allemands. O joie, ô vie, lorsque chaque arbre répète sa chan- « son! Le chant n'est pas l'héritage d'un petit nombre de noms « pompeux; la semence en est répandue par toutes les terres de « l'Allemagne. Confie à de libres accents ce que ton cœur te « dicte intérieurement. »

Ce même Uhland, Rückert, à la poésie facile et libre, Arndt, Schenkendorf, Stagemann, Follen, Kleist et d'autres encore combattirent en chantant; c'est au bruit des odes de Körner que la jeunesse des universités s'élançait, intrépide, contre les étrangers. Une fois le triomphe et la paix survenus, les politiques déplorèrent les déceptions qui suivirent et décochèrent leurs traits contre ceux qui les avaient abusés. Dans la même carrière se distingua aussi l'Autrichien Grün (Auersperg). Collin, à qui Vienne érigea un monument comme à un poëte national, excellait, malgré son penchant pour l'histoire grecque et romaine, à faire vibrer l'esprit germanique.

Les poëtes libéraux ressuscitèrent en 1830; mais bientôt, faisant de nouveau silence, ils laissèrent retentirencore la voix des poëtes du passé. Malheureusement, la muse se rend parfois l'organe des démolisseurs religieux et des espérances communistes.

Kotzebue alla fouiller dans les immondices sociales, ne s'occupant que des coups de théâtre et de l'effet, délayant dans un style diffus une morale triviale, et idéalisant sans cesse les vices comme les vertus. Iffland, auteur du Joueur, combattit les révolutionnaires dans les Cocardes; mais ses intentions morales ne rachètent pas sa facture relàchée. Aujourd'hui les auteurs de comédies rappellent trop la manière française. Grilparzer, Bauernfeld, Charles Hugo et d'autres ont fait des tragédies qui méritent de vivre; Raupach dramatise toute une génération dans les Hohenstaufen, et toute l'insurrection grecque dans Olga et Raphael. La fatalité de Werner est plus terrible et plus douloureuse que celle des anciens, parce qu'elle est transportée du palais dans la vie domestique.

De même que le mysticisme de Novalis venait de l'aspiration vers l'absolu, l'école humoriste introduisit l'ironie dans l'art; mais le rire laisse entrévoir une souffrance intense, et la légèreté une méditation profonde. Jean-Paul Richter, génie étrange, mêla dans ses compositions sans modèle des éléments si hétérogènes, qu'à la première vue on croirait y voir l'œuvre d'un fou :

1763-1825.

le bas s'y associe au sublime, des connaissances profondes à des idées superstitieuses, à des sentiments de toute classe, de tout état, de tout siècle, et tout cela exprimé dans un style rempli d'ellipses, de parenthèses, de sous-entendus, de phrases sans liaison ou de périodes interminables. Néanmoins, quand on parvient à débrouiller ce chaos, on y découvre un poête passionné pour toute vertu, et que tout vice indigne, un poëte tout occupé à chercher dans la nature et dans son siècle tout ce qu'il y a de beau, de tendre, de mystérieusement sublime dans la destination de l'homme, et à le représenter comme un mélange d'ironie, de comique, d'effrayant, de positif (1). Ernest Hoffmann de Konigsberg, pilier de tavernes, lorsqu'il avait échauffé son imagination par le vin et des contes de veillée, écrivait les Récits fantastiques, remplis de diables et de faits imaginaires, qu'on dirait à peine le produit d'un esprit sain. Chamissus fut moins original, mais plus intelligible. Solger agrandit le rôle de l'ironic dans l'art, auquel il donne pour but de révéler à la conscience humaine le néant des choses finies et des événements du monde réel; en outre, il établit que le génie consiste à se placer à ce point de vue de l'ironie divine qui se fait un jeu des choses créées, des intérèts, des passions, des luttes, des collisions de la vie humaine, de nos souffrances comme de nos joies, et à faire planer sur ces tragi-comédies la puissance immuable de l'absolu.

Les romanciers se jetèrent sur les traces de ces écrivains et sur celles des auteurs étrangers : la nature et l'histoire ne leur suffirent plus; ils cherchèrent des sujets dans le monde fantastique (2). Rarement les Allemands s'élèvent à un noble idéal. Dans leurs ouvrages scientifiques, l'entassement des détails diminue l'impression et la valeur des idées générales. La facilité de leur langue si riche les rend négligés dans la poésie et plus encore dans la prose; en mème temps, leur philosophie, hérissée de formules, s'enveloppe d'obscurité. Aussi, rien ne leur va moins que l'imitation des Français, qui les envahit à cette heure, où des centaines de journaux reproduisent l'esprit et souvent les affaires de Paris. Les grandes questions religieuses et politiques y sont discutées sur un ton tour à tour sérieux et railleur, et la haine a donné à certains evilés une véritable éloquence.

Dans les pays scandinaves, la plupart des écrivains emploient

<sup>(1)</sup> Voy, tome XVII.

<sup>(2)</sup> Voyez notre Saggio sulla letteratura tedesca; dans le Ricoglitore italiano de 1836-1837.

Littérature scandinave. la langue allemande. Les ouvrages originaux ont ce ton sévère dont la nature se revêt dans ces contrées : l'expression est rude et sans ornement, mais puissante; point de frivolité élégante, point de modes éphémères. Les vieilles traditions, la vie toute particulière du mineur, les mystères de la nature y donnent naissance à une poésie fort éloignée de celle de l'Europe. Les Danois, déja bons poëtes, rappellent dans le dix-septième siècle, Kingo, Hansen, Arrebæ, Römberg, qui furent surpassés par Holberg (1748), resté populaire comme poëte comique. Le satirique Falster et l'historien Jean Gram (1748) se distinguaient par le style. G. Ewald et H. Wessel se montrèrent originaux dans le genre lyrique et démocratique, puis Heiberg, Frimann, Zetlitz, Jagemann, Gruntvig, Hauch, Rahbeek et le romancier Andersen.

La mélancolie donna à Vitalis (Henri Sjögren de Sudermanie) des ailes pour s'élever librement entre l'école mystique allemande et l'école classique, et s'affranchir de cette régularité à la Boileau, qu'il combattit par la satire. Tegner, évêque de Vexio, introduisit le romantisme, et chanta d'une manière originale V Histoire de Frithiof (1782, 13 novembre 1846): mais ces écrivains restent presque inconnus à l'Europe, comme Geier, poëte historien, comme l'évèque Franzen, Atterborn, Nicander, Andersen (1805) Baggesen (1764-1826) et le poëte islandais Thorarensen. Les romans de Frédérique Bremer, qui n'ont rien de l'ivresse démoralisante des créations en vogue, commencent à faire du bruit parmi les étrangers. Le théâtre danois, créé par Holberg (1720-1750), s'est soutenu depuis. Œhlensehleger, la gloire de la Scandinavie, a traité avec puissance dans ses tragédies des sujets nationaux; il a défendu la religion d'Odin contre le christianisme avec les idées surannées de Volney et de Dupuis. En Suède, on a publié récemment (1857) la Biographie des Suédois célèbres; il y paraît, comme en Norwége, d'autres œuvres historiques. mais plus encore sur le droit national, l'instruction publique et la théologie (1).

Littérature hongroise. La Hongrie n'a jamais eu une littérature florissante, bien que

<sup>(1)</sup> De 1847 à 1854, on a publié en Norwége 87 ouvrages de philologie, 23 de philosophie, 65 de pédagogie, 18 de théologie, 63 de droit, 46 sur la politique et l'économie publique, 26 sur la médecine, 39 sur les sciences naturelles, 48 sur l'économie domestique, 12 sur la technologie, 123 sur l'histoire, 33 sur la navigation et le commerce, 23 sur l'art de la guerre, 28 sur les mathématiques, 187 de litterature. Dans ces onvrages (an nombre d· 1,027), 870 sont originaux, 139 sont des traductions, et 13 des réimpressions; 791 ont été édités à Christinia.

cette langue harmonieuse et énergique (1) ait été parlée plus d'un siècle à la cour de Transylvanie , et qu'il existe des ouvrages dans ses différents dialectes. Elle tend aujourd'hui à se constituer comme expression de cet esprit national qui s'est soulevé plus d'une fois contre ses dominateurs. Faludi l'a rajeunie avec talent. Quelques écrivains, déjà célèbres par des ouvrages composés en allemand, se sont appliqués au madgyare : employé dans l'administration et dans l'enseignement , il s'est plié à des ouvrages de grammaire et d'orthographe , à des traductions, à des journaux et au théâtre ; mais il nous est arrive de voir reproduire sur la scène hongroise, comme sur celle de l'Aflemagne, les panvretés brillantes des auteurs français.

Teleki, président de l'académie hongroise, ne put, surpris par la mort (1851), achever l'Histoire et la description physique et morale de sa patrie, qui maintenant est continuce par Szabò. Tandis que le premier se borne a f'ere des Hunyades, Szalai fait l'Histoire générale de la Hongrie (1852-57), et publie les monuments historiques hongrois et quelques biographies; beaucoup de collections érudites sortent de l'academie hongroise et de celle de Vienne. Les Sources historiques de la Transylvanie sont publiées par le comte Miko. La sage protection d'Albert Bartakovics, archevèque d'Erlau, encourage la littérature nationale, en la plaçant sous le manteau de la religion; la sociéte de Saint-Etienne le seconde par la publication, dans la langue nationale, de livres originaux ou traduits, ayant pour but l'intérêt du peuple.

Un grand nombre d'écrivains composent des romans, et les romans politiques et moraux de Joseph Götvos ont acquis de l'importance à cause de l'opportunite. G.d. Vaida. Josika, Knthy, Nagy, Palffy, Kemeny en ont fait dans le genre de Walter Scott et de Balzae; Mauro Jokay, directeur des journaux Eletkepek, la Gazette du dimanche, la Presse, en publie un très-grand nombre. Son ami, Petöfi, qui a péri dans la dernière révolution, passe pour le plus grand poëte lyrique; avec lui rivalisent Lisznyai, Tompa, Levay, Naday, qui rapprochent la poésie du faire national plus que de l'imitation allemande, comme le faisaient Széméré, Czokonaï, Vorosmarty, Baiza, les frères Kisfaludy. La ballade Kant de Jean Garay est restée populaire; il est mort misérablement en

<sup>(1)</sup> Nous avons compris, tome X, la langue hongroise au nombre des langues finnoises, comme l'ont fait la plupart des phitologues; mais aujourd'hui des savants de ce pays prétendent démontrer qu'elle est germanique.

1853, comme le poëte et historien Virag en 1830; comme l'auteur dramatique Czako en 1847; comme l'économiste Barandy, le satirique Nagy, le poëte Sukei, le comte Maitath, qui, septuagénaire et poussé par la misère, s'est donné la mort à Munich en 1855. La Budapesti Szemble est le journal le plus sérieux dans un pays où la raillerie humoristique vient souvent revêler les souffrances profondes. Sur les instances des évèques, le père Theiner prépare maintenant (1858), à Rome, la Ungaria sacra, qui doit mieux s'accommoder aux temps que celle du jésuite Inchoffer.

Littérature

La langue finnoise a fait des progrès dans le dernier siècle, en laissant de côté les imitations pour y substituer les traditions, les usages et les sentiments nationaux. Après Lencqvits, qui publia le Miroir de la superstition des anciens Finnois (1782), et Ganander, qui retraça la Mythologie finnique (1789), le docteur Lönnrot fit paraître le Kalewala (1835), épopée qui est la source la plus pure de la mythologie finnoise. La Finlande ayant été réunie à la Russie, la culture intellectuelle s'y est développée, et l'on y publie aujourd'hui des journaux. outre des livres élémentaires et des traductions. Il s'imprime des grammaires jusque chez les Lapons, ainsi que des livres ascétiques et techniques.

Littérature slave, La littérature de la Bohème, soutenue par une langue qui fut longtemps celle des savants et de la diplomatie en Allemagne, lorsque Charles IV eut imposé aux électeurs de l'apprendre, cette littérature dépérit quand la contrée tomba sous le joug de l'Autriche; mais elle se réveille aujourd'hui. Schaffarik et Pallaky s'occupent de dictionnaires et d'archives; Kollar chante les anciens exploits nationaux; les journaux et les traductions s'étendent, et la littérature slave a beaucoup à espérer de la renaissance de ce pays.

Littérature russe. Au temps de Pierre le Grand, le peu de livres que la Russie possédait. la plupart sur des matières religieuses, ctaient écrits dans un vieux slave, mêlé de latin, de polonais et de russe vulgaire, jargon lettré, incompris du peuple, auquel ne restaient que quelques chansons et des traditions orales. Le czar Pierre fit prévaloir le russe; mais comme cette idiome ne suffisait pas aux éléments introduits soudainement dans cette civilisation, il se mélangea d'expressions et de phrases suédoises, allemandes, françaises et hollandaises, mosaïque avec laquelle une littérature n'était pas possible. Lemonossof, qui parut dix ans après la mort de Pierre le Grand, peut être consideré comme le premier qui ait écrit dans la langue russe. Au commencement de ce siècle, elle fut dégagée de ses langes et embellie par Karamsin pour la

prose, et par le gracieux Joukofi pour la poésie; ni l'un ni l'autre ne furent pourtant originaux. Derjavine, hardi et poétique autant que le comportaient les formes mesquines alors en usage et l'indocilité de la langue, montra plus d'individualité, de même que le fabuliste Krylof, rempli de bon sens malicieux et d'une finesse toute slave.

Ces écrivains appartiennent encore à l'époque que l'on pourrait appeler philologique, attendu qu'ils profitèrent moins à la littérature qu'à la langue. Cette langue est arrivée aujourd'hui à la précision, à la finesse, à l'universalité, autant qu'il le faut aux auteurs et aux lecteurs de ce pays ; elle tend à se purger des mots étrangers. Le dictionnaire de l'Académie de Pétersbourg, par ordre de racines, peut servir de modèle. L'empereur Nicolas, qui veut la nationalité jusque dans le langage, a décrété qu'à partir de 1845 personne n'obtiendrait les grades academiques sans avoir subi un examen rigoureux sur la langue russe.

Les écrivains, bien que les nationaux nous les citent en grand nombre, manquent de cette originalité qui peut les faire apprécier des étrangers et les rendre utiles à leur patrie. Gryboiedof a fourni beaucoup de proverbes à la haute société dans sa comédie : Malheur aux gens de talent! Tout en se modelant sur Byron, Pouchkine conserva le fond et l'âme russes. Dans des vers énergiques et harmonieux, il donna la plus haute expression poétique de la vie nationale, avec ses joies et ses douleurs, en homme mùri par l'expérience, et qui exprime ce qu'il a ressenti avec chaleur et liberté. Maître au point de vue de l'art, son influence fut plus littéraire que morale : il eut une fin prématurée, et fut tué en duel (1837). Il en est de même de Lermontof (1839), le seul qui soit digne de lui être comparé dans la poésie et dans les contes; on sent chez lui le besoin d'agir, stimulé par une inaction obligée; il est rempli de ces inspirations généreuses dont il a été jusqu'ici le meilleur interprète parmi les Slaves. Sur leurs traces, les écrivains se sont divisés en classiques et en romantiques, les uns tendant à l'imitation, les autres à l'originalité. Nicolas Gogol a peint la vie de l'Ukraine avec un coloris vigoureux et naturel; s'étant depuis fixé dans la grande Russie et perfectionne dans la langue, il a fait des romans fort répandus, des comédies qui ne manquent pas de force comique, et des portraits de la nature slave aussi fidèles pour le mal que pour le bien, sans éclat ni charlatanisme.

En Russie, les meilleurs écrivains tendent à retracer la vie nationale, aidant ainsi le gouvernement qui veut exclure l'imitation

étrangère. Tel apparaît dans ces récits Solohoupe; si l'on compare cette originalité aux afféteries allemandes, on est tenté de leur préférer l'ingénuité sincère et pleine de bonhomie de ses personnages, ces habitudes patriarcales des maîtres, ce commerce tout de pratique et non de théorie. Les études philologiques sont très suivies en Russie. On enseigne dans toutes les universités l'arabe, le persan, le turc; dans quelques-unes le sanscrit, le mongol, le kalmouk, langue que le P. Hyacinthe a fait connaître. On forme à Pétersbourg des missionnaires et des ambassadeurs pour la Chine, et c'est chez les Russes, plus flexibles et plus insinuants que les Anglais, qu'il faut chercher les meilleurs renseignements sur l'Asie centrale.

l itterature polonaise. Les poëtes n'ont pas manqué aux Polonais pour déplorer les malheurs de la nation ou pour réveiller ses souvenirs. En 1801, une université fut fondée à Varsovie pour l'étude de la langue nationale, étude à laquelle trop de désastres ont mis obstacle. Aujourd'hui la plupart adoptent la langue russe. Varsovie est à la tête de cette littérature; mais il paraît que la poésie est morte avec Miçkiewicz. On s'occupe généralement de travaux scientifiques. de traductions, de journaux; il faut distinguer néanmoins le Miroir bibliographico-historique des sciences et des lettres en Pologne, publié à Wilna, en 1857, par Adam Jocher.

La littérature aplo-hellénique se forme chaque jour au sein d'institutions (1) libres, et à côté d'elle grandissent les littératures valaque et illyrienne.

Littérature espagnole. Les écrivains espagnols, remués par les événements et les alternatives de l'exil, ont entrepris de régénérer la littérature nationale. Arguelles, Quintana, Gallegos, Prias, Gallardo, Martinez de la Rosa, Ange Saavedra, Trueba, Toreno et d'autres encore ont écrit dans des temps d'infortune ou loin de leur pays. Beaucoup d'Espagnols ont déployé de l'éloquence à la tribune ou de l'énergie dans les négociations. En contemplant leur pays bienaimé, ils n'éprouvent que honte pour les temps monarchiques, que regrets pour l'époque féodale; mais, s'abandonnant aux faciles inspirations françaises, ils préfèrent la sobriété de pensée, la finesse du goût et le bon sens à la brillante imagination des modèles nationaux.

L'auteur dramatique Leandro Moratin. de Madrid, connut à Paris, où il était bijoutier, l'Italien Goldoni; il lui emprunta un peu de sa manière, avec son intention morale trop mani-

<sup>(1:</sup> Voir plns haut.

feste et sa force médiocre; comme lui, il conçoit ses sujets sans élévation, et manque de vigueur pour les développer. Bien qu'il vît Pécole romantique dominer en Europe, il composa, lui compatriote de Lope et de Calderon, dans le sens classique, et recueillit les productions de la première époque du théâtre espagnol, en les jugeant d'après les règles de l'école. Son œuvre fut continuée par Eugène de Ochoa, qui réunit, dans un but opposé, les meilleures pièces de ce théâtre; ces deux écrivains nous fournissent donc une riche moisson d'exemples. Sans parler de ceux qui, comme Burgos, Martinez de la Rosa, Lista, restèrent fidèles à l'école classique, les romantiques eux-mêmes, au lieu de recourir à cette inspiration spontanée des grands écrivains qui avaient servi de modèles à eux et aux autres, se sont mis à suivre les traces de Walter Scott ou de Goëthe, et ceux des Français même (1). Plusieurs d'entre eux ont cultivé les genres humoristique et picaresque, notamment Larra, Miñano, Mesonero; parmi les satiriques, François Seneriz a su choisir un sujet heureux en essavant de faire un don Quichotte moderne dans son Monsieur le Grand, héros philosophe, chevalier errant, réformateur de tout le genre humain (2).

La littérature portugaise, qui a eu l'honneur de former un evele complet, se ressentit, après le règne de Louis XIV, de l'influence française dans l'école créée par Navier Menezès, auteur de la Henriade. L'Horace portugais, Pierre-Antoine Correa-Garcao, fondateur de l'Académie des Arcades, qui dura depuis 1765 jusqu'en 1773, s'étant attiré, par sa rédaction de la Gazette, la colère de Pombal, mourut de misère en prison. On se mit alors à traduire les productions anglaises; enfin Claude Manuel da Costa. Antoine-Denis de Cruz et Silva se hasardèrent dans des voies nouvelles. Manuel Barboza du Boccage, qui mourut à Γhôpital en 1805, fut un véritable poëte. Dans l'agitation incessante de notre siècle, les lettres n'ont point grandi; mais le goût litteraire se propage; le théâtre ne s'est pas encore relevé de l'espèce d'opprobre qui a pesé sur lui, et il reste abandonné à des écrivains subalternes. On se plaît à l'Opéra, mais encore plus au spectacle des combats de taureaux.

Litterature

<sup>(1)</sup> Voyez Ocuoa, Apuntes para una biblioteca de escritores es paynoles contemporaneos.

<sup>(2)</sup> Don Quijole del siglo XVIII applicado al XIX, o Historia de la vida y hechos, arcutuvas y hazanas de monsieur Legrand, heroe filosofo moderno, caballero andante, prevaricardor y reformador de todo el genere umano.

Quels sont, parmi les écrivains que nous avons cités ou parmi ceux que nous avons passés sous silence, les noms qui parviendront à la postérité, si dans ce fraças de réputations avides de se supplanter, il en est qui croient à la postérité? La littérature est devenue un tourbillon, et les journaux, qui se multiplient à mesure que les livres diminuent, en sont devenus les représentants; les livres même sont contraints d'en prendre la forme, et parfois même jusqu'au ton. Le public aime les compilations: il court aux encyclopédies et aux journaux, qui lui apportent la science en detail et la présomption en gros. Dans ces travaux et les cours d'études, on a abandonné la méthode synthétique, bien que l'analyse des détails d'une science devienne facile à celui qui en tient la synthèse, et qu'il soit au contraire très-pénible de s'élever à cette analyse en procédant des détails à l'ensemble. De là la pensée que rien n'est plus facile que d'écrire; moins on a de choses à dire, plus on croit aisé de réussir; chacun veut ce qu'il sent avoir médité: la moindre idée est considérée comme un véritable enfantement. Toute idée extravagante devient comme une étincelle qui doit faire briller au milieu de la fonle. La vie matérielle est tout, et personne ne prend l'idéal pour but; enfin, on a proclamé qu'en littérature il suffit de plaire et d'émouvoir.

L'esprit mécanique s'étant glissé dans la littérature comme dans la musique et la peinture, la grâce simple, les scrupuleuses delicatesses de l'art ont disparu devant les basses pratiques du métier, et les procédés mercantiles ont été appliqués à la manipulation et à la vente des livres, qui meurent avec l'année qui les voit naître. L'écrivain médiocre suit intrépidement le sentier battu, soutenu par les intelligences bornées, qui applandissent en lui leur propre indigence; et l'on appelle triomphe cette manière de marcher terre à terre, appuvé sur la multitude. Bien peu d'écrivains savent associer le naturel et l'idéal, la simplicité et la noblesse, le génie qui crée et le goût qui conserve; c'est ce qui rend si rares les travaux qui résistent à l'indifférence du siècle. Reniant le caractère national, on traduit et l'on copie; les Muses tiennent boutique, et l'on aspire à la vogue, parce qu'elle est un moyen de lucre. Les ouvrages qui demandent des années à l'auteur et réclament l'attention du lecteur ont peu de partisans; on commence sans savoir où l'on abontira, et l'on promet sans tenir; de là tant de travaux laissés inachevés (1); puis, lorsque arrive la

<sup>(1)</sup> Nous citerons, parmi les meilleurs , plusieurs ouvrages de Monti, les leçons de Fauriel , de MM. Villemain, Guizot, etc.

fin du livre, publié à son de caisse, les opinions de l'anteur ont changé. On voit s'accroître la fécondité des avortements, objets de dédain pour les pères eux-mêmes qui n'en montrent pas moins au public, en révélant ainsi une de nos plus grandes plaies, un orgueil intrépide et le mépris du sens commun. Il en est beaucoup que leur prétention au bon goût rend ennemis des innovations; parce qu'ils oublient que, dans les tangues et le sentiment esthétique, les révolutions dépendent de tout autre chose que du sentiment des écrivains. C'est ce dont ne se souviennent pas non plus ceux que la démangeaison de se montrer originaux fait courir après le paradoxe et l'extravagance, prendre l'informe pour le colossal, l'étrange pour le neuf et le défaut pour système.

Trop de gens ont cru que la nouveauté consistait dans la forme des idées, et non dans les idées mêmes; dans la vérité historique, et non dans la vérité morale : la faute en est à une éducation misérable, toujours dirigée vers les objets extérieurs. Un simple changement de casaque, en conservant le même drapeau, a eu pour résultat la substitution de certaines formes d'écoles à d'autres, non déduites dus entiment propre et des croyances communes, mais expressions stéréotypées d'idées mal déterminées. On s'est cru novateur en ressuscitant des croyances non-seulement tombées, mais conspuées, la magie, les gnômes, les spectres; ou bien l'on renouvelle le moyen age sans la foi, qui en était la vie. Combien de drames, chrétiens quant au sujet, n'offrent au fond que stoïcisme et fatalité, mais non cette lutte du bien et du mal ce conflit des principes, cette énergie qui n'exclut pas la tendresse, ce péché qui se rachète par une aspiration élevée! Combien de romans qui retracent la vie d'un seul individu ou d'un petit nombre, l'accident et non le vrai éternel, une société restreinte et des crovances personnelles, au lieu d'attacher des lecons de vertu à de douces émotions !

Quand on connut la puissance de la nature, on préten lit en puiser le sentiment dans les livres, sans avoir éprouvé les grandes joies et les grandes souffrances, qui sont pour les àmes énergiques comme de hautes montagnes d'où elles aperçoivent le fleuve entier de la vie. Dans la poésie lyrique, on exprima avec de nouvelles formes et moins de prétention la même nature de sentiments. Les plus remarquables chantèrent la patrie au lieu des amours, mais avec des accents de haine et de meurtre; cependant, la poésie lyrique demande des convictions profondes et des croyances communes, tandis que le doute ronge les cœurs, et que la raison individuelle a jeté dans l'anarchie les âmes puissantes; en consé-

quence, les écrivains blasphèment ou se lamentent, selon que la nature et les premiers événements les ont disposés à considérer la vie comme une tragédie ou une comédie. Voilà ce qui fait prédominer la satire et l'élégie, compositions qui appartiennent particulièrement aux temps où l'exercice de la pensée est devenu une passion et un tourment. Mais les élégies et les satires sont remplies de gémissements langoureux, d'une générosité triviale, de doctrines poétiques théoriquement frivoles et pratiquement dangereuses : les écrivains semblent ignorer que l'aspiration à des ameliorations toujours plus élevées, à cette vérité que l'on dit encore inconnue, mais que l'on croit exister, et qu'on ne raille pas même alors qu'on en doute, est la source la plus abondante des inspirations lyriques, parce qu'elle participe de l'infini; que la plus grande récompense pour un auteur est d'avoir éveillé dans les cœurs une étincelle d'amour. D'autres, au contraire, abusant de cet élément fécond, tombent dans le mysticisme et le panthéisme, sentiments qui jamais ne pourront devenir universels. parce qu'ils répugnent au sens commun.

L'aspect de la décadence humaine engendre la mélancolie, nous le voulons bien; mais aujourd'hui on prend à tâche d'exagérer les douleurs. Si jadis on gazouillait des vers à l'eau de rose, qui était au moins (comme l'a dit une femme illustre) la possession momentanée de ce que l'on désire, on fait à cette heure étalage de souffrances: après avoir épuisé les sources du pathétique, on va le chercher dans les situations violentes, dans les émotions déchirantes, qu'on demande avidement à la couche adultère et aux marches de l'échafand. Ces lamentations interminables ne sont pas la révolte sublime de Prométhée contre la tyrannie des immortels, mais la conséquence de cette molle éducation qui ne laisse que le courage pusillanime de se plaindre et de gémir; c'est la faiblesse qui se révèle par la prédominance de la pensée et de la parole sur l'action.

La politique étant devenue la préoccupation universelle de notre siècle, comme la religion était la passion du seizième, trop souvent la question littéraire s'est trouvée confondue avec la question sociale; or, de même qu'on avait proclamé la liberté du gouvernement, on a proclamé celle de l'art, ce qui a dispensé de rechercher les théories du vrai beau (1). Mais la comme ailleurs

VICTOR HUGO,

<sup>(1) &</sup>quot; L'anteur n'est pas de ceux qui reconnaissent à la critique le droit de questionner le poëte sur sa fantaisie, et de lui demander pourquoi il a choisi tel sujet, broyé telle couleur, cueilli à tel arbre, puisé à telle source.

il n'existe de liberté que dans l'ordre, qui est le goût du génie, comme le goût des esprits médiocres est la régularité.

Le sentiment religieux lui-même a pris tantôt le costume monastique, tantôt un jargon théosophiste, sans parler de ceux qui ont représenté le Christ et les saints sous des formes matérielles, et non comme des révélations du lien qui rattache les choses visibles aux choses invisibles, lien qui, en montrant la présence et l'action continuelle de Dieu, nous porte à contempler la théorie et l'idée plutôt que les rapports individuels et le côté pratique. Peut-être dans aucun pays l'inspiration religieuse n'a-t-elle eu autant d'efficacité qu'en Italie, dans les deux livres les plus chers à nos cœurs, l'un peignant des peines imaginaires, l'autre des souffrances réelles. La conclusion de tous les deux est : Pardonnez.

Quand l'esprit révolutionnaire ne fait que détruire sans créer, il provoque la moquerie et non l'enthousiasme; lorsque, dans des sociétés où manquent les croyances communes, on se donne pour mission de désennuver, d'assoupir et d'amuser, au lieu de chercher à persuader et à obtenir le consentement de tous; enfin, lorsque, par une inspiration toute mercantile, on ne vise qu'au lucre, on ne saurait attendre une poésie véritable. Cependant, elle n'est pas morte; non, tant que Dieu n'aura point changé les lois de l'organisme humain; car la poésie est l'élément le plus intime de notre nature. L'enfance des nations, comme celle des hommes, est tout sentiment et imagination; par suite, la poésie sent et ne réfléchit pas; elle est tout images, tout individualité, et comme si ce monde, dont elle ne connaît qu'un partie, était trop étroit pour son essor, elle s'élance dans une autre rempli de mystères et de prodiges, monde fantastique, et pourtant représenté d'une manière palpable. En perdant son ingénuité, la poésie change de mode, adopte d'autres formes, un autre langage, mais ne cesse pas néanmoins. Aujourd'hui le poëte doit être la voix des nations, et, comme la colonne de feu dans le désert, il doit marcher devant les peuples pour leur indiquer la route vers la terre promise de l'ordre, de la morale et de l'honneur. Le bon goût a toujours fini par répudier les œuvres du vice; dans le désaccord absolu des esprits, tous conviennent, quant au fond, des idées morales. C'est donc sur elles que doit s'appuver celui qui aspire à une influence noble; il doit flageller la misanthropie, la paresse, l'indifférence; peindre le vice, mais pour le rendre odieux; inspirer la générosité, l'abnégation, la charité; ne pas porter les cœurs à la haine, mais à la bienveillance; non au découragement, mais à l'action; réhabiliter l'amour au milieu de l'égoïsme, réveiller l'enthousiasme de la vérité et de la vertu dans un siècle où la jeunesse se désespère de ne pouvoir rien exécuter de généreux, et fiuit ellemême par ne plus rien croire; rajeunir enfin la puissance de l'esprit au milieu des vertiges produits par les calculs de l'intérêt, l'intolérance des partis, le règne tyrannique de l'épée et des administrations.

## CHAPITRE XXXIV.

SCIENCES HISTORIOUES.

Nous avons tant disserté sur l'histoire tout en l'écrivant, tout en nous occupant de censurer ou d'imiter nos prédécesseurs, qu'il nous reste peu de chose à ajouter. Le récit oratoire, qui s'enveloppe de phrases, recherche l'effet, se complaît aux descriptions, aux harangues, aux antithèses, ne peut plus usurper le nom d'histoire; rangé désormais parmi les ouvrages d'agrément, il est partout abandonné, hormis en Italie. A la manière dramatique des anciens, on prétend maintenant substituer la philosophie, qui, de même que les arts, les lettres et la politique, s'est emparée des faits, et a reconnu qu'il fallait non pas les accommoder aux théories, mais les respecter, les vérifier, et placer chaque événement, chaque personnage au rang qui lui appartient. Le spectacle de tant de catastrophes et le choc violent des idées, des races et des classes ont conduit à mieux connaître et apprécier les choses du passé; à bannir cet esprit jaloux qui condamne tout ce qui dépasse une intelligence bornée; à expliquer le monde, et non à le rêver. Il faut examiner, analyser, montrer de la sincérité, mais non chercher dans l'histoire des armes et des allusions; il ne faut ni vouloir corriger la Providence, ni imposer à des époques entièrement diverses des formules entièrement semblables; ni se contenter de l'anecdote, comme si la vie du genre humain était un travail sans continuité; enfin, dans la persuasion que les événements les plus divers peuvent se rapporter à un petit nombre de causes suprèmes, supérieures, il faut appliquer le passé au présent, à l'avenir, concilier l'utopie et l'empirisme en éclairant les grandes questions, qu'on fait naître du développement successif des sociétés.

L'histoire, dans le siècle précédent, avait encore plus trompé

que corrompu; le peuple, faute de la connaître, ne put modérer par l'expérience la fougue révolutionnaire qui le précipitait vers l'avenir au milieu des ruines et du sang. Il a reconnu depuis, en cherchant sérieusement la liberté, qu'elle est chose ancienne, que c'est le despotisme qui est nouveau, et qu'il n'y a de durable que les institutions qui se fondent sur les vieilles coutumes, c'est-à-dire celles qu'engendrent spontanément le caractère des peuples et leurs évolutions progressives.

Ceux qui savent que l'histoire vit de liberté, ne s'étonneront pas que les grands événements de la révolution et les magnifiques exploits de Napoléon n'aient pas trouvé de dignes narrateurs dans un temps où, sans être animé de la passion de détruire, l'on s'en tenait aux insipides généralités du siècle précédent. Asservi à la vieille école, qu'il aimait, redontait, louait et dénigrait tour à tour, Lacretelle, plutôt que de s'efforcer à comprendre les faits, néglige les sources dans son récit déclamatoire, distribué en tableaux et couvert de faux ornements; il s'attache à la pompe extérieure, à l'élégance sonore, au lieu de pénétrer au fond de la société; il garde le ton sentimental, les haines des encyclopédistes; mais il ne connaît pas plus le mouvement social que les correspondances des cabinets, et sa force superficielle prouve qu'il ne s'est guère inquiété de comparer les faits. Michaud a mis plus de soin dans son récit des croisades; mais sa régularité académique défigure les originaux, et il traite ces expéditions, dans son histoire, comme le Tasse dans son poëme; il a supprimé les détails caractéristiques, et se rit d'une crédulité qui pourtant avait mis en mouvement le monde entier. Sismondi écrit avec les idées de son temps; mais on doit lui reprocher de désenchanter, comme à plaisir, la jeunesse des choses magnanimes. Ginguené a compilé Tiraboschi en substituant aux discussions chronologiques l'analyse de livres ou trop importants pour que cette analyse puisse suffire, ou trop inutiles pour en être dignes ; il y a semé quelques traits irréligieux, et c'est ainsi qu'il a tracé l'histoire littéraire que l'on recommande aux jeunes Italiens. Or, n'est-il pas singulier que les Français et les Italiens aillent chercher l'histoire du pays à la tête du catholicisme dans les ouvrages de deux auteurs qui, non-seulement furent hostiles au catholicisme, mais qui ne le comprirent même pas.

Lorsque le cours des traditions nationales fut renoué par la Restauration, la jeunesse s'insurgea contre la littérature de l'ancien gouvernement et celle de l'empire, l'une académique, l'autre insipide, et voulut rendre à l'histoire ainsi qu'au drame la vérité,

la vie, le mouvement; elle abandonna l'uniformité scolastique, les types de convention, la personnalité de l'auteur, le mélange du présent; elle se remit à observer les faits, les temps, l'homme, le pays, au lieu de n'étudier que les livres, et crut que la narration qui se rapproche le plus du vrai est celle qui remplit le mieux les conditions de l'art.

Le travail sur les antiquités françaises, commencé par des moines oisifs, et suspendu par les fervents patriotes, fut alors repris avec moins de patience, il est vrai, mais plus d'intelligence. Dans les premières années de la révolution (1791-92), Bréquigny, reste des pères de Saint-Maur, publia cinq volumes de documents. Ses dissertations sur les communes et sur la bourgeoisie prouvent qu'il avait compris le problème des libertés municipales du moyen âge et ce qui se mêlait de droit romain aux conquêtes faites par les nouvelles communes insurgées; bien qu'il ne reconnût les conquêtes qu'autant qu'elles étaient consacrées authentiquement par des concessions royales, il enseignait à retrouver les origines du tiers état d'après un mode qui aurait souri aux révolutionnaires, s'ils avaient eu le temps de s'occuper de livres.

Encouragée par ce savant, mademoiselle de Lézardière (Théorie des lois politiques de la monarchie française, 1790) prétendit laisser parler les textes; mais, mutilés qu'ils sont et rapprochés les uns des autres, ils parlent au gré de l'auteur, qui, du reste, supprime tont ce qui s'y trouve de saillant et de caractéristique. Elle répudie tout débris d'institutions ronraines, qu'elle déteste jusque dans Charlemagne; pour elle, les auteurs de la nouvelle civilisation sont les Francs, qui apportent avec eux l'élément de liberté qui triomphe du despotisme impérial, en opprimant et en exterminant les Gaulois pour les régénérer.

chie française, qui, tenant le milieu entre les systèmes de Montesquieu, de Dubos, de Mably et de Boulainvilliers, nie la conquête au cinquième siècle, l'admet dans le douzième, et blâme les communes aussi bien que les rois d'avoir diminué les droits de la

Sous les Bourbons, Montlosier publia une Histoire de la monar-

noblesse. Il convient que l'ancien peuple était en lutte avec le nouveau; mais, prenant parti pour les Francs, c'est-à-dire pour les nobles, les privilégiés, il aida à la réaction contre-révolution-

naire.

D'autres écrivains apportèrent des solutions différentes, en présentant la révolution comme un conflit entre des vainqueurs et des vaincus, mais où les plébéiens se glorifiaient d'être les anciens vaincus, parce qu'ils se trouvaient les vainqueurs d'à présent.

1"5 1839.

Augustin Thierry fait sortir la liberté, non des concessions des rois, mais de l'effort des hommes de métier qui fondèrent les communes; il rattache ainsi la génération présente à celles qui l'ont précédée sans laisser de nom. Il appliqua cette idée à deux faits, qui présentent une révolution identique : l'établissement des races germaniques dans la Gaule et celui des Normands en Angleterre, deruière conquête des barbares. La nouveauté de la pensée, le respect qu'inspirait à juste titre un écrivain qui conservait, au milieu des souffrances et dans une cécité précoce, la force opiniàtre de sa volonté, l'appui qu'en tirait le libéralisme en vogue ne laissèrent pas examiner si, dans ce système, il n'était pas attribué, par hasard, trop d'influence aux races; combien de questions il laissait sans solution, combien lui nuisaient les préjugés irréligieux (1) et la haine pour la constitution anglaise, par le motif que la charte française paraissait calquée sur elle.

M. Guizot commença à écrire quand les encyclopédistes n'avaient pas encore perdu leurs admirateurs; aussi, les respecte-t-il, et, dans une réimpression de Gibbon, s'il réfute cet auteur sur quelques points, il le fait avec beaucoup de ménagements. Du reste, sans haine comme sans enthousiasme, il applique à l'histoire la philosophie éclectique et celle du sens commun; il cherche les généralités dans ce moven âge où l'on était dans l'habitude de ne voir que désordre; il v discerne les causes de la composition et de la recomposition sociale, et l'influence de l'organisation ecclésiastique. Pour lui, la civilisation est le développement simultané de l'état social et de l'état intellectuel dans la conjonction intime des idées et des faits. Aujourd'hui la science est foudée sur les faits, et le principe dominant dans la société actuelle est la science, ou le mouvement des idées (doctrinaires). Ses leçons, quoique inachevées, ont contribué à élargir les idées historiques et à montrer que l'homme, par l'impulsion de la force et des crovances, aspire à un état toujours plus complet, où il ait la faculté de développer son intelligence, ses sentiments et son activité.

Malheurensement, l'histoire a dù, comme tout le reste, prendre un air d'improvisation et de polémique; les ouvrages qui ont fait le plus de bruit en France sont ou des leçons que l'on suppose inspirées par l'auditoire et recueillies par le sténographe, ou des lettres, ou des articles de journaux; cela peut bien excuser

1195-1856.

<sup>(1)</sup> L'affaire de saint Thomas de Cantorbéry en est un exemple remarquable.

l'irréflexion et les fautes, mais enlève cette confiance qui ne s'appuie que sur la méditation et sur la patience. Les écrivains capables de composer et d'ordonner un ouvrage étendu, d'embrasser un système, de le soutenir dans le cours de plusieurs volumes par l'intérêt et un style abondant, sont en très-petit nombre. En publiant son Histoire des ducs de Bourgogne, M. de Barante commença l'école descriptive; ce qui constitue une forme, mais non une nouveauté essentielle, et beaucoup d'écoliers ont abusé du style pittoresque. D'autres ont porté leur regard sur des pays étrangers, comme M. Villemain dans son Histoire de Cromwell. M. Guizot dans celle de la Révolution d'Angleterre: c'est ce qu'a fait aussi Armand Carrel dans l'Histoire de la contre-révo-Intion de ce pays, ouvrage écrit avec une mâle simplicité et le style courageux d'un soldat, mais où il fait sans cesse allusion à la révolution française et aux torts de la Restauration, dont il prophétisait la chute. M. Thiers, dans son Histoire de la Révolution, tend à la justifier en la présentant comme une espèce de fatalité en vertu de laquelle un acte dérive inévitablement de l'autre : les hommes accomplissent ce qu'exige le temps ou les circonstances; entrainés ainsi dans le tourbillon, ils perdaient ce libre arbitre, qui est le don suprême de notre nature. Tout ce sang était donc nécessaire, et, si l'on en doit blamer l'effusion, il faut l'attribuer aux choses plutôt qu'à quelque individu. Ce jugement erroné fut adopté par l'opposition, qui retournait ainsi vers le dix-luitième siècle; alors put s'accomplir cette rehabilitation qui de l'excuse devait se convertir en apothéose, faire adopter les faits, non le sens commun et les lois morales, et se montrer indulgente pour tous les crimes : de là hésitation dans les esprits et faiblesse dans les âmes.

Thiers a négligé l'étude des cabinets étrangers; mais il a reproduit les discours de tribune, retracé au vif les luttes des factions et mieux encore les batailles; aussi les jeunes gens, qui pendant longtemps prendront connaissance de cette époque dans ces pages énergiques, arriveront à considérer comme principal ce qui fut tout à fait accidentel, c'est-à-dire le mouvement guerrier. Son ouvrage sur le Consulat et l'Empire n'est pas compté parmi les histoires, mais parmi les travaux d'administration, de finances et de guerre; il faut y joindre l'intention formelle, de la part de l'auteur, de glorifier la force et de justifier tous les actes de son héros, en abandonnant l'ancienne idée de la fatalité et du succès, afin de préparer, à ses dépens sans doute, de nouveaux triombhes au génie de la guerre.

Le livre de M. Mignet, plus concis et plus égal, n'est éclipsé que par celui de M. Thiers, son ami, L'Histoire parlementaire, de Buchez et Roux, réunit les discussions les plus remarquables sur les bases de la société, et les examine avec des idées que le monde n'a point encore acceptées, parce qu'elles le devancent. Raconter ces faits avec les idées monarchiques, c'est parler aux morts; mais c'est un crime social que de vouloir diviniser le spectacle le plus abominable qui puisse s'offrir à l'âme humaine (comme disait Chatham), la force dépouillée du droit, ainsi qu'on l'a fait naguère dans des histoires qui prosternent l'humanité devant les autels de Robespierre et de Danton. Lamartine luimême, entraîné par le besoin d'applaudissements, a suivi cette voie dans les Girondins; puis la misère et le besoin de se justifier l'ont réduit à raconter la révolution de 1848, pour honorer notre temps devant la posterité; mais il a soin de mettre une phrase qui corrige la précédente, de manière à caresser tous les partis. Toutes les clameurs, toutes les déclamations, il les transforme en harmonies : sans utilité pour le bien, il ne pousse pas au mal toutefois, mais il fausse le sentiment public en qualifiant d'étourderies les méfaits sociaux, et de héros les bourreaux.

La richesse de la France consiste encore dans les mémoires historiques, où l'on nous donne, parmi des événements étranges et de nombreux acteurs, des impressions réelles, sinon justes; vives, sinon nouvelles. Les Mémoires sur Napoleon, qui, publies, pour la plupart dans les dernières années de la Restauration, étaient. comme tout le reste, un moven d'opposition. l'ont dépeint du côté le plus favorable, mais le plus faible en même temps; car, en voulant le mettre en regard des Bourbons, ils l'ont représenté comme un homme bon, familier, spiritnel, plutôt que dans ce qui faisait sa grandeur, une volonté inébraulable (1). Les plus importants vinrent de Sainte-Hélène, quoiqu'ils aient été altérés, attendu qu'ils furent dictés et recueillis de souvenir; de plus, ils sont quelquesois menteurs de propos delibéré, et présentent des variations qui s'expliquent par le changement des circonstances. Ce n'est que dans les mémoires que les écrivains à venir pourront chercher ce qu'aucun contemporain n'a été capable de retracer.

<sup>(1)</sup> Schloner d'Heidelberg a comparé la foule des mémoires relatifs à Napoleon en rapprochant le récit des mêmes faits de manière qu'un narrateur ait à corriger l'autre; méthode très-fatigante et dont il ne résulte le plus souvent qu'incertitude et désespoir d'arriver à la vérité. Les Études critiques des historiens de la révolution française, ou Histoire des histoires de cette revolution, sont dans le même genre.

un demi-siècle ayant changé tant de fois d'idole et de nom : en effet, on voit finir une monarchie sur l'échafaud, une autre sortir d'un soulèvement de trois jours dans une capitale ; une nation couronnée, des tribunes élevées et renversées , des espérances détrônées , le même échafaud se dressant pour des tentatives opposées; des prospérités et des infortunes inouïes , des pouvoirsse renversant les uns les autres et condamnés à peine établis ; la république, l'empire, la restauration, une autre révolution, qui ont à peine le temps de décliner leur nom à l'appel de l'humanité, passent et disparaissent.

Des histoires nationales et étrangères ont paru à profusion en France dans le cours de ces cinquante années : quelquesunes ont popularisé les laborieuses recherches des Allemands; d'autres ont été l'organe de tel ou tel parti, pour mourrir avec eux. On y trouve trop souvent une légèreté inexplicable à côté d'une érudition rare et d'heureux aperçus. En général, elles s'éloignent trop de cette sobriété qui est essentielle à l'histoire, et se complaisent à des détails romanesques, à des élans lyriques, qui diminuent fort le crédit de l'auteur.

L'Histoire de dix ans, par Louis Blanc, attrayante par un grand étalage de sentiments populaires et les perspectives socialistes, est le dénigrement systématique du gouvernement créé par la révolution de 1830, qu'elle calomnie intrépidement en le montrant toujours aussi inepte que pervers. L'auteur tire des faits contemporains la démonstration de quelques principes sociaux, passe les passions en revue, et leur rend justice, comme il est facile de le faire quand on n'a point à triompher de difficultés réelles. M. de Montalembert ouvrit, par la Vie de sainte Élisabeth, un champ nouveau, où beaucoup d'écrivains se jetèrent à sa suite, quoiqu'il soit donné à bien peu d'interpréter la naïveté des légendes et des traditions sacrées de manière que la piété en profite sans que le monde s'en scandalise.

Botta. 1757•1937. Jetons un regard sur l'Italie; Charles Botta est plus remarquable parmi les littérateurs que parmi les historiens. Il a conservé un ton digne dans l'Histoire de l'Amérique, parce qu'il était sans haine et sans parti, et que, se défiant encore de lui-même, il ne se hasardait pas à trancher. Établi dans un pays où la presse était libre, il écrivit, à l'instigation des Bourbons, son Histoire d'Italie depuis 1790; puis, déjà vieux, il ne mit que quatre années à retracer celle de trois siècles remplis d'événements, et dont chacun aurait exigé plusieurs années de recherches. Mais déjà assuré de sa réputation, il en fit une compilation de rhétorique, qui,

pauvre de choses, est peu méritoire pour le langage. Selon lui, le moyen age est une époque folle, échevelée, qui n'offre que mauvaises chroniques, moines et châtelains ignorants. Le grand triumvirat italien y remédie en partie; puis la lumière apparut enfin avec la grande famille des Médicis. Comment de cette grandeur sortirent les malheurs de l'Italie, c'est ce qu'il n'a garde de raconter, montrant d'ailleurs qu'il ne le comprend guère; mais il décrit les misères et les souffrances sans gloire du pays depuis 1534. Irrité de l'arrogance et des excès des étrangers, il ne voit dans les Italiens que bassesse et férocité jusqu'au moment où ils viennent à succomber; alors il se met largement en frais de compassion, d'excuses et d'éloges. Il ne connaît pas la seule grandeur qui soit restée à l'Italie; les papes en sont toujours à ses veux le fléau ; il parle du concile de Trente en plaisantante à la manière de Scarpi, qu'il a copié : dans les moines , il ne voit que des vauriens fainéants ou de rusés fripons. Enfin, les princes, inspirés par des philosophes et des jansénistes, allaient réaliser en l'Italie des progrès merveilleux, quand une armée de jacobins français se rua sur elle, commandée par un aventurier, qui, malgré des fautes continuelles, sortait vainqueur de toutes les batailles. Et Botta ne voit dans toute la révolution que bassesse et feroeité; il déclame contre l'avide tyrannie de ces administrations militaires et contre les imitateurs des folies françaises. La plus grande partie de son ouvrage est employée à raconter ces égarements, et il passe rapidement sur la création d'un royaume. objet d'étonnement pour ses ennemis même (1). C'est à peine s'il sait qu'une armée italienne a combattu en Allemagne, en Espagne. en Italie, en Russie; il parle de Bonaparte avec une colère qui ressemble à du mépris. Bonaparte aurait cependant dù plaire à Botta, qui n'aime pas l'autorité amoindrie, e'est-à-dire ces constitutions qu'il mandit jusqu'à s'écrier qu'en Italie les assemblées nationales sont de véritables pestes. Il méprise l'Italie, excepté le Piémont; il méprise l'Europe, folle, féroce, misévable, et ne croit pas qu'il y ait eu au monde un pays plus fou qu'elle; il méprise l'humanité, et ne croit ni au progrès, ni à la raison, ni à la compassion. La race humaine, dit-il, conserve des instincts de bête fauve, et le diable la pousse; or, celui-là est un fou qui veut répandre parmi les hommes d'aujourd'hui des semences salutaires.

<sup>(1)</sup> Colletta vondrait que « les documents relatifs à l'état d'un peuple fussent non les rébellions, les guerres, les dynasties, mais les lois docidement exécutées, et devenues affaires de conscience. » Histoire VIII.

Il y aurait à lui demander un compte sévère si l'on apercevait chez lui cette unité d'idée et de sentiment qui révèle un auteur sérieux, des intentions réfléchies, une action efficace. S'il blasphème ou raille, c'est par engouement d'école; il aime les événements extraordinaires, les choses horribles, comme étant plus pittoresques, et, dans ce cas, il ne pense pas à faire un choix; il s'étend là où il trouve des matériaux tout préparés. Très-habile à décrire les choses extérieures, il s'arrête longuement aux marches, aux batailles, aux tremblements de terre, aux famines, et répond à tout avec les mots « destin, fortune, nécessité, » mots en vérité par trop commodes. Personne ne voudra étudier l'Italie dans cet auteur; mais, comme son livre sera toujours recherché pour l'élégance du style et la variété des phrases, il serait utile, au moyen de notes sobres, de signaler ses erreurs de fait et ses opinions illibérales, afin que les gens inexpérimentés ne supposent pas qu'il a été écrit avec un amour du vrai, avec effort pour le chercher, avec critique pour le distinguer, et lovanté pour l'exposer, afin que ceux qui l'admireront comme composition de rhétorique n'y puisent pas une foule d'erreurs et de faux jugements, qui deviendraient des préjugés. En dehors de cet écrivain célèbre, l'Italie a peu donné à l'histoire (1), et c'est déjà beaucoup qu'elle ait donné quelque chose. Quelques esprits, éblouis par de brillants exemples, se sont jetes dans la rhétorique, et ils ont donné des fleurs au lieu de fruits. Un discours d'Alexandre Manzoni sur l'histoire lombarde vint transporter en Italie les idées françaises sur la conquête et sur les rapports entre vainqueurs et vaincus; d'autres, suivant ses traces, ont fait des travaux plus étendus. Beauconp d'écrivains se sont occupés d'histoires municipales, mais point d'une manière neuve, et sans se préoccuper de chercher dans l'événement local les causes et les symptômes du mouvement général. Les recueils commencés dans le siècle précedent continuerent avec plus d'intelligence; ils seront la condamnation de cenx qui, en trop grand nombre, sont restés en adoration devant les principes arriérés et les vieilles haines. L'histoire de notre temps ne pouvait pas s'écrire en Italie, lorsque les impressions personnelles, les rancunes de parti, les affections de famille, les prejugés de classe ne se sont pas encore effacés; pour affronter ces difficultés, il faut un courage qui est rare, un sacrifice qui est héroïque, parce qu'il touche à ce que l'homme a de

<sup>(1)</sup> Nous avons cite et juge, dans le cours de cet ouvrage, ceux qui nous ont paru dignes de fixer l'attention.

plus cher, sa réputation. Une histoire qui a fait du bruit est remplie d'idées ou vicillies, ou serviles, ou haineuses: elle se détache du peuple, et ne contient rien qui puisse initier la génération future à la science du juste et de l'utile, à cette activité fraternelle où repose tout l'espoir de l'Italie. Voilà pourquoi, au jour de l'épreuve, les Italiens se trouvent au-dessous d'euxmêmes, et s'égarent dans les abstractions par défaut d'expérience.

Si ces jugements paraissent sévères, qu'on nous cite les histoires où l'intelligence a puisé de la lumière, et le sentiment de la chaleur; qu'on nous dise pourquoi les étrangers ne font aucun cas des histoires d'Italie, ou n'estiment que celles que ses demi-savants ont méprisées; pourquoi l'Italie accueille avec tant d'indifférence les travaux historiques nationaux, tandis qu'elle se hâte de traduire, avec une inconcevable légèreté, la moindre pauvreté qui vient à éclore en France; pourquoi quelques écrivains imprudents ou ignorants osent affirmer le faux, citer des textes controuvés, des documents défigurés, et obtiennent l'approbation des journaux et même la réputation d'érudits. L'Italie attend encore l'historien qui doit mettre sur la route de l'avenir avec les mâles mélancolies des âmes profondes, avec ce courage tranquille qui sait dire du mal même des personnes et des partis qu'il vénère; qui, affrontant les périls de la sincérité, périls plus grands dans un pays qui n'y est pas habitué et où la tribune n'est que pour les sophistes, ne s'occupe ni des sympathies ni des haines qu'il excitera, ne redoute ni les applaudissements qui le feront calomnier, ni la persécution des forts, ni le dénigrement des heureux, qui se font une loi de l'exagération et un mérite d'une abstraction inapplicable.

Les écrivains anglais du dix-huitième siècle n'ont pas été égalés à beaucoup près de nos jours, et nous avons dù nous montrer rigourenx envers un des auteurs dont ce pays se fait gloire. Le positif y étouffe le culte du sentiment, si nécessaire pour comprendre le passé. Les Annales d'Europe 1840, 9 vol.), qui vont de la révolution française jusqu'en 1815, par l'Écossais Archibald Alison, sont surtout remarquables par le récit circonstancié des discussions du parlement britannique. Thomas Carlisle (The french revolution, a history, 3 vol., 1840), qui occupe tant aujourd'hui l'Angleterre, grâce à un style anglo-tudesque, obscur, plein de formules et de métaphores, mélange d'ironie et de drame, raconte les plus grandes catastrophes d'un ton burlesque; inaccessible à l'enthousiasme et au mépris, il regarde avec pitié les misérables acteurs de l'immense tragédie,

1923

qu'il divise en trois actes : la Bastille, la Constitution et la Guillotine (1).

La guerre d'Espagne a fourni un noble sujet au comte de

(1) Personne ne s'attendrait à voir les scènes de ce grand drame intitulées Astrée revient sur la terre sans un sou. — Pétition hiéroglyphique. — Les sacs à rent. — La transformation électrique. — De Broglie, dieu de la guerre, etc., etc. Voici en quels termes il décrit l'ouverture des états généraux :

« Voici le baptême de la démocratie : le temps l'engendra après le nombre de mois nécessaires, et il s'agit de baptiser la nouvelle née. La féodalité reçoit l'extrême-onction; il faut qu'il meure ce système monarchique décrépit, usé par le travail; car il a travaillé beaucoup, quand ce ne scrait que pour vous produire, avec tont ce que vous avez et tout ce que vous savez; il faut qu'il meure, épuisé par les rapines et par les combats appelés glorieuses victoires, par les voluptés et les sensualités : il est vieux, très-vieux, il tombe en enfauce. An milieu des angoisses de l'agonie et des donleurs de l'enfantement, un nouveau système va naître. Quel ouvrage! O ciel, ò terre! que résultera-t-il de cette révolution? Des batailles et du sang versé : massacres de septembre, pont de Lodi, retraite de Moscou, Waterloo, Peterloo, réformes parlementaires, guillotines, journée de juillet. - Et à partir de l'heure ou nons écrivons il s'écoulera encore deux siècles de combats (s'il est permis de prophétiser), et deux siècles c'est peu dire, avant que la démocratie traverse ces tristes et nécessaires époques de charlatanocratie, avant qu'un monde empesté s'en aille au cimetière, et qu'un monde nouveau, verdoyant et frais apparaisse à sa place.

« Membres des états généraux réunis à Versailles, réjonissez-vous; le but lointain et définitif apparait à vos yeux; mais vous ne voyez pas l'espace intermédiaire. Aujourd'hui une sentence de mort est lancée contre le mensonge, une sentence de résurrection en faveur de la réalité, quelle qu'en soit la distance. La grande tombe du monde proclame aujourd'hui qu'un mensonge est impossible à croire; tout consiste en cela : croyez cela, soutenez cela, et laissez faire au temps;

vons ne pouvez rien faire de mieux, et que Dieu vous assiste!

« En attendant, observez les deux battants de l'église de Saint-Louis qui s'ouvrent; une grande procession s'avance vers Notre-Dame, et un vaste cri, un cri unique frappe l'air. Spectacle vraiment solennel et splendide! les élus de la France, puis la cour française, tous rangés par ordre, avec leurs devises respectives et à leurs postes assignés : nos communes en petits manteaux noirs et en cravates blanches; la noblesse en velours brodé d'or, aux nnances éclatantes, converte de rubans, ombragée de panaches; le clergé en rochet et en surplis, dans sa splendeur ecclésiastique; enfin le roi lui-même et sa maison, tous étalant la pins grande magnificence.

« C'est le dernier jour d'une pareille pompe. Quatorze cents hommes apportés par le tourbillon politique de tous les points de l'horizon se réunissent pour une ouvre incomme et profonde. Oui dans cette foula qui s'avance silencieuse, il y a de l'avenir qui dort. L'arche symbolique ne marche pas devant eux comme devant les anciens Hebreux. Ils ont cependant, eux aussi, leur alliance; eux aussi président à une ère nouvelle dans l'histoire des hommes. Tout l'avenir est là, tout le destin qui les couve sons ses sombres ailes; l'avenir impenétrable et inévitable git dans les cœurs et dans les pensées flottantes de ces hommes. Singulier mystere! ils ont en eux l'avenir, et ni leurs yenv ni ceux d'aucun mortel ne peuvent le découvrir; seul le secret est à Dieu. Il éclora de lui-même, je vous le dis, au milieu des éclairs et des tonnerres, dans les assauts et sur les champs

Toreno; il produirait plus d'effet s'il était plus bref et s'il avait plus cherché l'élévation et la profondeur, sans se préoccuper de la forme de ses célèbres prédécesseurs, qui retracèrent la majesté

de bataille, dans le frémissement des étendards, dans le piétinement des coursiers, dans l'incendie des villes embrasées, dans le cri des nations égorgées. Voilà les choses qui restent cachées, profondément enveloppées au sein de ce 4 de mai. Elle y étaient déposées depuis longlemps, et à cette henre elles se dégagent. En vérité, combien n'y a-t-il pas de miracles dans chacun des jours qui naissent si nous savions les dévoiler! Henreusement nous n'avons pas les yeux assez perçants. La plus dédaignée de nos journées n'est-elle pas le confluent des deux éternités?

« Or, suppose, ami lecteur, que nous prenions place comme tant d'antres sur cette corniche, sur cette architrave. La muse Clio nous le permet sans miraele. Jetons un regard passager sur cet océan de vie humaine, mais un regard prophétique, qui n'appartient qu'à nous sents d'aujourd'hui. Nous pouvons y monter, et y rester sans peur de tomber. »

Ici Th. Carlisle passe en revue les principaux personnages de la révolution.

- « A coup sûr, dans quelque coin peu honorable rampe on glisse en gromme-lant un petithomme laid, pâle, plein de pustules, puant le suil et les cataplasmes. C'est Jean-Paul Marat, de Neutchâlel. O Marat! rénovateur de la science humaine, auteur de traités d'optique, veterinaire des plus distingués, ci-devant médecin des écuries du comte d'Artois, dis-moi, que crois-tu voir à fravers tout cela? ton âme malade est abattue, enfermee dans un corps engourdi, misérable, empoisonné. Est-ce un faible rayon d'espérance, une aurore après les ténèbres, on seulement une lumière sulfureuse et des spectres bleuâtres? Infortunes, douleurs, sonpçons, envie et vengeance sans fin, voita, je pense, ce que tu vois uniquement...
- « Nous distinguerons encore deux autres personnages seulement: l'homme puissant et musculenx, aux sourcils noirs, à la face écrasée, annonçant une force sans emploi, comme un Hercale qui attend sa colère. C'est un avocat sans clients et qui a faim; il s'appelle Danton: regardez-le bien. Il y en a un autre, son confrère, maigre, mince au teint bronzé, aux longs cheveux bruns et frisés, à la physionomie de singe, merveilleusement éclairée par le génie, comme si une lampe de pétrole brûlait au dedans de lui. C'est Camille Desmoulins, jeune homme de pénétration, d'esprit, d'une force comique infinie; et parmi ces milliers d'hommes il y a pen d'intelligences aussi nettes et aussi vives. Pauvre Camille, qu'on dise ce qu'on voudra, il est difficile de ne pas se sentir porté à t'aimer, étourdi, brillant, léger Camille!
- « Parmi ces six cents députés des communes en cravates blanches, réunis pour régénérer leur pays, quel sera le roi? Car il faut un roi, un chef à tous hommes rassemblés pour une œuvre quelconque, un homme qui, par sa position, son caractère, ses facultés, soit le plus apte de tous à l'accomplissement de l'œuvre. Cet homme, ce roi non élu, ce roi nécessaire à l'avenir marche au milieu des autres et comme un autre. Serait-ce ce député à la chevelure touffue, au grincement terrible, comète flamboyante devant laquelle vacilleront les trônes? A travers ses épais sourcils, dans ses traits taillés à coup de hache, sur son visage tout labouré par la petite vérole, tu lis le libertinage et la banqueroute; mais en même temps lu y vois la flamme du génie. Il est le type des Français de 1789, comme Voltaire fut le type des Français de 1756. Français dans ses désirs

de la vie humaine. Don Manuel Quintana suivit aussi l'école classique dans les Vie des Espagnols célèbres, dont le style est simple, degagé et rapide. Ferdinand de Navarète a retracé les aventures des navigateurs espagnols; son ouvrage est riche de documents curieux; mais Albert Lista, de Séville, l'emporte sur lui en profondeur dans l'appréciation historique. Nous mentionnerons aussi les Annales de l'inquisition jusqu'en 1834, époque de son abolition, et l'Histoire législative de l'Espagne après la domination des Goths, ainsi que de nombreux documents relatifs au passé. Martinez de la Rosa a donné dans son Esprit du siècle un tableau politique et philosophique de l'école actuelle. Le Protestantisme comparé au catholicisme relativement à la civilisation européenne, par Jacques Balmes, est un beau pendant à l'ouvrage de M. Guizot.

Le Suédois Lindberg (Bidrag till Sveriges historia efter den 5 november 1810; Stockholm, 1839), qui fut condamné à mort, puis gracié et retenu prisonnier, sans plier ui sous le châtiment ni sous le pardon, a écrit et jugé avec une extrême liberté le règne de Bernadotte.

L'histoire primitive de la Russie a été traitée d'une manière remarquable par Schlozer et par Krug. Plusieurs Russes ont écrit les evénements des dernières guerres; Bulgarin a publié un tableau historique, statistique, géographique et littéraire de la Russie 1837), et Ustraiolof une histoire, où il considère la Grande-Russie comme le point central autour duquel gravitent la Petite-Russie. la Russie Rouge et la Lithuanie.

L'Allemagne a poursuivi ses études avec conscience et persé-

dans ses esperances, dans ses conquêtes, dans ses ambitions, il résume, il exprime, il a au suprême degré les vertus et les vices du temps; il est plus Français qu'aucun antre, au moins aujourd'hui? Voila pourquoi il est le roi de France en fait et en vérité; puis intrinséquement, profondément, c'est un homme, et un homme très-viril.

« Si parmi nos six cents régénérateurs celui-la est le plus grand, quel est donc le plus petit? C'est un individu chetif avec des lanettes, d'une physionomie peu expressive, maigre, inquiet, l'œil incert in lorsqu'il ôte ses lanettes, le nez en l'air comme s'il aspirait vaguement je ne sais quel avenir inconnu, d'un teint atrabilaire et formé de mances diverses, mais on le verdàtre donnine, homme couleur de mer C'est Robespierre... Son intelligence rigide et triste, son esprit méthodique, prompt, mais étroit, ont plu à tel homme en place, charmé de ne lui trouver aucun g nie, mais seulement les qualités négatives qui conviennent à l'homme d'affaires. Il ne voulut pas condamner à mort un accusé lorsqu'il fut nommé juge par l'evèque, et se retira. C'est un homme austère, voyez-vous, un homme strict et scrupuleux, un homme peu fait pour les tévolutions, dont la petite àme, transparente et pure comme de la bière simple, se pique comme elle facilement. Peut-être que plus tard il pourra... Nous verrons, etc. »

vérance. Au temps de l'invasion napoléonienne, et par le moven de l'école publiciste de Arndt et de Jahn, elle commença à s'affranchir de la culture française dont elle s'était faite l'esclave. La connaissance approfondie du droit public devint très utile à l'histoire, qui repose sur cette connaissance; les travaux de Runde, de Danz, de Mittermajer et surtout de Charles-Frédéric Eichhorn (Histoire du droit public et privé portèrent la lumière sur les progrès successifs de la société par rapport au droit, dont on éclaircit les antiquités relativement aux divers peuples. Les études sur les matières de droit public et privé furent accompagnées de recherches sur des poëmes, des légendes, des monuments, des statuts de villes, de villages, de corporations (1). En 1812, les frères Jacques et Guillaume Grimm découvrirent le poëme de Hildebrand et Udebrand; ce chant national, applandi au milieu de la réaction d'alors, devint un excitant pour de nouvelles études. Jacques, dans la Grammaire allemande (1819), mit en parallèle quatorze idiomes, ramenés à des lois uniformes; puis, dans les 4ntiquités du droit allemand, il déduisit, d'auteurs anciens, de codes harbares, de chartes, la législation primitive des races germaniques; enfin, par la Mythologie allemande (1835) il compléta la reconstruction du monde germanique. Guillaume, dans les Recherches sur les Runes (1821), démontrait l'existence de l'écriture alphabétique parmi les anciens Germains; dans la Tradition héroïque (1829) il rassemblait les fragments d'une grande épopée du Nord, dont les Niebelungen ne seraient qu'un episode. En même temps, Gaus, Philipps, Klenze, Zopfl. Waitz approfondissaient le droit germanique, auquel ils trouvaient les mêmes fondements qu'à celui de Rome, de la Grèce, de l'Inde. Les antiquités scandinaves par Bask et Geyer jetaient un nouveau jour sur les antiquités allemandes et les migrations. Toutefois, plusieurs Allemands, égarés par leur érudit patriotisme, ne craignirent pas de représenter comme des héros accomplis les Genséric, les Alaric et les Odoacre; ils décrivirent comme digne d'envie la grandeur sauvage de la race germanique avant que l'invasion romaine et le christianisme l'eussent détournée de ce libre développement de ses facultés, qui peut-être aurait produit des résultats

<sup>(1).</sup> Il suffit de nommer les deux Schlegel, Tieck, Görres, Voyder Hagen, Docen, Benecke, Lachman, Walkesnagel, etc.; l'Histoire de la littérature poétique de Gervinus (1835), qui se mit ensuite à faire des libelles et sontint le schisme de Ronge; le cours de Walchler sur l'Histoire de la litterature nationale dans le moyen dge (1830). Les Monumenta de Henri Pertz méritent surtout d'être signalés.

supérieurs à la civilisation d'Athènes et de Rome. D'autres, à la vue des désordres sociaux, portèrent dans l'histoire un scepticisme qui n'épargnait pas même les faits dont l'influence a été la plus grande sur l'humanité.

Beck, Eichhorn et Spittler, qui fit l'Histoire ecclésiastique et celie des États européens, ont suivi les traces de Gatterer. Voltmann et Menzel ont continué l'Histoire du monde de Becker avec plus de solidité; Schlösser les a surpassés pour la connaissance des faits et l'élévation des idées (1). Les vues philosophiques et les jugements politiques débattus par Pölitz (1838), Hapfer, Mayer, de Eggers, Jenisch, Grüber, Carus, Breyer, Luden, Schneller et autres ont été recueillis par Heeren (1842). Rotteck, dans son Histoire universelle, réimprimée tant de fois, considère la vie des peuples du point de vue du droit naturel et des réformes politiques, c'est-à-dire de la liberté et du bien public; mais il est plein de sécheresse et de préjugés. Lui et Dalhmann soutiennent les trônes héréditaires, mais avec des assemblées délibérantes.

Beaucoup d'écrivains ont traité du moyen âge (2). Wilken a écrit sur les croisades, Ranke sur les peuples germains et tudesques du seizième et du dix-septième siècle, Raumer sur les Hohenstaufen et sur l'Europe depuis le seizième siècle (1832).

L'histoire moderne a été écrite par Saalfeld, Hormayr, Münch; plusieurs ont raconté la révolution et les événements contemporains. Les Annales européennes depuis 1795, publiées par Possett (1804), fondateur de la Gazette universetle d'Augsbourg et supprimées par la diète en 1832, méritent d'être citées comme document historique. Il en est de même de la Chronique de Venturini, de la Minerve, du Journal historique et politique de Bucholz, Du Monde primitif par Malten, des Mélanges sur l'état présent du monde par Zschokke, suivis des Traditions sur notre époque.

Michel Schmidt, dans sa volumineuse Histoire des Allemands (1778-93), manque de solidité et de jugement de même que Kranse, Risbeck, Heinrich, Westenrieder, quelque recommandables qu'ils soient dans certaines parties; mais, après la réaction contre le despotisme de Napoléon, on cessa de s'occuper exclusivement de la bizarre constitution de l'empire et de la généalogie des maisons

<sup>(1)</sup> Résumé de l'histoire universelle de l'ancien monde, 9 vol.; Histoire du monde racontée dans son ensemble, 6 vol.; où sont compris les événements du quatorzième et du quinzième siècle; et Histoire du dix-huitième siècle.

<sup>(2)</sup> Voyez tome VII, discours préliminaire.

régnantes pour étudier la vie du peuple sous ses divers aspects, ce qui ranima l'esprit national allemand. L'histoire de Wolfang Menzel, dont la narration est vive, mais déclamatoire, respire la haine contre les Français. L'exagération patriotique entraîne le verbeux Luden à trouver tout parfait. Pfister, qui, dans son Histoire de Suède, est riche de faits et montre un jugement droit, n'a pas aussi bien réussi dans celle d'Allemagne (1830-35) où il a principalement en vue l'enseignement. Il n'y a pas de ville, de village même, de château, de corporation qui n'aient leur historien. Juste Möse, en étudiant dans son Histoire d'Osnabrück, un petit pays, dirigea d'abord ses recherches sur le droit national. L'Histoire de la Confédération suisse, commencée par Jean Müller avec un patient examen des sources, avec une grande richesse d'idées et un noble amour de la liberté, a été continuée par Zschokke (1848), qui l'a rendue populaire, de même que celle de Bayière (1). L'Histoire de la Hanse de Sartorius, celle de l'origine des différents États germaniques (1806, celle de la formation des ligues libres du moven âge (1827) par Kortum et beaucoup d'autres nous révèlent la condition générale des villes ou celle de quelques-uncs en particulier.

Des archéologues célèbres (2) ont interprété l'autiquité, et surtout les deux Niebühr en Danemark, dont l'un nous a fait connaître l'Arabie (1815), l'autre la constitution primitive des Romains (1831).

(1) Honayr, Histoire du Tyrol.

LANZIZOL, Histoire de la fondation de l'Etat prussien.

Voigt, Histoire de la Prusse. — Histoires et légendes du Rhin.

STENZEL, Hist. de l'Etat prussien.

BÖTTIGER, Hist. de la Saxe.

Wing, Hist. de la Hesse.

Lichnowiski, Hist. de la maison de Habsbourg.

Spittler et Pfaff, Hist de Würtemberg.

Baden, Hist. de la maison de Zaringen, et Hist. de Bade.

Muncu, Hist. de la maison de Fürstemberg.

Banke, Hist des temps de la réforme.

C. A. Menzel, De la réforme jusqu'à Joseph II.

Sartorius, Hist. de la Hanse.

PALAKI, Hist. de la Bohème.

BUCHNER, Hist. de la Bavière.

Œcusle, Fragments pour servir à l'histoire des paysans.

DAMMANN, Hist. de la révolution anglaise, et, dernièrement, Hist. de la révolution française.

(2) Heyne, Winckelmann, Meiners, Manso, Böckh, Böttiger, Wolf, Thiersch, Voss, Creuzer, Ottfried Müller, Ernesti, Hulmann, Gruber, Uckert, Waschmuth, etc.

Il n'y a pas de nation étrangère, pas d'époque que les Allemands n'aient pris à tâche d'examiner (1); il n'y a pas de discussion, d'art, d'invention sur lesquels ils n'aient donné des éclaircissements, et ils méritent qu'on leur reconnaisse dans les monographies la supériorité qui revient aux Français dans les mémoires (3).

L'histoire ecclésiastique a une importance particulière là où se trouvent chaque jour en présence des universités, des peuples, des lois d'une confession différente (2).

Les matériaux historiques et diplomatiques abondent en Allemagne, aidés par des *Regesta* qui mettent à la portée de l'historien tous les faits mémorables d'un temps, d'une famille ou d'un pays.

S'il est des écrivains qui se noient dans une foule de menus détails par affection municipale et par goût pour les curiosités archéologiques, il appartient aux historiens généraux de passer le

(1) Leo, Schröckh, Le Bret s'occupèrent de l'histoire d'Italie; Schmidt, Aschbach et Fessler, de celle d'Espagne; Gebauer, de celle du Portugal; Schröckh, Menzel, Woltmann, de celle de France; Sprengel, Woltmann, Heinrich, de celle d'Angleterre; Schlözer, Ruhs, Menc, Grater, Cebhardi, Suhm, Wagner, Hüllmann, de celle Scandinavie; Schlözer, Müller, Évers, Storch, Bacmeister, de celle de Russie; Jekel, Spazier, Wagner, Brohm, de celle de Pologne; Gebhardi Eengel, Fessler de celle de Hongrie; Fallenmeyer, Thiersch, Schlösser, Wilken, de l'histoire grecque moderne; Kotzebue, de l'histoire prusienne; Hormayr, Cöchelberg, Meynerl, de l'histoire autrichienne. Heeren et Uckert s'occupèrent d'une collection d'histoires qui est encore en voie d'evécution.

(2) Funck, Vie de l'empereur Frédéric II et de Louis le Débonnaire.

Hurter, Vie d'Innocent III.

Voigt, Vie de Grégoire VII.

KORTUM, Vie de Frédéric Ier.

Bottiger, Henri le Lion.

Peister, Vie de quelques princes de Würtemberg.

Aschbach, Vie de l'empereur Sigismond.

MUNCH, l'ie de François de Sickingen.

Ruchholz, Hist, de Ferdinand Ier.

Möller, Athanase.

Preuss, Vie de Frédéric II de Prusse.

BROCKHAUS commença en 1816 les Contemporains, collection de biographies.

(3) Nean-ler, Hase, Alzog, qui, dans la préface de son ouvrage, apprécie assez bien ceux de ses pré-lecesseurs; Stolberg, qui a été continué par Kerz, de soite que le quarantième volume arrive jusqu'à 1152; Katerkamp, Rauscher, Riter, Riffel, Döllinger et quelques monographies de la plus grande importance.

Voyez Rotteck, Observations sur l'alture, le caractère et l'état des études en Allemagne, dans les Mémoires de l'Académie royale des inscriptions (Institut de France). Savants étrangers, t. 1<sup>er</sup>.

tout au crible de la critique; mais l'esprit rèveur et systématique de l'Allemagne a fait plus d'une fois évaporer la valeur positive des recherches laborieuses en abstractions et en chimères.

Les études orientales, que nous avons déjà vues acquérir dans Orientalisme, le siècle précédent l'importance d'une source historique extrèmement riche, s'étendirent encore lorsque la paix eut rétabli les communications entre les savants. Albert Schultens (Institutiones ad fundamenta linguæ hebrææ, 1737, avait professé le premier que, pour bien connaître la langue hébraïque, il fallait recourir aux autres langues sémitiques, et spécialement à l'arabe. En 1810, Sylvestre de Sacy publia sa Grammaire arabe: or, tandis que celle de Thomas Erpenius (1613), la meilleure jusque la, expédiait la syntaxe en un petit nombre de pages, Sacy y consaera un volume entier. Sa forte analyse a facilité les progrès faits dans la connaissance de l'hébreu, du chaldéen et du syriaque. Guillaume Jones (1794) considérait la littérature orientale comme un ensemble immense destiné à devenir une base pour l'histoire universelle et où chaque partie servirait à éclaireir le tout. Ce but a été compris, bien qu'il soit encore loin d'être atteint. Lorsque le livre de Frédéric Schlegel sur la philosophie et la langue des Indiens (1808) eut dirige l'attention de ce côte, Bopp, le premier parmi les Allemands, se mit à étudier le sanskrit, et il en donna la grammaire en 1827, après avoir critiqué celle de Wilkins, qui avait paru en 1808; puis il publia à Londres le système de conjugaison sanskrite, compare avec la conjugaison greeque, latine, persane et allemande.

D'autres marchèrent sur ses pas, tels que Lassen, Rosen, Humboldt (1). Après avoir beaucoup voyagé, Klaproth publia l'Asic polyglotte et les Mémoires relatifs à l'Asie (1823-24). En France, la Convention avait créé des chaires d'arabe, de turc, de tartare, de persan, auxquelles on ajouta ensuite l'arménien, le chinois, le malais, le thibétain. Léon Chézy (1832) fut le premier qui professa publiquement le sanskrit en Europe. De Guignes et lui commmencèrent l'importante publication des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale; le dernier, auteur fécond de livres sur l'histoire orientale, forma d'habiles élèves. Rémusat (1832) rendit le chinois aussi facile à apprendre qu'aucune autre langue d'un groupe différent de l'idiome que l'on parle.

<sup>(1)</sup> Les noms des orientalistes Reiske, Michaelis, Eichhorn, Hartmann, Ritter, Creuzer, Klaproth, Gorres, Bhölen, Rhode, Plath, de Hammer sont connus partout.

Pauthier, Julien, Bazin, Pavie, Biot, Sédillot, donnèrent beaucoup de traductions. Le *Journal de la Société asiatique*, établi à Paris (1822), sert d'archives aux études orientales dans toute l'Europe.

Saint-Martin se voua principalement à l'arménien, et en fit profiter l'Histoire du Bas-Empire de Lebeau (1829-33). Le P. Méchitar, de Sébaste, qui fit tant pour ranimer parmi les siens les travaux de l'intelligence, étouffée depuis leur séparation de l'Église romaine, obtint du sénat de Venise l'île de Saint-Lazare (1717), où il établit l'ordre de Saint-Antoine abbé et une imprimerie; des traductions, des livres élémentaires et de science sortirent de cette imprimerie en aussi grand nombre que de celles qui existent aujourd'hui à Vienne, à Constantinople, à Smyrne, à Moscou, dans d'autres villes russes et même à Madras. Ces publications ont propagé la littérature de l'arménie, qui, tout en nous faisant connaître un pays assez important, contribue à jeter la lumière sur les contrées voisines.

Nous avons énuméré ailleurs les travaux relatifs à l'Éthiopie et à l'Égypte. On peut dire que la dernière a été récemment découverte; si chacun prétend avoir trouvé la clef des hiéroglyphes, on s'accorde au moins sur la nécessité de commencer par connaître la langue qu'ils traduisent, c'est-à-dire le cophte.

Dans l'Inde, les savants anglais ont continué leurs travaux, et ils envoient fréquemment en Europe des éditions et des traductions des Védas, des Pouranas, des poëmes sanskrits; ils recherchent les nombreuses ramifications bouddhistiques. Déjà l'on connaît douze cents inscriptions dans ces diverses langues, cinquante mille médailles et d'innombrables sculptures. Wilson a recueilli, dans l'Ariane antique (Londres, 1842), tout ce que l'on savait sur les médailles de tout âge trouvées jusqu'à présent dans l'Inde et l'Afghanistan. En 1848, Stephenson a présenté à la société asiatique de Bombay un examen de la structure grammaticale des langues de l'Inde, où il cherche à démontrer que les idiomes différents se composent de deux grands éléments, représentés aujourd'hui par le sanskrit et le tamil. La plupart des vocables du nord et du centre de l'Inde sont sanskrits, tandis que les racines tamiles dominent dans la péninsule. De ce fait et de considérations ethnographiques il déduit que, avant l'arrivée des Brahmines dans le Nord, l'Inde était habitée par une race entièrement distincte de celle qui avait émigré dans le Sud, et que les peuples qui adoptèrent les dialectes des immigrants conservèrent des phrases et une grammaire appartenant à la langue primitive. Les Schatrivas et

les Vaishyas envahirent l'Inde méridionale avec les Brahmines, et ces trois castes supérieures se mêlèrent souvent par des mariages légaux. Les termes de la langue brahminique se fondirent dans l'ancien langage, de manière à produire le prakrit, puis le kiadi; pareillement les mots persans et arabes, fondus dans le même moule, ont produit l'indoustani; les vocables latins, modifiés par les Celtes et les Teutons selon les lois de leurs dialectes primitifs, ont engendré les langues modernes de l'Europe.

L'histoire peut donc puiser à d'autres sources qu'aux ouvrages classiques. Les médailles sassanides, les monuments de Tchil-Minar, les œuvres de Calidasa, de Mirkhond, de Firdonssi, le Dabistan, Moïse de Corène et toute une bibliothèque indienne et thibétaine sont venus en aide à l'histoire. Les recherches philologiques ne se bornant plus à des étymologies, mais ayant pour but des comparaisons sur la connexité des langues, contribueront à éclaireir les temps antérieurs à l'histoire ainsi que les migrations des peuples.

En conséquence, les regards n'auront plus pour limite l'horizon du Sinaï, de l'Olympe ou du Palatin. On retrouve dans l'Asie et les livres de Zoroastre les traces d'une civilisation très-ancienne et d'une religion qui a survécu jusqu'à nos jours parmi les Guèbres. Rask a démontré l'antiquité et l'authenticité de la langue zend et du Zend-Avesta (1). Eugène Burnouf, dans son commentaire sur l'Yacna (1835), a créé l'étude de cette langue ; il reconnut que le pali était un dialecte vulgaire du sanskrit, porté de l'Inde dans l'Indo-Chine avec le bouddhisme; en faisant le zend antérieur au sanskrit, c'est sur le plateau de l'Asie qu'il place le point de départ des plus anciens idiomes, pour les suivre de là, avec la civilisation et la religion, dans toute l'Asie orientale, comme il l'a fait au nord avec le bouddhisme.

De l'Asie orientale, la civilisation se répandit dans la Médie et la Perse, sur les mystères desquelles on interroge l'écriture cunéiforme. Le Danois Münter, en 1798, fut le premier qui en parla dans l'Académie de Copenhague, mais sans en fournir suffisamment la elef; c'est à quoi ne réussirent pas mieux Tychsen, Herder, Lichtenstein. Grotefend affirma que la langue de ces inscriptions était le zend; Rask et Saint-Martin s'en sont servis pour déchiffrer quelques-unes de celles de Persépolis. Puis Burnouf fixa l'alphabet

<sup>(1)</sup> Uber das Atter und die Eichlheit der Zend Sprache und des Zend-Avesta.

cunéiforme, en démontrant son origine sémitique et proprement assyrienne, résultat dont Lassen avait aussi approché.

En même temps, on nous donnait les monuments de ce pays.

En 1840, Flandin et Coste voyageaient en Perse par l'ordre du gouvernement français; Ker Porter et Texier nous faisaient connaître les ruines d'Istakhar; des inscriptions encore indéchif-frables étaient recueillies à Babylone. En 1843, Botta exhumait des débris grandioses, qu'on a crus des ruines de Ninive, et qui ont fourni matière aux conjectures d'un grand nombre, surtout de Raulisohn. En Amérique, on découvre à chaque moment des villes entières, et plus souvent des monuments, qui toutefois sont restés muets jusqu'à présent, comme la tradition.

La géographie aussi, qui n'est plus un répertoire de noms et un amas de chiffres, se croit obligée d'enregistrer chez les peuples tous les éléments de civilisation. Le Danois Malte-Brun sut y allier l'intérêt et la couleur poétique aux notions positives; le Prussien Guillaume de Humboldt y associa la minéralogie, l'horologie, la climatologie, l'ethnographie, sans que les sciences naturelles fissent rien perdre de son coloris et de sa vigueur; enfin Charles Ritter a tracé avec éclat les grands aspects de la géographie comparée, en déterminant tous les caractères de la physionomie de notre globe et l'influence que sa configuration exterieure a exercée sur les phénomènes physiques de la surface, soit sur les migrations, soit sur les lois, soit sur les principaux événements des peuples que l'habitent. Les relations des voyageurs, des missionnaires nous révèlent mieux chaque jour la nature humaine, les mystères des pays lointains et les voies de la civilisation (1).

(t) Dans ces derniers temps, il a été beaucoup ajouté aux découvertes, nous en signalerons ici quelques-unes des plus importantes.

Il parait, d'après d'anciennes relations, qu'il y avait des voies commerciales à travers l'Afrique, surrout pour amener les esclaves; mais ces routes, loin de favoriser la science, devenaient un obstacle pour le voyageur et les connaissances. Dapperen indiquait une, suivie par les Portugais du Congo, a travers le pays d'Anzico et de Nimiemays; Dos Sancos, une autre entre Benguéla et Loango sur la côte orientale de Mozambique. Les Anglais qui cherchèrent à y pénétrer par le Cap, turent assassinés. Le père Lobo ne put arriver de Melinde à Habèque, bien qu'il y ent d'anciennes routes. Aucun Européen n'a pu parcourir celle que les indigènes connaissent entre les côtes de Somanlis et de Berbera et le rentre d'Afrique. Une autre, récemment découverte, se dirige par le nord-onest du platean intérieur, vers les pays des Fellou, les Timbos, les Bouros, les Mandingos, les Ségos. Balbi se laissa tromper par l'assertion de Douville à l'occasion de son voyage.

Les missionnaires anglais de l'Afrique méridionale ont établi divers postes, de la côte vers l'intérieur, et Livingston en a fixé un à Kolobeng, à 23° 48 de latitude sud, et 33° 32 du meridien de Paris. De là il poussa ses explorations plus C'est une tâche plus qu'humaine que d'embrasser d'un seul coup d'œil toute la race des hommes; de trouver dans les faits particuliers la loi qui pousse au progrès et celle qui le dirige; de faire ressortir l'idée éternelle des contingences temporelles, la justice invariable des mille formes changeantes et passagères qui la représentent; en un mot, de faire la philosophie de l'histoire. Nous avons déjà mentionné divers ouvrages où on l'a tenté, mais où l'on est allé quelquefois jusqu'à abolir l'idée de la Providence.

C'est une chose remarquable toutefois que la pensée d'une décadence progressive de l'humanité ait été répandue dans les siècles précédents, et par suite le désir de rétrograder vers le passé. Les Anglais, dans leur révolution, reproduisaient les Juifs; les Français ressuscitaient les Grecs et les Romains; Machiavel ne savait réformer qu'en ramenant les institutions vers leurs principes; Rousseau disait que l'art de vivre en société s'oublie de jour en jour.

en avant, et, en 1852, il parvint à Laonda, capitale de l'Angola dans l'Afrique occidentale, en parcourant 2,000 milles géographiques de pays inconnus. Retournant d'Occident en Orient, il traversa 128 kilomètres pour atteindre le fleuve Liamye, par le quel il rejoignit ses compatriotes; il sul se concilier les nègres, et c'est à lui que nous devons les meilleurs renseignements sur l'intérieur de l'Afrique.

Nous devons encore mentionner l'expédition de Richardson, Barth et Ouverweg au nord de l'équateur. Richardson, parti de Tripoli en 1850, pénétra dans le Sondan et mourut à Konka, capitale du Bornou. Les deux Prussiens, ses conpagnons, pénetrèrent dans le cœur de l'Afrique, et Ouverweg mourut aussi à Kouka.

Barth séjourna à Tombouctou, et on le croyait mort, lorsqu'il parut à Marseille en 1855. Édouard Vogel, qui l'avait rejoint, fut le premier qui penetra dans l'em-

pire des Fellalis.

La Pléiade, vapeur anglais, remontant le Niger en 1854, confirma l'identité de de ce tleuve avec le Bénoué, et s'avanca dans le continent africain l'espace de 150 milles anglais, ce qu'on n'avait pu faire jusque alors; aucun des 66 navigateurs ne périt, et, pour arriver de l'Angleterre à ce point, ils ne mirent que six semaines. En même temps, d'autres voyageurs découvraient le lac Ngami, et Livingston, le premier, traversa l'Afrique depuis les rivages de la mer Atlantique jusqu'à ceux de l'océan Indien.

Les missionnaires catholiques publient également des voyages, ceux de la societé de Marie pour les missions dans l'Afrique centrale en Antriche, et la société

des missionnaires d'Afrique, dans la Propagation de la foi.

Le docteur Kane de Philadelphie, en 1854, s'avança au pôle nord jusqu'à 32° 30′, et, après avoir traverse les premières barrières de glace, il rencontrait une mer navigable, sur laquelle il n'y avait aucun banc de glace flottant, bien que le vent soufflàt du nord. Ce fait demontre, ce qu'on présumait d'ailleurs, que le plus grand froid n'est pas au pôle, mais qu'il dépend en partie des courants et de la glace qu'ils transportent. Le pôle phytologique, c'est-à-dire celui où se trouve le plus petit nombre des genres de végétaux, est l'île Winter, à 66° 30′ de latitude nord.

Maintenant, au contraire, l'idée du progrès est devenue commune, et c'est grâce à lui qu'on ne méprise rien de ce qui a été, attendu que ce fut une amélioration sur la condition antérieure; nous y puisons la confiance que nous ferons de continuelles acquisitions en liberté et en dignité.

## CHAPITRE XXXV.

BEAUX-ARTS.

Les beaux-arts furent appelés par la révolution, puis par le conquérant français à improviser des fêtes, des tableaux, des monuments; mais ces travaux, quelque grandioses qu'ils pussent être, n'enflammèrent pas le cœur des artistes, qui ne surent pas sortir de la classe des imitateurs. David représenta les scènes immortelles de la révolution en commençant par le Serment du jeu de paume, qu'il exécuta au crayon. La statue du Peuple, qui devait être formée des débris de celles des rois et placée sur le Pont-Neuf, était un Hercule portant inscrit sur le front, Lumière: sur la poitrine, Nature et vérité; sur les bras, Force et courage. C'était une pauvre conception. Dans sa Mort de Marat, emploi remarquable de toutes les ressources de l'art dans un sujet odieux, David concentra tout l'intérêt sur le conventionnel expirant, et non sur Charlotte Corday, qui pourtant devait paraître une héroïne aux apologistes de Brutus. Membre du comité d'instruction publique, il fit assigner 2,500 francs de peusion, pendant eing ans, à de jeunes artistes qui furent envoyés en Italie et en Flandre pour s'v perfectionner. Il dirigea l'institution du Musée national; en proposant la formation d'un jury appelé à juger les monuments des beaux-arts, il disait : « Les monuments des arts n'atteignent pas seulement leur but en charmant les veux, mais encore en pénétrant l'âme, en faisant sur l'esprit une impression profonde.» Il le disait; mais il ne le sentait pas, lui tonjours classique dans ses compositions et dans sa conduite, terne dans le coloris, théâtral dans les mouvements, dur dans le dessin.

Napoléon lui paya 500,000 francs son tableau du Couronnement, le plus grand qu'il y eût en France, et 75,000 francs la Distribution des aigles, pages théâtrales et froides. Il réussit mieux dans le passage du Saint-Bernard, où il exprima ce désir de l'empereur : Faites-moi calme sur un cheval fougueux.

1750-1825.

Après le retour des Bourbons, le Léonidas et l'Enlèvement des Sabines lui furent payés chacun 60,000 francs; il reçut de plus 20,000 francs pour les laisser graver. Mais, proscrit comme régicide, il mourut à Bruxelles. C'est de David qu'est sorti ce que l'on a appelé le style de l'empire, genre qui s'étendit avec les conquêtes sans être soutenu par les inspirations classiques ou républicaines, en ne conservant que ce qu'il avait de pire, la partie technique.

1770-1837.

1828.

Gérard peignit dans de vastes proportions l'Entrée de Henri IV, les Batailles d'Austerlitz et de Marengo; il exécuta les pendentifs du Panthéon, et mit plus de sentiment dans sa Corinne au cap Misène ainsi que dans l'Extase de sainte Thérèse. Mais il réussit mieux encore dans les portraits.

Gros était âgé de cinquante ans, et il en avait passé trente à peindre des faits contemporains avec un talent qui le reudait incomparable; cependant, David lui écrivait : « Quand ferez-vons « un tableau d'histoire? Le temps s'avance, nous vieillissons, et « vous n'avez pas fait encore ce qu'on appelle un véritable tableau « d'histoire... Détachez-vous des habits brodes, des hottes... « Vite, vite ; feuilletez Plutarque, représentez Thémistocle... » Et Gros, adoptant le goût académique, se mit à peindre des sujets pédantesques.

Canova n'égala point ses premiers ouvrages dans les nouvelles productions de son cisean: il représenta en demi-dieux Napoléon et les autres héros et héroïnes de cette famille. Si la nudité mythologique pouvait convenir à Pauline Borghèse, qui posa devant lui comme modèle pour la statue d'une Grâce, Napoléon ne fut pas charmé de se voir travesti en Hercule, lui qui devait aller à la postérité avec la redingote grise et son petit chapeau. Canova ent occasion, en travaillant à sa statue, de faire entendre quelqu'une de ces vérités qui dépassent rarement le seuil des palais, et de lui dire combien Rome avait perdu à l'éloignement du souverain pontife. L'artiste véent assez pour voir le pape rendu à sa capitale; il fut alors député par les États italiens pour reconvrer les chefs-d'œuvre d'art que la conquète avait enlevés à leur patrie, et que la conquète reprenait.

Louis Cagnola, après plusieurs travaux éphémères, éleva à Milan l'arc de triomphe du Simplon, l'un des plus grands et le plus beau qui existe en ce genre. Il en projeta un autre qui devait être placé sur le mont Cenis, avec cent quarante-quatre colonnes de dix pieds de diamètre; en outre, il dessina des églises, des palais et des tours avec un goût très-correct, mais sans s'éloigner

des classiques dans des édifices même dont ils ne pouvaient avoir aucune idée.

A cette école classique se rattachent d'autres peintres d'un talent grandiose et froid, comme Girodet en France, Camuccini et Benvenuti en Italie, tous deux issus de Mengs, et d'autres encore qui en curent l'excessive régularité sans ce qui fait sa valeur. Les saints furent modelés, par habitude académique, sur le type des statues grecques; on attribua à des édifices d'une destination nouvelle le caractère de l'antiquité; le Panthéon et la Maison-Carrée devinrent des églises à Paris et à Naples; les bourses et les douanes reproduisirent les Propylées ou le temple de Thésée. Il faut lire les dissertations de Joseph Bossi sur la Gène de Léonard de Vinci, et l'Histoire de la sculpture par Cicognara pour voir qu'on ne jugeait du beau que sous le rapport de la forme. Un biographe de Canova lui fait dire que, « avec les principes chrétiens, aucun beau idéal n'est possible; qu'il n'existe d'art véritable que chez les anciens, et comme ils ont épuisé toutes les formes de la pensée et du sentiment, qu'il ne reste qu'à imiter les Grees et les Romains. » On crut encourager les arts en instituant des académies; celle de Milan se distingua par le bon goût ornemental qu'elle apprit des Albertolli; dans celle de Venise. Théodore Matteini, de Pistoie, fit de bons élèves, comme Demin Hayez, Politi, Lipparini, Grigoletti; en même temps, l'école du vieux Ferrari fournissait les sculpteurs Zandomeneghi, Ferrari fils et Fracaroli.

Mais bientôt le romantisme s'introduisit dans les beaux-arts, et marqua le retour vers le moyen âge. Aux Brutus et aux Atrides succédèrent les Stuarts, Jeanne Grey, l'inquisition, les doges avec une fidélité de costumes que certains artistes regardèrent comme un mérite suffisant; en outre, ils crurent faire de l'originalité en changeant les personnages, sauf à conserver le faste, les scènes passionnées, en un mot la seule vie extérieure, et en remplaçant dans les statues la rotondité conventionnelle par un amaigrissement disgracieux. Un goût semblable se montra anssi dans les monuments; mais, comme il arrive de toute imitation, il s'y rencentre trop de choses discordantes et trop qui s'éloignent des usages modernes.

Ainsi les arts, qui furent d'abord enthousiasme, puis goût, sont aujourd'hui luxe et mode; on se figura donc qu'on réformait en changeant des détails; mais on ne vit pas surgir de ces grands maîtres qui tous ajoutent quelque chose aux améliorations de leurs prédécesseurs, parce que ces croyances pieuses ou héroï-

ques qui sont les ailes de l'art manquaient généralement. Les expositions, introduites partout comme encouragement, ont éloigné les artistes des œuvres sérieuses et méditées; pour se conformer au goût du public, qui souvent est bizarre et s'éprend de ce qui est neuf, on a plus songé à l'effet du moment qu'à un succès durable. Les maisons modernes, petites et ornées d'arabesques en plâtre, se prêtent mal à recevoir ces grands ouvrages qui révèlent à eux seuls un artiste. S'il s'en présente à exécuter, on les confie à des vétérans émérites, dont l'imagination est déjà épuisée, et qui s'en tiennent à la première conception venue, toute extérieure et matérielle, que leurs élèves peuvent amener à un fini qui ne supplée qu'imparfaitement à l'insuffisance du sentiment.

Bien peu d'artistes comprennent que le beau est la plus haute expression du vrai; que l'art n'est pas sa fin à lui-même, ni une simple jouissance pour les sens; que son but suprème est la vérité représentée dans le sentiment, et que la forme doit être le vêtement des idées. Les théoriciens se sont bien placés à ce nouveau point de vue; ils ont mis en avant un beau dérivant de l'expression qui va à l'âme plus qu'aux sens; ils ont réclamé des réformes sur le sentiment plutôt que sur le mode employé à sa manifestation : seul moyen de faire que les beaux-arts soient le langage de l'humanité, une révélation de la puissance d'émouvoir, une guerre déclarée à l'égoïsme calculateur.

Mais les théories académiques prévalent en Italie, où l'on se croit sans rivaux dans la partie technique. Fiers de posséder des dessinateurs et des coloristes du premier ordre, et plus encore des paysagistes, des maîtres habiles dans la perspective et le portrait, les Italiens inclinent à la sensualité; puis, on écoute trop peu les critiques qui rappellent les artistes à un idéal bien différent de celui que les écoles désignent sous ce nom.

Quelques peintres nous offrent des scènes du moyen âge ou de la Grèce et de l'Italie modernes, ou bien encore des saints, avec de la vérité dans les détails et sans rien de conventionnel; mais ce qui doit constituer la réforme, ce n'est pas un peu plus de vérité dans le costume et l'expression, plus de pureté dans les lignes, plus d'ordre et de goût dans la distribution, mais bien le souffle intérieur et la volonté de faire du beau un moyen d'enseignement.

La sculpture a mieux fait ses preuves : les noms de Finelli, de Tenerani, de Bartolini, de Vela... iront à la postérité, comme l'œuvre colossale qui couronne l'arc du Simplon et le groupe du Vendredi Saint à Milan, qui attestera combien perd quiconque achète des louanges et des commissions, au lieux de se fortifier par l'utile contradiction. Malheureusement, les ateliers sont pleins de Vénus et de Léda, tandis que le peuple demanderait autre chose. Dans les cimetières, lieux de méditation et de triste réalité, la vérité est aussi rare dans les figures que dans les inscriptions. Il est peu de sculpteurs qui aient osé s'élever jusqu'à la nature, et qui sachent donner une âme à la simple statue d'un ange priant, d'une vierge résignée, d'un Masaniello, d'un Spartacus; nous en voyons rarement abandonner la beauté de convention pour cette vérité chaste qui se sent au fond de l'àme.

L'architecture civile s'est évertuée à reconstruire des villes entières, et plus encore à les embellir; à élargir les rues devant le nombre toujours croissant des voitures, à établir des ports, des chantiers, des arsenaux, des canaux, des ponts, des routes, des quais. Dans quelques pays, surtout en Amérique, on ne songe pas au beau, mais seulement à l'utile, au convenable, à l'économique; dans les autres contrées, on n'ose se hasarder à faire du nouveau, même lorsqu'il s'agit de satisfaire à des besoins nouveaux. Les architectes italiens ont eu moins occasion de s'occuper d'églises et de palais que d'élever des théâtres, genre d'édifices dans lequel leur supériorité est reconnue; mais ce n'est pas seulement dans ce pays qu'il faut déplorer le manque de grandeur dans les monuments, que l'on condamne en les appelant jolis. Lorsqu'on bâtira non des palais, mais des maisons où les escaliers, les dégagements, les gouttières, les tuyaux de cheminées, les jalousies, les commodités nouvelles ne tiendront pas à des expédients, mais auront un emplacement assigné, alors on pourra reconnaître quelque originalité. Une architecture sans originalité indique que le peuple en manque lui-même.

Dans la gravure, la gloire de Volpato et de Morghen a été soutenue par le Milanais Joseph Longhi et par Garavaglia, qui formèrent une bonne école; Toschi en forma une excellente à Parme. Rosapina plaît surtout aux étrangers. Le Romain Barthélemy Pinelli se signala en reproduisant à l'eau-forte les costumes anciens et modernes, l'histoire grecque et romaine, ainsi que les sujets de la Divine comédie, du Tasse, de l'Arioste et de Don Quichotte. Son Meo Patacca est une des gravures les plus originales qu'on connaisse.

connaisse.

La gravure sur cuivre a vu s'élever une rivale dans la lithographie, inventée par Louis Sennefelder, de Prague. Elle répond au besoin, aujourd'hui général, de communiquer au public toute

1830,

idée qui vient à éclore, le peintre pouvant immédiatement transmettre ses pensées sans recourir à un traducteur.

L'habitude d'orner les livres de gravures, soit sur bois, soit sur acier, a fourni aux artistes une nouvelle occupation. La multiplicité des travaux a fait introduire chez beaucoup d'entre eux les procédés mécaniques; mais en mème temps, on a vu se manifester une hardiesse de burin, une connaissance d'effets capables de désespérer ceux qui restent fidèles à l'école classique. Les Français et les Anglais principalement purent y déployer, les premiers leur esprit, les seconds leur habileté de touche, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de coloris; mais Mercuri, Martini, Calamatta sont des noms que l'Italie peut opposer aux plus illustres. Les Romains Calandrelli à Berlin, Pistrucci à Londres, Girometti, Berini, Puttinatti, Pichler et le Crémonais Bettrami se sont distingués par des gravures de médailles et de camées.

De beaux et vastes édifices se sont élevés en Russie ; Pierre le Grand avait posé, le 6 août 1717, sur le bord de la Néva, la première pierre de l'église de Saint-Isaac, dont Maderno avait fourni le plan. Catherine, qui résolut d'en faire un monument digne du héros qui l'avait projetée, la fit recommencer par l'architecte Rinaldo en 4768, la voulant construire tout en marbre. A sa mort, elle fut continuée en briques, et il en résultait un ouvrage mesquin, lorsque l'empereur Alexandre la fit reprendre par l'architecte Montferrand, et achever dans de telles proportions qu'elle ne le cède en grandeur qu'à Saint-Pierre de Rome, et n'a guère de rivales pour la richesse des matériaux (1). Moscou s'est relevée de ses cendres plus magnifique que jamais, et le Kremlin peut se comparer aux plus beaux palais. La plupart des artistes que la Russie emploie sont Italiens, principalement du Tésin; quelquesuns s'engagent jusqu'au fond des plus lointaines contrées, et aujourd'hui même ils préparent dans le Caucase des cités et des villages pour la civilisation future. Le peintre russe Brulof s'est fait admirer de toute l'Europe par de grands tableaux pleins d'imagination, mais incorrects.

Le Danemark se fait gloire de Thorwaldsen. Ce sculpteur a

1769-1544.

<sup>(1)</sup> C'est une croix grecque de trois cent quarante pieds; son élévation, à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la croix, est de trois cent cinquante pieds. Au dehors sont quatre portiques octostyles; quatre clochers s'élèvent autour de la coupole, qui a cent douze pieds de diamètre et est entourée de colonnes monosithes de granit à une distance de quatorze pieds. Les murailles sont en marbre; cent six colonnes monolithes de granit rouge de Finlande, avec des chapiteaux et des bases en bronze, ornent l'extérieur.

exécuté tous ses ouvrages en Italie; quelques-uns fournirent à sa patrie des modèles d'un beau correct, et il en a laissé même en Italie, surtout dans le bas-relief, qui pourraient le faire ranger parmi les classiques. Il se montra de force à rivaliser avec Canova; mais, appelé à lutter avec lui dans Saint-Pierre pour un monument consacré à Pie VII, il conçut froidement les symboles de ce grand pontificat, dont le triomphe avait inspiré à tous, catholiques ou non catholiques, tant d'allusions heureuses.

1-41-1825.

Henri Fuseli (Fuessli), de Zurich, poëte devenu peintre, écrivit sur la peinture et sur les études qu'il avait faites dans les galeries d'Italie. Il est épris de Michel-Ange, et, comme lui, il n'admet pas qu'il existe de la dignité sans action, ni de sublime sans exagération; il méprisait tout ce qui n'était pas médité et raisonné, et il maniait le pinceau avec une telle vigueur, que Piranesi lui dit un jour: Ce n'est pas là dessiner un homme, mais le fabriquer. Il eut des succès à Londres pour des peintures bizarres, comme le Cauchemar, la galerie de Milton, et plus encore pour celle de Shakspeare, qui lui offrit une série infinie de caractères; mais il réussit mieux dans la gravure, où l'on n'est pas blessé par l'étrangeté du coloris.

Beaucoup d'étrangers portèrent alors leur talent en Angleterre; comme les seigneurs et les établissements ont acheté à des prix énormes les chefs-d'œuvre, on admire l'ensemble le plus merveil-leux dans le pays qui en a le moins produit. Lord Elgin, ambassadeur près la Sublime-Porte, obtint l'autorisation de transporter d'Athènes à Londres beaucoup de sculptures et d'inscriptions, entre autres les statues de Thésée et de l'Ilissus, les bas-reliefs et les métopes du Parthénon. Achetés par l'État, sur l'estimation de Quirinus Visconti, au prix de 35,000 guinées, ces débris devinrent le plus bel ornement du Musée britannique; mais l'Europe se récria demandant pourquoi, au moment même où l'on restituait aux autres peuples les monuments qui leur avaient été ravis, on enlevait aux Grees ces chefs-d'œuvre de leurs ancêtres ?

L'Angleterre, cette terre classique des arts utiles plutôt que des beaux-arts, eut pourtant une période assez heureuse de 1815 à 1830. Formés à une école étrangère, les artistes affectent un faire brusque et heurté, qu'ils appellent à la Rubens; ils groupent des personnages à peine indiqués, méprisent la forme et la précision, cherchant plutôt des effets d'ensemble et de premier jet que la correction et la pureté. On prendrait volontiers certains tableaux anglais pour des palettes à la fin d'une journée de travail ; ce n'est qu'à force d'observer qu'on y distingue quel-

que chose. Enclins à l'exagération et à la bizarrerie, ils ne vont pas progressivement, mais par sauts, dans la couleur comme dans la composition; peintres de l'effet, ils sont excellents où il faut du faire et de l'habileté de main. Il en résulte que l'art devient facilement de l'industrie, comme on le voit dans les livres d'étrennes et dans les illustrations. Les Anglais conservent encore la supériorité dans l'aquarelle, et ils ne l'ont pas perdue non plus dans l'aqua tinta.

A défaut d'inspiration religieuse ou d'exaltation métaphysique, les artistes anglais durent obéir à des caprices de particuliers en produisant des portraits, des tableaux de genre ou des scènes de poëmes et de romans. Les portraits de Lawrence, élève de Reynold, négligés du reste, sont remarquables dans les tètes par la dignité qu'elles respirent, et qui convient à un peuple libre. Dans les sujets historiques, les peintres anglais recherchent aussi de

préférence le détail, les petits effets, l'anecdote.

Wilkie représente des scènes familières et fantastiques, tantôt gaies, tantôt pathétiques. D'autres rassemblent dans de petits tableaux une infinité de personnages, comme Farner, auteur d'Annibal sur les Alpes, de la Fondation de Carthage, des Plaies d'Égypte, et Martin, habile à leur donner ce vague, ce fantastique qui séduit l'imagination. Turner, meilleur paysagiste que Martin, produit plus d'effet dans les tableaux que dans les gravures, tandis que c'est le contraire pour Martin, qui n'a point de coloris.

Dans la sculpture de portrait ou à la manière italienne, Westmacott, Gibson, Chantrey, Soanne, Rennie se sont fait une belle réputation. On ne cesse aussi de loner Flaxmann pour les monuments de Collins à Chichester, et de lord Mansfield à Westminster, ainsi que pour les statues de Washington et de Reynolds. Wyatt a terminé en 1846 la statue équestre de Wellington, dans des proportions énormes et en costume moderne; elle a coûté 36,000 livres sterling.

L'architecture est toujours restée en Angleterre entreprise et métier. On bâtit plus à Londres que dans aucune autre ville du monde; mais on n'y fait rien de beau ni de grand. Il faut en excepter le palais Wellington, les menteuses façades de Regent's-Park, et la salle du parlement à Westminster, reconstruite dans le genre gothique par Charles Barry après l'incendie de 1835, et dont la dépense s'est élevée à un million de livres sterling; la partie ornementale est due à Pugin qui, après l'émancipation de 1829, fit le plan de quarante églises catholiques.

Cunningham, dans son *Histoire de l'École anglaise*, déterrant force mérites inconnus, exalte la médiocrité, et traite l'art sans se préoccuper de l'époque où vécut l'auteur dont il parle, ni des circonstances qui ont agi sur son talent.

En Amérique, le peintre d'histoire Jean Trumbull s'est rendu populaire en décorant le Capitole de Washington. Iram Powers, de Vermont, envoyé en Italie pour étudier par Nicolas Loogworth (dit le Noé américain, parce qu'il introduisit dans les États-Unis la culture de la vigne), acquit du talent dans les écoles de Rome et de Florence; on lui doit l'invention du modelage avec un plâtre préparé selon un procédé particulier, et de telle manière qu'on peut détacher du corps quelques membres, afin d'en varier la posture. Le Génie de l'Amérique, exécuté par lui en 1855, est un des meilleurs morceaux qui ornent le Capitole.

En France, Ingres effectua la transition entre les principes de la statuaire de David et le mouvement qui s'est produit plus tard; il retrouva dans son dessin les qualités de l'ancienne école. Delacroix remporte la palme dans le coloris. Delaroche tient de l'un et de l'autre, et varie ses compositions avec une imagination de poëte. La peinture religieuse est rare en France, et les croyances y ont pour aliment la gloire personnelle et patriotique. La première est encouragée cependant par des prix, par des récompenses et une publicité qui n'a point d'égale dans aucun autre pays. Louis-Philippe a ouvert à l'autre un noble champ, lorsqu'il a fait de Versailles un temple consacré à toutes les gloires nationales.

1715-1789.

1758-1936.

Antoine Vernet, peintre d'Avignon, fut le père de ce Joseph qui peignit tous les ports de France, et se fit lier au grand mât d'un vaisseau pendant une tempète, afin de mieux la contempler. Son fils Carle, qui excella surtont dans les combats de cavalerie, représenta plusieurs des batailles de la république. Horace, son fils, se conformant à l'esprit d'une époque qui substitue la prose aux vers, le roman à l'épopée, la gazette à l'histoire, abandonna absolument le grec et le romain, idolàtrés sons l'empire, où même, dans les sujets de circonstance, on calquait les bas-reliefs antiques; en outre, on dédaignait la peinture de genre. Improvisateur du pinceau, il reproduisit la multitude sans idéal, les soldats dans toutes les situations de la vie militaire, avec une fécondité qui empêchait l'admiration de se refroidir. Le sentiment napoléonien, qui s'était ranimé sous la Restauration par opposition aux Bourbons, lui demanda incessamment des scènes de la grande armée; puis, lorsqu'il pouvait se trouver épuisé, la révolution

de juillet et la guerre d'Alger vinrent lui fournir de nonveaux sujets.

Les marines de Gudin, les scènes champêtres de ce Léopold Robert qui se donna la mort à Venise (1835), les sujets tendres et profonds d'Ary Scheffer éveillèrent les sympathies, en s'adressant à des sentiments universels. Dans son tableau du Christ au milieu des affligés, Scheffer a symbolisé tous les genres de souffrances: c'est une mère privée de son fils, un poëte incompris, un Grec et un nègre chargé de chaînes, un Polonais égorgé, des vieillards succombant sous le poids des infirmités, des ouvriers affamés; tous entourent le Sauveur, dans les traits duquel il a exprimé la bonté, l'amour, la compassion de celui qui a souffert aussi.

Après le Naufrage de la Méduse par Géricault, d'autres artistes embrassèrent le genre passionné. Toutefois, en France, comme ailleurs, il n'y a plus d'école aujourd'hui, mais seulement des individualités. Les artistes, sans lien avec ceux qui les ont précédés, sans égard pour ceux qui les suivront, jettent sur la toile les premières conceptions venues; la religion est adoptée comme une mythologie à laquelle on ne croit plus.

Les palais, les colonnes et les arcs de triomphes sont des copies de l'antique, et il en est de même des églises. La sculpture, en France, a été bien servie de nos jours, et les sujets ne lui font pas défaut; David d'Angers a reproduit avec une grande vérité les contemporains illustres. Marochetti, Bosio, Visconti, noms italiens, ont exécuté des travaux remarquables; la Belgique en attend d'autres de Geefs, qui a immortalisé les héros de la dernière révolution.

L'école de Mengs à la fin du dix-huitième siècle, et celle de David au commencement de celui-ci, avaient détourné l'école allemande des traditions originelles; méprisée par les étrangers, elle se méprisait elle-même, et, appliquant à ses types les idées classiques de Winckelmann, adoptées aussi par Goëthe et les autres critiques, elle se résignait à l'obscurité des imitateurs; aussi ne connaissait-on pas au dehors Koch, Wachter, Schiock, Hartmann et beaucoup d'autres.

Quand les études se furent retrempées dans le sentiment de la nationalité, on se dégoûta du mythologisme académique. L'esthétique, fondée sur la psychologie, ainsi que nous l'avons vu, enseigna l'accord de l'art avec la philosophie, avec la religion, avec l'histoire; le résultat fut la restauration du style chrétien et une sorte de dévotion de l'art. Mais les novateurs se laissèrent entraîner, surtout à la suite de Schelling, dans une esthétique ténébreuse, qui consistait plus en règles qu'en pratique. Ils affectèrent une simplicité puérile, une étude de la vérité triviale; ne se confiant pas assez dans leurs forces, ils cherchèrent des types, non pas dans la nature, mais chez les Byzantins, dans Cimabuée, dans Hemmeling, substituant à l'imitation, au conventionnel, à certaine manière, non pas la vérité, mais une imitation, un conventionnel, une manière d'un autre genre.

Ils sentirent que l'art doit représenter l'état social, et que, par conséquent, il doit être chrétien; mais ils ne virent pas assez que le christianisme, immuable au fond, est soumis au progrès dans ses formes. D'où il résulte qu'il faut ou ne pas revenir en arrière, ou remonter jusqu'aux commencements, et non pas s'arrêter à un point arbitraire; ne jamais copier, mais apprendre comment on doit imiter la nature (1). Adonnés à l'archaïsme, trop facile à des époques d'érudition, les Allemands sacrifient trop la forme et la couleur à la pensée, lorsqu'ils auraient besoin d'être le résultat d'un même enfantement. Ils veulent que la forme soit une et spontanée; mais ils n'en recherchent pas la perfection, comme s'il suffisait qu'elle exprimât certaines abstractions.

Or, les abstractions sont encore un de leurs abus. En s'étudiant eux-mêmes, ils perdent cette naïveté à laquelle ils veulent arriver par l'étude; en cherchant le symbole, ils deviennent obscurs, et ils auraient besoin de longs commentaires. Owerbeck, l'un des plus sages, dut écrire un livre pour expliquer son *Triomphe de la religion dans les arts*. Les meilleurs adoptent le sentiment profond, mais avec des formes sveltes et délicates; ils embellissent la maigreur ascétique d'un placide sourire qui ferait confondre l'amour et la foi.

Ces artistes, étrangers au luxe des sociétés élégantes, ont peu d'ambition et cultivent l'art avec conscience. De petits princes, et même des villes ont dépensé des sommes énormes pour favo-

(1) On peut voir les théories de la nouvelle école dans :

RUMBOR, Influence de la littérature sur la nouvelle activité artistique des Altemands.

PUTTMANN.

Boisserée.

G. M. Durson, Esthetik auf dem christlichen Handpunkt durchgestell. Consultez aussi:

C. Meyer, Uber das Verhaltniss der Kunst zum Cultus.

Munter, Sinnebihter und Kunstvorstellungen der atten Christen.

A. Ragzynski, Hist. de l'Art moderne en Allemagne.

HIPP. FORTOUL, De l'Art en Allemagne.

riser les arts. Il faut citer à leur tête le roi Louis de Bavière, dont la capitale est devenue l'Athènes de l'Allemagne. Des rues entières ont été bordées de palais imitant les styles romain, florentin, gothique ou la manière du Bramante. Plusieurs églises, construites sur les dessins de Klenze, de Ohlmüller, de Cartner, de Ziebland, ont reproduit les édifiees byzantins, les basiliques, les cathédrales du moyen âge, et leurs vastes murailles se sont offertes aux habiles pinceaux de Zimmermann, de Schadow, de Rottman, de Kolbach. Dans le palais du roi, une suite d'appartements est décorée de sujets tant anciens que modernes, et qui varient dans chacun d'eux; le bazar est consacré à l'histoire bavaroise (1). Puis, c'est à peine si l'atelier du sculpteur et la fonderie de Stiegelmaier peuvent suffire aux importantes commandes de l'Europe entière.

Cornélius, qui a peint à fresque dans le palais les légendes germaniques, dans Saint-Louis l'immense Jugement universel, dans la Glyptothèque les histoires des artistes, mélange de mythologie, de christianisme et d'allégorie, où Fortoul croit voir le système de Fichte personnifié, Cornélius s'est trop épris de Michel-Ange ainsi que de la peinture décorative conventionnelle, et il a voulu associer le gigantesque aux chastes pensées de l'art chrétien. Schnorr a montré tout à la fois du génie et du talent dans les Niebelungen, en y imprimant le grandiose et la rudesse qui sont le cachet de l'époque. Hess a fait avec un sentiment profond de l'art chrétien les Vierges et les autres peintures dans Saint-Boniface, basilique à la romaine, et dans la chapelle byzantine de Tous-les-Saints.

Ce fut le 18 octobre 1842, anniversaire de la bataille de Leipsick, que les arts fètèrent l'ouverture de la Walhalla, près de Ratisbonne, le plus vaste édifice de l'Allemagne, que le roi de Bavière a fait construire sur les dessins de Klenze, comme un monument consacré à toutes les illustrations de l'Allemagne (2). C'est un temple dorique, situé sur une éminence, où l'on monte par trois rangs de terrasses aux escaliers variés, et dont le revêtement est dans le genre cyclopéen. Au-dessus s'élève ce vaste parallélogramme, entouré à l'extérieur d'un péristyle couronné

<sup>(1)</sup> Cette inscription frappe les yeux en entrant : « Sans histoire de la patrie, il n'y a pas d'amour de la patrie » ( Ohne Geschichte des Vaterlandes gibt as Keine Vaterlandslieb.)

<sup>(2)</sup> Lors de son inauguration, le roi prononça ces paroles : « Puisse la Walhalla favoriser le progrès des idées allemandes! puissent tous les Allemands, de quelque pays qu'ils soient, sentir toujours qu'ils ont une patrie commune, dont ils peuvent être fiers! »

d'une frise, ou Martin de Wagner a représenté, sur deux cent vingt-quatre pieds de développement, des sujets tirés de l'histoire d'Allemagne. Les deux frontons supportent chacun quinze statues de Schwanthaler. Dans la salle intérieure sont placés, à différentes hauteurs, des bustes, des statues ou au moins les noms des Allemands celèbres, le tout en marbre blanc, avec des murailles colorées, au plafond peint et doré, au pavé en mosaïque, et interrompu par des colonnes et des figures de l'Olympe scandinave, travail merveilleux de Christian Rauch. Ce Westphalien, qui est le plus grand sculpteur allemand, fut élève de Schadow et de Thorwaldsen; à Rome, il fit la reine de Prusse, placée à Carlottembourg, plusieurs statues de héros prussiens, le roi Maximilien à Munich, et Frédéric le Grand à Berlin. Tous les artistes distingués, dont la Bavière est si riche (1), ont concouru à cette œuvre, consacrée à tout ce que la pensée ou la force a produit d'illustre en Allemagne.

Dans les pays protestants même, on a senti le besoin de revenir à l'art chrétien; témoin les écoles de Berlin et de Düsseldorf. Hartmann de Dresde, savant dans le dessin et la composition, acquiert chaque jour de la hardiesse. Kügelgen, professeur à Dresde (1820), avait été surnommé le Garofolo allemand. Le Christ devant Pilate, par Hemsel, est au nombre des bons tableaux religieux. Aschembach, Lessing et quelques autres ont réussi dans le paysage. Kupelweise et Domhauser ont su plaire et toucher. Joseph Führich, de Bohême, se distingue parmi les champions de la peinture catholique. L'école actuelle de Hollande est moins connue qu'elle ne le mérite; mais les paysages de Vanhaanen sont admirés dans toute l'Europe. Quelques Suisses, parmi lesquels il suffit de nommer Calame, ont acquis une assez belle réputation dans le paysage.

Répudier les mauvaises pratiques du siècle passé, rendre à l'imitation la force qu'elle a perdue, détruire certaines habitudes des époques les plus brillantes, donner aux ouvrages une autre valeur que celle de la perfection matérielle, suivre l'indépendance de l'inspiration, telle est la mission difficile des artistes; celle des critiques est de porter leur attention, non point seulement sur la forme, mais avant tout sur la pensée qui a dù naître dans l'âme de l'artiste avant de prendre corps dans le marbre ou sur la toile.

<sup>(1)</sup> Outre tous ceux que nous avons déjà cités, Danecker, Horchlen, Wolf, Sehoepf, Schadow père et fils, Imbof, Losson, Hermann, Wiclemann, Schaller, Brissen, Wredow et surfout Tieck travaillèrent à ce monument et méritent des éloges.

La musique a obtenu un culte plus général. La révolution cut beaucoup d'influence en France sur cet art; Méhul, né à Givet, dans les Ardennes, enthousiaste de Gluck, comprit, avec l'instinct de l'harmonie plus qu'à l'aide de fortes études, le parti qu'il fallait tirer des formes italiennes. Euphrosine et Coradin (1790), qu'il donna à l'Opéra-Comique, offrit des morceaux d'une facture large, une orchestration soignée dans les détails et des modulations pour couronner la cadence finale; mais il laisse fort à désirer quant à la variété, et plus encore du côté de la grâce.

La Conservatoire de musique ayant été réorganisé à la clute de Robespierre, le théâtre prospéra de nouveau, mais en ne faisant entendre que de donces mélodies; la musique, comme le reste, retourna vers l'étude du passé, grâce au Florentin Cherubini, qui continua à écrire pendant plus d'un demi-siècle. A vingt-quatre ans, il avait déjà fait sept opéras applaudis; étant alors passé de Londres à Paris, il adopta une nouvelle manière qui tenait tout à la fois de la musique italienne et de la musique française. Dans sa Lodoïska, il donna à la musique une extension inconnue et des perfections inusitées, soit dans le chant ou l'orchestre. Sa hardiesse déplut à Napoléon; Spontini et Nicolo curent la vogue dans les dernières années de l'empire.

Le Fidelio de Beethoven fut sifflé en 1805; mais en 1815, ce que l'on avait qualifié d'harmonies étranges et sans art fut considéré comme autant de beautés. On porta aux nues cette énergie austère et puissante, ces sublimes divagations, cette expression mystérieuse de vagues sentiments. Beethoven a mis en musique les chants nationaux de l'Écosse, publiés par Thomson.

Le sentiment tendre de Mozart, le style profond et vigoureux de Weber, la manière tragique et pathétique de Gluck se virent éclipsés par le style brillant de Rossini, qui devait être, après les schismes de Gluck et de Piccini, le réformateur de la nuisique. Sans être plus italien que français ou allemand, il choisit partout ce qu'il y avait de bon, et en forma une musique très-ornée et toute fleurie, qui ne manque pas toutefois de simplicité dans l'idée primitive. Moins travaillée et moins majestueuse que celle de Haydn, de Mozart, de Beethoven, elle fut par cela même comprise de tout le monde, grâce à sa symétrie rhythmique, qui n'offre ni irrégularité ni disproportions. Bien qu'il connaisse les touches délicates, il brille davantage dans le genre gai et burlesque; il est tout vivacité, tout esprit, tout bruit et mouvement. Son premier ouvrage (Démétrius et Polybe) remonte à 1809; mais sa réputation commença avec Tancrède en 1823; l'Italienne

Musique.

1760-1842.

1701.

1773-18:7.

Rosstni. në en 1792, à Alger le plaça parmi les premiers compositeurs; l'Othello et le Barbier firent perdre l'espoir de le surpasser. On l'a accusé d'uniformité de style et de stérilité, attendu qu'il revient toujours aux crescendo, aux appoggiature, aux trios: on lui a reproché aussi de s'approprier sans gêne les pensées des autres, et plus souvent de répéter les siennes; d'avoir nui à l'art du chant en écrivant tout, ce qui fait que l'air produit toujours le même effet, quel que soit l'artiste qui le chante; de remplir tellement la mesure que l'habileté et le goût du chanteur n'ont plus où se montrer. La médiocrité des exécutants s'est trouvée ainsi couverte en même temps que le bruit de l'orchestre étouffait la parole.

1786-1896.

Sur ses traces ont marché Nini, Pacini, Vaccaï, Coccia, Mercadante et Donizetti; la popularité de Rossini devint telle, que toute autre musique se tut jusqu'au moment où parutle Freyschütz de Weber (1822), ouvrage où l'on retrouve les inspirations de l'école allemande et une fraîcheur alpestre qui contrastait avec ce fracas tout sensuel. Il n'y eut point de ville ou de village d'Allemagne qui ne voulût l'entendre, et l'on se reprit de goût pour le sentiment et l'infini. Rossini, pour montrer ce qu'il pouvait aussi dans ce nouveau genre, composa son Guillaume Tell avec des idées approfondies, une instrumentation soignée et une chaleur d'inspiration véritable.

1327.

18 02-25.

Au temps de Zeno et de Métastase, la musique était encore subordonnée à la poésie; les paroles des airs étaient négligées pour le récitatif, sorte de chant lent et déclamé, comme dans les tragédies grecques, et l'orchestre avait peu de chose à faire. Aujourd'hui, au contraire, la poésie est nulle, et, abandonnée à des gens de métier, elle se résigne aux exigences du compositeur. Vincent Bellini de Catane, voulant corriger cet excès et ne pas laisser la musique étouffer les paroles, au lieu de préférer comme Rossini les poëmes médiocres, voulnt v trouver un intérêt aussi profond que possible, les élans de la joie ou la sombre concentration de la douleur, de l'émotion dramatique et la fougue de la passion, fût-ce même au détriment de l'effet musical. Les uns virent une innovation dans ce qui parut à d'autres stérilité d'imagination : par exemple, les interruptions fréquentes de motifs, au lieu de la répétition sempiternelle et prolongée, et la courte durée de la mélodie. La mélodie est l'âme de la musique: mais Bellini, pour elle, négligea l'orchestre. C'est l'orchestre qui préoccupe Verdi de Busseto, qui tient aujourd'hui le premier rang.

Ne en 1814.

Lesueur, Berlioz et surtout l'école allemande, modifiée par

l'école italienne, ont voulu tempérer les élans du grand innovasacrée et profane dans Robert le Diable, les Huguenots, le Prophète, et embrassa tous les genres dans un vaste cadre. C'est l'expression sentie des passions et des caractères, avec un luxe de moyens qui toutefois étourdit. L'artiste qui manque d'origina-

teur. Jacques Meyerbeer, de Berlin, fondit les deux musiques lité combine les mérites des différents maîtres.

L'Allemagne a été plus féconde que tout autre pays en exécutants, en chanteurs et en fabricants d'instruments. La musique y est généralement cultivée : il en existe des écoles dans toutes les villes, et le difficile y est préféré. Des airs de danse très-goûtés nous sont venus des pays les plus septentrionaux de l'Europe, comme la polonaise, la cracovienne, la mazurea, la polka, la schottisch.

Mais désormais la musique ne connaît plus guère que le théâtre; ce sont des morceaux d'opéra qu'on entend à la tête des régiments, et les voûtes des églises ne retentissent que de l'instrumentation ou des airs faits pour la scène. Il reste donc un champ vierge à celui qui aura assez de génie pour s'ériger en réformateur d'un art qui occupe la société au détriment des autres, et de certaines choses plus importantes que les arts.

Il ne faut pas toutefois que le génie de l'artiste, que l'habileté de composition et encore moins les vertus civiles ou publiques espèrent les triomphes que notre siècle réserve à des chanteurs et à des danseuses (1). Qu'on les couvre d'applaudissements, de fleurs et d'or ; que notre siècle sérieux paye ceux qui le divertissent, et que les habiles payent ceux qui distraient le siècle: mais, lorsqu'on va jusqu'à élever des monuments durables à des gloires fugitives, on peut en rire dans des pays où les âmes s'éveillent à d'autres genres d'enthousiasme, et qui ont besoin de relâche au milieu de la plénitude des affaires. Dans les pays, au contraire, où l'âme ne se sent qu'à propos du théâtre, et où le théâtre est l'unique entretien social; où l'on n'est ému par aucune noble cause, par aucune vérité insigne, mais seulement par un pas de ballet ou par une roulade; où l'on prétend se livrer à ce genre de repos sans s'être fatigué, à cette distraction sans avoir pris la peine de penser, de pareils enthousiasmes sont de la folie, de la honte, un crime.

<sup>(1)</sup> On n'oubliera pas Marchesi, Farinelli, Ferri, Marini, Lablache, Pacchiarotti, Galli, Barili, Donzelli, Tamburini, Rubini, Moriani... et la Gabrielli, la Grassini, la Catalani, la Pasta, la Malibran, l'Alboni, la Grisi, la Frezzolini, la Lind, la Bellington, la Taglioni, la Cerrito, Essler...

## CHAPITRE XXXVI.

SCIENCES.

L'an X de la république française, les consuls demandèrent à l'Institut un rapport sur les travaux accomplis dans chaque science depuis 1789. Cuvier et Delambre, l'un vaste intelligence, l'autre esprit méthodique, étaient rapporteurs pour les sciences physiques et naturelles; le savant Dacier, pour l'histoire et la littérature ancienne; Lebreton, pour les beaux-arts; Joseph Chénier, écrivain d'un goût sévère, pour la langue et la littérature françaises; les sciences morales avaient été mises à l'écart (1). Napoléon, qui aimait les sciences positives autant qu'il détestait les philosophes, dit en recevant ce rapport: J'ai voulu avoir votre avis concernant les progrès de l'esprit humain dans ces dernières années, afin que ce que vous avez à me dire fût entendu de toutes les nations.

Instruments

1508.

En effet, à aucune époque les sciences ne prirent un si vaste essor. Jusqu'alors les observateurs étaient isolés et en petit nombre, à cette heure ils sont partout et nombreux ; ils étudient sur les lieux mêmes, communiquent entre eux au moyen des journaux et des procès-verbaux académiques. De précieux instruments, le goniomètre réflecteur, des balances sensibles à la millionième partie de la quantité pesée, des chronomètres qui peuvent évaluer des intervales d'un millième de seconde (2) assurent la connaissance et la mesure exacte des données physiques, et permettent d'apprécier le soin apporté aux expériences, de corriger les erreurs des résultats. Le sphéromètre, arrivant à diviser un centimètre de longueur en vingt mille parties, substitue le sens du toucher à celui de la vue pour les menus objets; le levier de contact est plus puissant encore; la balance de torsion de Coulomb mesure avec précision les degrés d'une force imperceptible; il en est de même du galvanomètre. Arago et Fresnel ont enseigné à calculer les pouvoirs réfractifs des milieux transparents au moyen de la diffraction; la sonde a fait connaître la construction géologique du sol; le microscope

<sup>(1)</sup> Le roi Louis-Philippe a ordonné, en 1840, un rapport sur leurs progrès.

<sup>(2)</sup> Voyez tome XIII.

287

d'Ehrenberg révèle la vie cachée partout dans la matière, en découvrant des animaux infusoires siliceux jusque dans le tripoli et

SCIENCES.

l'opale.

L'instrument d'analyse le plus puissant, la science mathématique, s'est perfectionné considérablement. Sans rappeler les noms de tous ceux qui en accrurent l'exactitude, Laplace crut pouvoir soumettre au calcul la probabilité de tous les événements en la dégageant de l'accident, nom qui exprime uniquement l'ignorance des causes ou de tous les effets. Au moyen de dix principes, il soumet au raisonnement les espérances, démontre la fausseté de certaines illusions et des préjugés vulgaires surtout dans les jeux de hasard, et fait voir que la prudence est un calcul, dans lequel on tient compte même de ces particularités fugitives que nous ne nous rappelons plus, lorsqu'elles ont déterminé notre choix. Fourier ajouta à ce travail le calcul des conditions d'inégalité.

Herschell, dans la Trigonométrie sphéroïdale, donna une solution entière au problème, jusqu'alors insoluble, qui se proposait de trouver tous les rapports possibles entre les six éléments de

tout triangle sphéroïde.

Tout le monde se rappelle les noms de Cauchy, qui détermina les intégrales définies et la manière de s'en servir pour résoudre les équations algébriques ou transcendantes ; de Poisson, qui calcula les variantes et les conditions d'intégrabilité des formules différentielles; de Gauss, de Babbage, de Fourier et des Italiens Bordonni, Inghirami, Franchini, Plana.

Charles Prony, consulté par Napoléon pour les grands ouvrages destinés à signaler son règne, fit beaucoup pour l'Italie; il a laissé l'Architecture hydraulique (1790) et des leçons pour l'École polytechnique; on lui doit, pour le cadastre, des tables trigonomé-

triques qu'un simple ouvrier peut appliquer.

Le Polonais Wronski, mathématicien original (Introduction à la philosophie des mathematiques (1811), Philosophie de la technique (1815-17), posa le premier le théorème général et le problème final des mathématiques, et fit consister leur caractère distinctif dans la certitude d'un principe unique, transcendant, absolu; il embrassa toute la science dans une loi suprême, unique, d'où dérivent toutes les lois possibles de la génération des quantités. C'est, après la découverte du calcul infinitésimal, le progrès le plus important qui se soit accompli dans les mathématiques.

Monge était déjà illustre dans le siècle passé. Appelé durant la révolution à professer à l'École normale, il publia ses Recherches,

Mathématiques.

1752-1832.

1755-1839.

1755-1853.

1746-1818.

longuement méditées, sur le principe qui rapporte à trois coordonnées la position d'un point dans l'espace; il fut ainsi l'inventeur de la géométrie descriptive, c'est-à-dire de celle qui, partant des notes géométriques, s'applique aux constructions graphiques, à l'aide desquelles elle détermine les rapports de position des lignes et des surfaces, prises isolément. Ce nouveau langage imitatif donnait la faculté d'écrire avec l'algèbre tous les mouvements imaginables dans l'espace, et d'en rendre fixe le spectacle changeant. Hachette mit en ordre les leçons qui composaient son cours, et les développa surtout par les solutions de la pyramide triangulaire, réduites à de pures constructions géométriques; de plus, il poussa la géométrie descriptive jusqu'à des recherches qui semblaient réservées à l'analyse transcendante.

A l'idée de l'émission, base de la physique depuis Newton, succède, à cette heure, celle de la vibration, dans la croyance qu'une matière infiniment subtile et élastique, dans laquelle flottent les atomes de la matière pondérable, est répandue dans tout l'univers. Ces atomes, en se groupant sous forme tantôt solide, tantôt liquide, tantôt aérienne, constituent les corps, en s'attirant mutuellement et en déterminant des ondulations plus ou moins intenses et rapides dans la substance éthérée. De là résultent, comme effets, tous les phénomènes de la radiation, de la lumière, du calorique, de la chimie; tous ceux de la dilatation, de la conductibilité, de la chaleur latente et de la chaleur spécifique; tous ceux qui se rattachent aux actions électriques, chimiques et moléculaires.

La science du plus beau et du plus merveilleux des agents impondérables est depuis longtemps la plus avancée des sciences physiques, parce qu'elle est la plus indépendante. Descartes, Euler, Huyghens avaient déjà soupçonné que la lumière ne venait pas, comme une flèche, du corps lumineux jusqu'à nous, mais qu'elle était la vibration d'un fluide universel, comme dans le son. Cette idée fut adoptée, d'après les démonstrations d'Young; alors on établit pour les couleurs une gamme comme pour les sons, résultant de l'agitation plus ou moins grande des molécules incandescentes, dont le mouvement vif produit le violet, et le mouvement lent le rouge.

Quelques cristaux, comme le diamant, ne réfractent le rayon qu'une seule fois, d'autres le réfractent deux fois, comme le cristal d'Islande; mais que l'on mette l'un sur l'autre deux cristaux d'Islande, et le rayon ne se réfractera pas quatre fois dans le second. Si la section principale du second est dirigée non du

1929.

nord au sud, mais de l'est à l'ouest, l'effet est différent. C'est en raison de ce fait que Malus affirma qu'un rayon solaire a un pôle nord-sud et un pôle est-ouest.

1812.

Les rayons peuvent dans certaines conditions s'éteindre alternativement, de manière que deux rayons de conleur et de réfrangibilité égales, tombant sur un corps blanc, au lieu d'angmenter la lumière, l'offusquent (interférence); or, cet effet n'est explicable par aucune hypothèse quelconque de parcelles matérielles, mais bien par la théorie des ondulations. Parfois les rayons ne s'élident pas ; mais ils se combattent, en produisant les nuances irisées des bulles de savon ou celles du matin. Arago et Fresnel parvinrent à ces admirables déconvertes, doués qu'ils étaient à un haut degré de la faculté de généraliser et de la hardiesse d'imagination. Fresnel, ravi jeune encore à la science, a laissé des mémoires sur la quantité de lumière réfléchie. Hamilton appliqua un système de son invention à la théorie des ondulations, et arriva à prédire la forme entièrement nouvelle que prendrait un rayon dans des circontances données. Arago trouva que le ravon réfléchi n'est jamais blanc comme le rayon incident, mais d'une couleur ou d'une autre, selon l'angle sous lequel le miroir est présenté, ce qui est un moven de décomposer la lumière; il reconnut aussi la propriété singulière de la tourmaline, qui sépare en deux tout rayon quelconque qui vient la traverser. Si ce rayon émane d'un eorps opaque, la lumière est identique dans cette double irradiation; si c'est d'un corps gazeux, il se réfléchit en deux couleurs différentes. Il appliqua cette expérience aux corps célestes, et il en vint à cette induction que les comètes n'ont pas de lumière propre, et que le soleil est un amas de gaz aggloméré dans l'espace. Ce fait, s'il se confirmait, changerait la face de la science.

1786-1853,

Le calorique se propage aussi, comme la lumière, par ondulations; il a sa polarisation et son interférence. Seebeck réussit, en 1823, à démontrer que la simple application de la chaleur, dans certains points d'un eircuit entièrement métallique, peut y développer un courant électrique. Becquerel généralisa ce théorème, jusqu'au point d'affirmer que la propagation de la chaleur est toujours accompagnée d'un développement d'électricité. Léopold Nobili profita de cette découverte pour inventer la pile thermo-électrique, plus sensible que tous les thermoscopes aux différences imperceptibles du calorique.

Macédonio Melloni, qui la perfectionna, trouva dans le calorique des rayons de différente nature. Il reconnut qu'ils étaient transmis par certains corps et interceptés par d'autres; que, tan-

Macédonio Melloni. 1856. dis que la chaleur ordinaire se propage lentement et par des voies diverses, il y a une chaleur rayonnante qui ne se communique pas par le contact, mais toujours en ligne droite, comme la lumière, et instantanément. Si elle rencontre un verre noir, elle le traverse, comme la lumière dans un cristal limpide, ce qui n'a pas lieu pour quelques verres de couleur verte accouplés avec une couche d'ean; l'eau et l'alcool lui livrent passage, mais en la décomposant, comme les verres prismatiques décomposent la lumière. Les plaques métalliques, polies, la réverbèrent; le noir de fumée l'absorbe; le papier et la neige réflètent quelques-uns de ses éléments et absorbent les autres.

1768-1930.

Ce fut à l'aide de ces instruments que Becquerel détermina la manière dont la chaleur se divise entre deux corps qui s'entrefrottent; Fourier, soumettant au calcul les phénomènes du calorique qu'on y avait crus jusque-là rebelles, évalua combien il a fallu de temps pour que le globe parvînt, de l'état d'incandescence à sa solidité actuelle, dans l'hypothèse du feu central, et quelle température résulte de l'irradiation de tous les corps de l'univers en supposant que l'espace dans lequel la terre fait le tour du soleil soit à quarante degrés au-dessus de zéro; ce qui expliquerait pourquoi la variation de chaleur entre le jour et la nuit, comme entre l'hiver et l'été, n'est pas plus grande et plus subite. Il crut avoir établi par là que le feu central n'élève plus la température de la surface du globe; il se figura que la chaleur des pôles diffère peu de celle des espaces planétaires et de la surface des grandes planètes situées à l'extrémité de notre système solaire, que Buffon avait supposées encore incandescentes pour des milliers d'années.

A l'aide du thermomètre de contact, Fourier détermina pour les différents corps le degré du transmissibilité de la chaleur, et appliqua sa doctrine à divers usages pratiques. D'autres physiciens, après lui, out étudié la forme du calorique, ou combinée ou développée dans les corps, et la condition de son rayonnement. Quand les conditions de la chaleur latente seront mieux connues, elles pourront apporter une immense économie dans les machines à vapeur; celles de la chaleur spécifique ont été étendues, après Lavoisier et Laplace, par Crawford, puis par Delaroche, Bérard, Dulong, Petit, et par Avogadro, à qui l'on doit la confirmation de cette belle loi, que les atomes de tous les éléments chimiques ont absolument la même capacité de chaleur.

Électricité. 1746. Lorsque, il y a un siècle, l'étude de l'électricité apparut par la découverte de la bouteille de Leyde, qui aurait prévu que la météorologie demanderait à cet agent impondérable la cause des SCIENCES. 29i

grands phénomènes de l'atmosphère; la chaleur, des instruments exquis propres à mettre en évidence des lois d'une importance extrême; la physique moléculaire, la révélation de la construction intime des corps: la chimie, les théories les plus satisfaisantes et les moyens d'analyse les plus puissants; la minéralogie et la géologie, l'origine des cristaux et des roches; la physiologie, la connaissance intime des forces qui régissent la matière organique et le secret d'opérer sur elle presque comme sur la vie ; la médecine, un remède à des maladies incurables; la métallurgie, des procédés nouveaux; la mécanique, une force indépendante du temps et de l'espace?

Aucune partie de la science n'a marché plus rapidement que l'étude de l'électricité. Les idées imparfaites de Franklin, de Volta, de Saussure sur l'électricité atmosphérique furent complétées par des savants plus intelligents et plus hardis, comme Lecoq, qui osa se transporter au milieu d'un nuage chargé de grêle, pour y voir les grêlons se former; comme Pothier, qui démontra, par des observations pleines de perspicacité, que les nuages sont de simples conducteurs isolés dans l'atmosphère, et que chacune de leurs parcelles est chargée d'électricité et non pas seulement leur surface, comme on le croyait auparavant.

Mariani, fidèle aux idées de Volta, soutint l'origine physicomécanique de l'électricité contre ceux qui y voient une action chimique. Mateucci étudia le passage des courants à travers les liquides ; Zamboni fut sur le point de résoudre le problème du mouvement perpétuel avec la pile sèche. Cette science grandit ensuite lorsque les phénomènes du magnétisme entrèrent dans son domaine.

L'action directrice (déclinaisons et inclinaisons) que le globe Magnétisme. exerce sur l'aiguille aimantée fut étudiée en ce qu'elle a de plus surprenant. Graham, Barlow et Christie en examinèrent la valeur journalière, en l'attribuant à l'action du soleil. La théorie de Halley, qui assimilait le globe à un grand aimant avec quatre pôles, deux au nord et deux au sud, fut adoptée par Hanstein, de Christiania, qui la modifia en disant que l'un des pôles nord et l'un des pôles sud sont plus faibles que les autres, et qu'un des pôles nord tourne autour des pôles de la terre en dix-sept cent quarante ans, l'autre en huit cent soixante, et que de là résulte la variation dans la déclinaison de l'aiguille.

Dans le but de s'assurer s'il existait de l'affinité entre la tension magnétique du pôle et la tension électrique de l'atmosphère, on observa si une pile chargée tendait à se mettre dans le méridien

1820.

magnétique; mais l'expérience ne pouvait réussir qu'en la laissant se décharger librement. Le Danois Oerstedt s'v obstina, et il vérifia enfin que le courant électrique opère sur l'aiguille. A la même époque, Arago et Davy annoncaient que le fil métallique conducteur, en activité électrique, attire la limaille de fer, qui tombe aussitôt que le cercle est interrompu. Faraday remarqua que les effets se trouvaient extrêmement modifiés par la position de l'aiguille magnétique relativement au fil conducteur, et que les attractions et les répulsions étaient produites du même côté du fil métallique, selon qu'il se trouvait plus ou moins voisin du pivot de l'aiguille; il en conclut que le centre de l'action magnétique ne résidait pas à l'extrémité de l'aiguille, mais à son axe. L'aptitude à conserver les propriétés magnétiques, que l'on croyait appartenir au fer seul, se rencontre dans le nickel, dans le cobalt, dans le titanium; puis Coulomb et Arago émontrèrent que toute substance quelconque peut donner des signes d'action magnétique à un degré différent quand elle opère comme conducteur; depuis Oerstedt, nous pouvons, au moven des courants d'induction, communiquer à un faisceau de fils métalliques quelconques toutes les propriétés d'un aimant.

La conclusion fut que le principe électrique et le principe magnétique n'en font qu'un, et que les pôles magnétiques de la terre sont des effets de courants électriques; or, les phénomènes de polarité, d'attraction et de répulsion ont été ramenés à ce fait général, que deux courants électriques qui s'avancent dans la même direction se repoussent, et qu'ils s'attirent, au contraire, s'ils vont

en sens opposé.

1376.

Ainsi les principes de l'électricité, du galvanisme, du magnétisme se trouvèrent réduits à un seul dans l'électro-magnétisme. Cette science fut agrandie par Davy, Faraday, Ampère, Arago, Christie, Barlow, qui avaient soumis à des lois le principe magnétique; puis Seebeck et Cumming ont rattaché un autre agent impondérable aux faits nombreux de la thermo-électricité, et du thermomagnétisme. Faraday signala, il y a quelques années, l'action de l'électricité sur la lumière; ainsi reste démontrée par l'expérience cette identité des quatre agents impondérables, qui d'abord avait été devinée, et ceux-ci se réduiront à une force unique, à une activité unique de la matière.

Arago, Babbage. Herschell et Barlow trouvèrent que des disques de cuivre et d'autres substances, lorsqu'on les fait tourner rapidement sous une aiguille magnétique, la font dévier, et finissent par l'entraîner avec eux. D'après ce fait, des expérimentateurs

293

soigneux ont déterminé le différent degré d'aptitude magnétique des corps; de là est sortie la science de l'électro-dynamique, dont Ampère a exposé (1826) une belle théorie.

Des observatoires sont établis partout aujourd'hui, pour déterminer d'accord les perturbations magnétiques, leur simultanéité, la fréquence des orages magnétiques, et pour arriver à la cause de ce phénomème, qui est un élément nouveau de la météorologie.

Dans le premier congrès des savants italiens (Pise, 1840), An- Météorologie. tinori démontra l'imperfection des observations météorologiques par suite de l'insuffisance des instruments, de la manière d'observer et du langage, d'où il résulte que cette science d'une si haute importance est de toutes la moins avancée, et hors d'état encore derendre compte des phénomènes atmosphériques et de les prévoir. Les expériences de Schübler et d'Arago ont réduit à de justes limites l'influence de la lune sur les pluies et sur le baromètre; or, quoique les données soient encore assez vagues, peutêtre qu'un jour, en s'aidant de la chimie et de la plivsique, on pourra prévoir les météores, comme on prévoit aujourd'hui les

marées et les étoiles filantes.

Ainsi, l'électricité, science naguère isolée, se combine aujourd'hui avec toutes les autres et semble les dominer. Quand bien même la théorie électro-chimique de Berzélius ne se soutiendrait pas, la chimie devrait beaucoup à l'électricité, qui apparaît comme cause ou comme effet dans tous ses accidents, et qui révéla tant de corps simples, ainsi que les forces qui régissent ses phénomènes et ses affinités. Nous l'avons vue fournir dans l'étude de la chaleur l'instrument le plus délicat pour découvrir dans les rayons calorifiques des propriétés analogues à celles des rayons lumineux et une hétérogénéité qui, saisie par l'œil dans les derniers, échappe dans les premiers au toucher. On avait trouvé dans les décharges électriques d'autres sources de lumière, ce qui faisait prévoir un moyen de mieux connaître le soleil, qui en est la source naturelle. Grâce aux travaux de Becquerel, la phosphorescence vient se joindre à la lumière électrique. Le daguerréotype a dirigé l'attention sur les effets chimiques de la lumière; le galvanomètre fournit encore l'élément le plus apte à en découvrir les traces les plus minimes, ainsi que l'influence du passage de la lumière à travers des obstacles de nature différente.

La physique moléculaire avait tiré des phénomènes de la chaleur (la dilatation et la chaleur spécifique) et de ceux de la lumière (la double réfraction et la polarisation) des procédés analytiques importants; mais elle dut des progrès plus réels au parti

1817.

que Savart de Mézières tira de l'acoustique, en se servant de la perception des sons qui accompagnent les monvements vibratoires. Son union avec l'électricité, signalée par les phénomènes de la conductibilité électrique et par le transport mécanique de parcelles opéré par des décharges et des courants énergiques, fut vérifiée par les vibrations que détermine dans les corps solides le passage des courants électriques discontinus.

Becquerel obtint des cristaux que la nature seule avait produits jusque alors par l'action prolongée de très-petites forces électriques; toutefois le carbone, qui se serait converti en diamant, ne put seul se cristalliser. L'idée d'expliquer la stratification du globe au moyen de l'électricité se présenta à Davy; or, bien qu'elle ait été combattue, elle a donné l'application de plusieurs phénomènes, et principalement du magnétisme terrestre, ainsi que des produits accidentels qui se trouvent au milieu des roches ignées et des sédiments neptuniens.

On a voulu vainement attribuer à l'électricité les phénomènes physiologiques, bien qu'on s'y soit fort appliqué. Mateucci soutient que les phénomènes électro-physiologiques ne se rattachent qu'indirectement aux fonctions des nerfs, et qu'ils sont plutôt la conséquence d'actions chimiques et d'une température élevée.

Chimie.

La pile voltaïque (1), que son inventeur laissa sans applications, passa bientôt de la main des physiciens dans celle des chimistes. Ces derniers étaient entrés dans la voie moderne depuis que Lavoisier, en proclamant que rien ne se perd ni ne se crée dans la nature, s'était appliqué à étudier le gaz, à caractériser l'oxygène, à étendre la liste des éléments, à développer la doctrine de Black sur la chaleur latente. Les dénominations durent se simplifier; dès lors, à ce que l'on appelait les quatre éléments fut substitué le nom de corps simples, dont le nombre alla toujours en augmentant, sans compter les impondérables, qui ne sont connus que par leurs effets.

Davy. 578-182). Humphry Davy, né pauvre dans le comté de Cornouailles, s'étant épris de la chimie de Lavoisier, étudia le gaz, osa aspirer l'azote, et en découvrit bientôt le protoxyde, qui devait procurer tant de ressources pour la santé et les jonissances de la vie. Appelé à enseigner dans un institut ouvert à Londres par le comte de

<sup>(</sup>t) L'exposition que sit M. de la Rive, dans le XXX° congrès des naturalistes suisses (août 1835), d'une série de piles voltaïques, depuis la première origine jusqu'aux derniers perfectionnements, est, selon nous, un des moyens d'instruction les plus esticaces. Nous avons mis son Discours à profit dans l'exposé qui précède.

sciences. 295

Rumford pour répandre les sciences parmi le beau monde, il fut applaudi dans un temps où l'on attendait tout de la chimie.

Nicholson et Carlisle avaient découvert l'action décomposante de la pile sur l'eau. Berzélius et Hisinger, y supposant avec sagacité une série variée de substances, avaient vu les eaux salines placées dans le cercle d'une forte batterie se décomposer toujours, de telle sorte que les acides étaient portés vers le fil positif, et les bases vers le fil négatif; dans les oxydes, l'oxygène se dirigeait au pôle positif, tandis que le radical se portait au pôle négatif.

En remarquant que les plus grandes actions chimiques étaient neutralisées par l'action de la pile, Davy imagina de l'employer sur des substances indécomposées jusque-là, comme les alcalis et les terres, devinant qu'elle servirait très-puissamment à sonder les mystères de la chimie.

Déjà plusieurs chimistes avaient signalé des analogies entre les propriétés générales des oxydes métalliques, des terres et des alcalis. Il restait à démontrer que toutes appartenaient au même ordre de génération. Davy, ayant soumis la potasse à la pile, voit l'oxyde se porter au pôle positif, et un nouveau métal au pôle négatif, en globules pareils à ceux du mercure; il fit connaître le premier, sons le nom de potassium, métal à tel point inflammable que, pour brûler, il décompose jusqu'à l'eau. En démontrant ainsi la véritable composition des alcalis et des terres, il prouvait contre Lavoisier que l'oxygène n'est pas seulement acidifiant, mais qu'il est le principe constituant de ces bases, et que les oxydes sont des combinaisons variées de l'oxygène avec des bases métalliques'; il trouva aussi l'oxygène dans l'oxymmriatique de Lavoisier, qu'il appela chlore, et il reconnut l'acide muriatique (hydrochlore) pour un hydracide.

Scul parmi les alcalis, l'ammoniaque se compose d'hydrogène et d'azote; Davy soutint cependant qu'il renferme un principe métallique analogue à celui des autres alcalis, et s'aventurant mème au delà des limites tracées par Lavoisier, il soupçonna que les métaux n'étaient pas des corps simples, mais qu'ils résultaient de l'union de l'hydrogène avec des bases inconnues; en conséquence, les alcalis proviendraient tous de combinaisons de ces bases avec une certaine proportion d'eau, et renfermeraient l'hydrogène aussi bien que l'ammoniaque. L'avenir décidera qui des deux a raison, de Lavoisier, à la théorie duquel un seul fait est rebelle, ou de Davy, qui fonde sa chimie sur cette unique exception.

Dans sa Philosophie chimique (1812), Davy renversa la théorie de Lavoisier sur la combustion en démontrant, par des expé-

riences décisives, que l'oxygène n'est pas l'unique principe de la combustion, mais que celle-ci provient de l'action chimique intense des acides, et qu'il n'est pas exact de dire que le développement de la chaleur et de la lumière dans la combustion ne puisse naître que de l'oxygène. Or, comme tous les corps d'une forte action réciproque se trouvent toujours dans des états électriques opposés, il incline à croire que la chaleur et la lumière sont engendrées par la neutralisation des deux électricités contraires.

Davy appliqua ses recherches à la géologie; en examinant l'eau, le gaz et les substances bitumineuses contenues dans les cavités du quartz, il fortifia l'hypothèse plutonienne de Playfair et de Hall.

Les hostilités qui existaient alors entre la France et l'Angleterre n'empêchèrent pas l'Institut de lui décerner un prix, et il put visiter les volcans de l'Auvergne et ceux du royaume de Naples (1). Il fit à Naples des expériences curieuses sur les couleurs employées par les peintres anciens, et chercha un procédé pour développer les papyrus exhumés; mais son procédé ne prévalut pas sur celui que l'on employait (2).

Si Davy n'eut pas le bonheur de faire quelque grande découverte, il s'appliqua, avec antant de sagacité que de persévérance, à vérifier, à compléter et à ramener aux lois naturelles ce qui n'était que des faits isolés; il en conclut que « l'affinité chimique n'est autre chose que l'énergie d'attraction des électricités epposées. »

Berzélius conclut de la découverte de Davy que le caractère électro-chimique dans les corps où entre de l'oxygène n'appartient pas à celui-ci, mais à la base; que la chaleur et l'ignition produisent l'éclair et la secousse électrique. En conséquence, il proposa la classification chimique des substances en électro-négatives (acides et oxygènes) et en électro-positives (hydrogène, alcalis, bases salifiables). En Égypte, il vit le carbonate de soude se reproduire par la décomposition du sel marin sous l'action des rochers calcaires qui entourent les lacs du désert; et il en déduisit sa statique chimique, où les lois de l'affinité sont fortement po-

1803.

<sup>(1)</sup> On a beaucoup ri à Paris de son insensibilité pour le beau. Il ne prenaît aucun plaisir à la musique; en voyant le musée du Louvre, alors le plus riche du monde, il s'écria : Quelle magnifique collection de cadres! et devant l'Antinoûs: Quelle superbe stalactite! Il almira au contraire le modèle de l'éléphant, destiné au monument de la Batille.

<sup>(2)</sup> Voyez tome XtI.

сніміє. 297

sées, bien qu'il ne s'aperçut pas de la stabilité des proportions dans la plupart des combinaisons.

Les poids atomiques des divers éléments chimiques furent déterminés exactement par Berzélius avec un soin admirable ; d'autres savants suédois ou allemands le suivirent dans cette voie, ainsi que l'Anglais Thomson, qui fonda cependant un système opposé au sien. On reconnut que les gaz étaient un état particulier des vapeurs, à la suite des expériences de Faraday sur leur condensation, et de celles de Gay-Lussac et Dalton sur les lois de leur expansion.

Instruite par Biot à tirer parti des qualités optiques des corps en mettant en jeu le phénomène de la polarisation de la lumière, la chimie put surprendre des modifications, insaisissables autrement, dans la nature des corps et la disposition de leurs parties intégrantes, ce qui fut un nouveau pas vers l'unité de la science. Haüy et Vauquelin établirent le lien intime qui existe entre la composition chimique et la forme cristalline, où Mitschelich et Rose apportèrent l'exactitude.

Les acides et les bases, ou oxydes métalliques, ont entre eux Équivalents.

une extrême affinité, et, en se combinant, ils produisent des sels dans lesquels un métal peut directement prendre la place de l'antre. Ainsi, si vous mettez une lame de cuivre dans du nitrate d'argent, le cuivre se dissont, tandis que l'argent revient à l'état métallique, et tout le nitrate d'argent se transforme en nitrate de cuivre. Ici donc le cuivre se combine en même temps avec l'oxygène de l'oxyde d'argent et avec l'acide nitrique; mais, tandis que le premier sel contient treize cent cinquante parties d'argent, le second n'en contient que trois cent quatrevingt-seize de cuivre. Il faut donc beaucoup moins de cuivre que d'argent pour former un sel avec une égale quantité d'oxygène et d'acide nitrique : ce fait, qui se vérifie dans beaucoup d'autres cas, prouve que la capacité de saturation a des rapports fixes pour chacun, et variables de l'un à l'autre. L'étude de ces rapports, ou de ces équivalents, comme on les appelle, est aujourd'hui très-active; on les apprécie en considérant l'oxygène comme représentant cent, et en y rapportant les autres corps.

Le Saxon Wenzel annonça, en 1777, que les sels se composaient d'un acide et d'une base généralement binaire, et que deux sels pouvaient alterner leurs bases et leurs acides de manière à se transformer exactement en deux autres. Il considéra comme une particularité des sels ce qui était la grande loi de la chimie. On y fit attention lorsque le système de Lavoisier se fut consolidé; mais Berthollet sontenait que deux corps peuvent se combiner, en quelque proportion que ce soit, entre deux limites extrèmes; Proust voulait qu'ils ne le pussent que dans la proportion de 1, 2, 3, 4 ou 5 au plus, sans intermédiaire. L'Anglais Dalton généralisa cette loi des proportions définies par l'ingénieuse théorie atomique, qui fut soutenue par Gay-Lussac. Il vit qu'un litre d'oxygène convertissait en eau deux litres d'hydrogène. Guidé par cette donnée, il constata que les volumes des corps gazeux qui se combinent sont dans les rapports simples de 1:1,1:2,2:4. Et comme, à une température suffisante, tout liquide peut se réduire en vapeur, on établit que les équivalents des corps divers représentaient des volumes exactement multiples les uns des autres. Nous trouvons donc encore ici un nouveau motif d'admirer l'arrangement du monde en nombre et en mesure (1).

Si les corps se combinent tous dans des proportions invariables, et si dans les réactions chimiques un équivalent est toujours remplacé exactement par un autre, on peut découvrir d'autres nombres à l'aide de faciles calculs, du moment où l'on en connaît quelques-uns, dont il importe beaucoup que la détermination soit exacte. Dumas entreprit en conséquence de préciser mieux que Berzélius l'équivalent de l'hydrogène, et, même avec plus de difficulté, celui de carbone, en sacrifiant plusieurs diamants. D'autres chimistes marchèrent dans la même voie, en s'appliquant à l'analyse de tous les corps, ce qui les amena à en découvrir les éléments constitutifs, ainsi que les distinctions capitales entre la matière inorganique.

Dulong et Petit, en cherchant la mesure de la chaleur spécifique dans les divers corps simples, on la proportion du calorique différente à poids égal, et nécessaire pour que la température s'élève d'un degré, reconnurent qu'elle est en raison inverse des poids par lesquels les équivalents sont représentés, c'est-à-dire qu'un corps dont l'équivalent pèse le double d'un autre a la moitié moins de chaleur spécifique.

Suivant Faraday, la quantité de force électrique nécessaire pour décomposer des corps pris en quantité correspondante à leurs

équivalents est fixe et invariable.

Un des faits chimiques les plus étonnants qu'on ait observés dernièrement est le dimorphisme. On tenait pour axiome que deux

dornià

Dan phisme.

<sup>(1)</sup> Le chlore seul échappait à cette loi ; mais on a trouvé récemment (décembre 1815) que la proportion était de 1 : 36.

CHIMIE. 299

corps de composition identique (isomère), dans des circonstances semblables, doivent avoir les mêmes propriétés; il n'en est rien cependant. Mettez dans le creuset une quantité donnée d'oxyde de chrome, qui est d'un vert sombre; en s'échauffant il brillera d'une vive lumière, comme s'il était embrasé; puis l'incandescence disparait, et il ne lui reste plus que la chaleur qu'il tire du feu dont il est entouré; lorsqu'il est refroidi, il se trouve devenu d'un beau vert, et il n'est plus soluble dans l'acide. Il a donc changé de propriétés chimiques et physiques; cependant, la balance ni l'analyse n'y trouvent la moindre altération, et si vous le plongez dans de l'acide sulfurique chaud, il reprend son premier état. Il en est de même du verre ordinaire; si on le tient longtemps en fusion tranquille, il devient opaque, infusible, dur au point de faire jaillir des étincelles de l'acier, et pourtant il ne s'y manifeste aucun changement. En multipliant l'analyse, on trouve que certains corps, composés de la même unanière, peuvent différer en durcté, en poids spécifique et en action sur la lumière. Chez quelques-uns, il n'y a de changement que dans les propriétés physiques (dimorphe); chez d'autres, il y en a aussi dans les propriétés chimiques (isomères), c'est-à-dire que, dans les promiers, les molécules composées restent les mêmes, en se groupant d'une manière différente; dans les seconds, les atomes sont disposés différemment dans la molécule composée. Parmi les dimorphes, le carbone à l'état de diamant a des propriétés trèsdifférentes du charbon. Le soufre cristallisé par la nature, ou dans le sulfure de charbon, s'offre en forme d'octaèdres à bases rhomboïdales; lorsqu'on le laisse refroidir peu à peu après qu'il a été fondu, il donne des prismes obliques; si, après qu'on l'a chauffé à cent cinquante degrés, on le fait couler dans l'eau froide, il reste mon, brun, élastique, transparent pendant plusieurs jours. Il serait donc polymorphe.

On peut déduire de là, ce semble, que les corps dimorphes out la propriété de se combiner constamment avec les impondérables; mais n'en pourrait-il pas naître d'une affinité semblable, comme celle du platine avec les métaux dont il est toujours accompagné? L'urane, qui présente toutes les réactions habituelles des corps simples, a été de même reconnu dernièrement pour un oxyde.

Il serait trop long de suivre dans leurs travaux Vauquelin, Thénard, Ampère, en France; Dalton et Wollaston, en Angleterre; Wenzel, Richter, Wöhler, Liebig, Mitscherlich, en Allemagne. Ce sont eux qui, par leurs découvertes relatives aux substances dimorphes, ont donné l'essor à la théorie des formes pri-

mitives posée par Hauy (1).

En présence de semblables faits, de grands doutes s'élèvent. La nature se sert de quatre forces distinctes et d'une soixantaine de corps simples pour créer et modifier la matière, tandis que la force de gravité lui suffit pour régler les mouvements des atomes et des mondes. Est-il possible qu'elle ait abandonné ici cette économie qui constitue une de ses merveilles? Le sage a de la peine à le croire, et il accepte les résultats présents comme l'expression de faits actuellement connus, mais non comme vérité dernière. Cette unité que les physiciens ont reconnue dans les agents impondérables, les chimistes tendent à la trouver aussi dans la matière pondérable (2); or, depuis que les études sur l'ammoniac ont donné un radical nouveau, plusieurs savants se sont appliqués à décomposer les corps appelés simples, et les résultats obtenus par de purs amateurs ont été tels que la science véritable a dû en tenir compte.

Lorsqu'on admirait la simplicité des rapports entre les pesanteurs des éléments qui entrent dans la composition de la nature minérale, on ne croyait pas qu'il existât aucune relation simple entre les éléments des combinaisons organiques; mais Chevreul l'y démontra dans son travail remarquable sur les corps gras d'origine animale, qu'il assimila à des sels, attendu que la base et l'acide sont des composés ternaires, analogues à ceux de la nature inorganique. Davy prouva l'influence de l'électricité sur la végétation, et d'autres constatèrent celle de la lumière.

Les végétaux, en décomposant l'acide carbonique et l'eau, fixent le carbone et l'hydrogène, et rejettent l'oxygène dans l'atmosphère; tantôt en réduisant l'oxyde d'ammonium, tantôt en enlevant directement l'azote et l'air, ils s'assimilent cet élement. L'azote et le carbone, dont vivent les plantes, sont tirés de l'atmosphère; d'où il suit que la fertilité d'un terrain dérive d'élénients inorganiques et métalliques, qui conviennent à une plante plus qu'à une autre. En étudiant donc les cendres d'une plante quelconque, on peut connaître quels éléments métalliques un sol doit posséder pour qu'elle y prospère; quel assolement y établir, de quels engrais l'aider. Juste Liebig, professeur à Giessen, appliqua spécialement la chimie organique à l'agriculture et

 $<sup>\,</sup>$  (1) Berzélius fait chaque année à l'Académie de Stockholm un rapport sur les progrès de la chimie.

<sup>(2)</sup> Expériences de Proust.

CHIMIE. 301

à la physiologie. Il croit que l'engrais est profitable, parce qu'il fournit beaucoup plus d'ammoniaque que l'air, et celui qui est liquide bien plus que les solides. Boussingault, qui le premier démontra que les plantes décomposent l'eau pour en fixer l'hydrogène, a enrichi de travaux importants la chimie appliquée à l'agriculture. Laurent, Gerhardt, Piria, Magaluti, Schleiden ont étudié les amidons, l'alcool, la cellulose, et la présence des matières azotées dans les tissus végétaux. Dumas, Boussingault et Paven se sont occupés des mystérieuses opérations qui s'accomplissent sous l'influence de la vie; ils ont établi que les matières ternaires accumulées dans le tissu animal, comme la graisse et les matières azotées neutres, qui constituent la trame dans l'organisation animale, sont élaborées par les végétaux. Le règne végétal serait donc un immense appareil d'extractions, le règne animal un appareil de combustion; les plantes et les bêtes ne sont en quelque façon que de l'air condensé.

On s'achemine ainsi à une prodigieuse simplification, plus grande encore dans les corps organiques; car, bien que doués de principes spéciaux, ils consistent en un très-petit nombre d'éléments, carbone, oxygène, hydrogène, azote, qui, combinés avec une douzaine au plus d'éléments secondaires, produisent une variété immense.

Mais d'où la nature tire-t-elle cette profusion d'oxygène, d'hydrogène, de carbone, d'azote? S'épuisera-t-elle? ou comment se répare-t-elle? Et, quand l'animal ou le végétal revient à l'état de matière informe, qu'advient-il de tous les produits de la vie?

C'est à résoudre ces problèmes que s'appliqua Dumas (Essai de statique chimique des êtres organisés), en établissant que les végétaux produisent les principes immédiats, que les animanx s'en servent et les décomposent, et que l'atmosphère est le réservoir d'où la nature tire ses richesses.

L'atmosphère est composée de vingt-trois parties d'oxygène sur soixante dix-sept parties d'azote, sans compter la vapeur aqueuse, un peu d'acide carbonique et un peu de gaz de marais; on y trouve accidentellement quelques produits ammoniacaux et une petite quantité d'acide azotique, qui, solubles dans l'eau, sont entraînés par les pluies dans les terres qu'ils engraissent. Pendant le jour, sous l'influence de la lumière, les plantes exhalent de leurs feuilles de l'eau et de l'oxygène, et la nuit, de l'eau et de l'acide carbonique, outre qu'elles absorbent de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, de l'azote et un peu de cendre, ce qui les fait augmenter de poids. La terre ne leur sert donc que

de point d'appui, et toute leur nutrition dérive des éléments atmosphériques, à tel point que certains arbustes ont crû et fleuri mème dans du verre pulvérisé. Les feuilles décomposent à froid un des corps les plus stables, l'acide carbonique, dont elles dégagent l'oxygène et retiennent le carbone, pourvu qu'elles soient aidées par la lumière.

Les végétaux tirent l'azote en partie de l'air, en partie des substances organiques en décomposition. Ici la chimie touche de nouveau à un des points les plus importants de l'économie, les engrais; car il est extrêmement utile de connaître les fourrages qui fournissent le plus d'azote dans le fumier, et d'en faire usage pour nourrir les animaux, dont les excréments doivent rendre à la terre l'azote destiné à alimenter les plantes qui en ont le plus besoin (1). c'est-à-dire celles auxquelles l'azote de l'air ne suffit pas, mais pour lesquelles il faut qu'il soit combiné avec d'autres corps à l'état d'ammoniaque, d'oxyde d'ammonium, d'acide azotique et d'azote.

Les matières premières élaborées par les végétaux sont assimilées par les animaux au moyen de la digestion; ceux-ci dégagent incessamment de l'acide carbonique et de l'eau, au point de pouvoir être considérés comme des fourneaux de carbone et d'hydrogène. De là la chaleur animale; un homme brûle chaque jour, en moyenne, au moyen de la respiration, deux cent quatrevingt-huit grammes de carbone ou l'équivalent en hydrogène. Ainsi, dit Dumas, les plantes eèdent aux animaux tout ce qu'elles ont tiré de l'air, auquel les animaux le restituent : cercle éternel dans lequel la vie s'agite et se manifeste, mais où la matière ne fait que se déplacer.

Si l'action viciante des animaux et l'action purifiante des végétaux cessaient de s'équilibrer, l'harmonie de la vie serait troublée; mais le péril est si éloigné, qu'il dépasse toute longévité calculable (2).

<sup>(1)</sup> Expériences de Thaër et de Boussingault.

<sup>(2)</sup> Le calcul suivant est encore de Dumas. L'atmosphère a vingt lieues de hauteur environ et pèse à pen près 5 trillions 229,000 billions de kilogrammes; l'oxygène pèse un trillon 206,000 billions, et l'acide carbonique 2,088 billions. Or, pour réduire le tout à des images sensibles, en admettant des cubes de cuivre ayant un kilometre de chaque côté, 581,000 représenteraient par leur poids l'atmosphère; 134,000, son oxygène; 116, l'acide carbonique. Un homme consume en une heure 40 grammes d'oxygène on 350 kilogrammes par an, et 35,000 en un siècle. Si l'on suppose la population animale du globe représentée par 4,000 millions d'hommes, ils auront consommé dans un siècle 120 billions de kilogram-

On peut dire que ces travaux ont donné une nouvelle vie à l'étude de la nôtre, dont les siècles précédents s'étaient figuré avoir obtenu le dernier mot.

Botanique.

Après Linné et Jussieu, qui avaient établi une distribution systématique des plantes, la philosophie végétale dut de nouveaux progrès à Lavoisier, à Senebier, à Théodore de Saussure et à Crell. Duhamel et Ingenhous déterminèrent les voies de la nutrition et l'accroissement. Desfontaines fit ce que Cuvier appelle une découverte très-féconde en reconnaissant que les nouvelles couches s'ajoutent dans les arbres entre le vieux bois et l'écorce. Dupetit-Thouars soutint, au contraire, que l'augmentation des plantes ne se fait pas horizontalement, mais dans le sens vertical, et que leur germe est le bouton, véritable individu, qui pousse ses racines jusqu'à celles de la plante, assertion qui est restée sans preuves. Cavanilles, botaniste espagnol, voulut voir naître l'herbe, comme les astronomes voient naître les étoiles; à cet effet, il dirigea le fil micrométrique horizontal d'un télescope très-fort tantôt sur la pointe d'un bouton de bambou, tantôt sur le pédoncule d'une agave américaine, dont le développement est si rapide. D'autres étudièrent l'organisation végétale; Schulz prétendait démontrer l'analogie entre l'expulsion circulatoire des liquides dans les plantes et le système nerveux central dans les animaux supérieurs. On surprit aussi la fécondation des plantes qui n'ont ni fleur ni fruit; d'importantes monographies, la géographie végétale, des recherches patientes autant qu'ingénieuses éterniseront les noms de Humboldt, de Schow, de Braun, de Morren, de Mirbel, de Trécul, de Parlatore, de Tenore, de Morris, etc.

Il était cependant réservé à un poëte de faire connaître les lois

mes d'oxygène, ce qui ferait 15 des cubes ci-dessus, c'est-à-dire une quanfité minime, quand même elle ne serait pas réparée.

Quant à l'acide carbonique, un homme brûle 12 grammes de carbone par heure et produit 44 grammes d'acide carbonique, c'est-à dire environ un kilogramme par jour, et 365 par an. En consequence, les 4,000 millions d'hommes produisent en un an 1 billion, 460,000 millions de kilogrammes d'acide carbonique, c'est-à-dire rais à de celui que contient l'atmosphère. Il faudrait donc 1,500 ans pour doubler la proportion actuelle de l'acide carbonique de l'air, quand même le règne végétal cesserait ses fonctions, quand les volcans qui lancent des forrents d'acide carbonique, ainsi que les fondres, sons lesquels se combinent l'azote et l'oxygène de l'air et se forment l'acide azotique, l'azote d'anmoniaque, etc., viendraient à ne plus agir. Ces demiers reproduiraient la végétation, comme elle serait reproduite par les cadavres des animans que sa cessation aurait fait mourir. Revue des deux Mondes, août 1842.

intimes de l'organisation des êtres. Selon Goëthe, la feuille est l'organe fondamental de la plante; les bractées, le calice, la corolle, les étamines et le pistil n'en sont que des modifications. Au moment de la germination, la plupart des végétaux présentent deux feuilles séminales ou cotylédons, qui, destinés à nourrir la plante, disparaissent bientôt; mais les organes qui se développent ensuite avec tant de variétés ne sont que ces cotylédons transformés. Ils se déploient d'abord en feuilles disposées le long de la tige, et aspirent, en manière de poumons, l'air qui modifie les sucs distribués dans leur intérieur; mais bientot la génération des feuilles s'arrète, leur volume diminue, elles se contractent, et l'on voit se présenter comme des feuilles plus petites, dites bractées, lesquelles, tantôt isolées, tantôt en cercle, se modifient en formant le calice; puis les pétales de la corolle en proviennent et se réduisent ensuite en étamines. Le pistil lui-même est une nouvelle métamorphose de la feuille, et lorsqu'il a grossi, il constitue le fruit; enfin. l'embryon s'entoure dans la semence d'enveloppes qui pour Goëthe sont encore des feuilles modifiées. Outre cette métamorphose progressive, il en distingue une rétrograde, qui n'est en réalité que l'absence de métamorphoses.

1778-1841.

Personne n'avait fait attention à cette découverte du poëte jusqu'au moment où Augustin de Candolle, né à Genève dans le mois où mourut Linné, démontra scientifiquement les faits que Goëthe avait bien interprétés; sans connaître son ouvrage, il le compléta en trouvant la loi de symétrie. Au système artificiel de Linné, plus simple et plus facile, de Candolle préféra celui de Jussicu, plus naturel et plus raisonnable, en se fondant, non plus sur la ressemblance d'une seule partie de l'organisme, mais sur les caractères essentiels des plantes, et en démontrant que les propriétés médicinales sont communes dans les individus de la même famille (1). La nature a créé tous les êtres d'après un plan symétrique, bien qu'elle le conserve rarement; elle a varié les fleurs, dont le nombre est si grand, pour des motifs qui nous sont inconnus, et. dans la même famille, il s'en trouve qui ne sont pas symétriques; mais une telle déviation procède de causes générales, d'où il est facile de remonter au type primitif en calculant les accidents constants d'avortement, de dégénération ou d'adhérences.

<sup>(1)</sup> Il ajouta, dans la réimpression de la Flore française de Lamark, 2,000 espèces aux 2,700 déja enregistrées, en expliquant, dans une introduction fort utile, les récentes conquêtes et les généralisations de la science. Dans le Prodromus systematis regetalis; il étudie la distribution des vegetaux sur le globe.

Ces lois ont été ensuite appliquées à la botanique par Nees d'Ésembeck, Rœper, Martins, Auguste de Saint-Hilaire et Gaudichaud; à la zoologie par Oken. Carus, Kathke, Geoffroy Saint-Hilaire et Serres.

Tant qu'on ne prit point pour base les formes cristallines, le Minéralogie. minéralogiste ne put distinguer précisément un minéral d'un autre. Survint la mécanique avec le goniomètre réflecteur de Wollaston, au moven duquel on put vérifier sur un fragment la forme d'un cristal, de même que Cuvier, par l'inspection d'un os, rétablissait le squelette entier; puis, l'optique démontra que la lumière se modifie à travers les formes cristallines, et enfin l'analyse chimique fournit le moven de disposer les minéraux en classifi-

cations plus rigourcuses que ne le permettait la cristallographie. L'étude des minéraux ne fut pas limitée à leurs propriétés partielles; mais il en résulta une science nouvelle, ou, si l'on veut. une science à venir, la géologie. Lehman et Rouelle avaient distingué, les premiers, les terrains en primitifs, c'est-à-dire en roches ou abondent les métaux, et en secondaires, dépôts des eaux et débris organiques. Bientôt cette classification s'améliora, et Deluc, Saussure, Werner, Dolomieu préparèrent les progrès qu'on a obtenus dans notre siècle par des observations générales et

Brochi, de Bassano, examina l'état physique du sol de Rome, et, mettant à profit son érudition, il décrivit quelques localités de l'Italie, surtout les collines conchyliacées subapennines; il prépara ainsi une donnée certaine à ses successeurs pour conclure une identité de formation entre les terrains tertiaires, non du gisement, mais de la ressemblance des corps organiques qu'ils contiennent. Nicolas Covelli fit d'importantes découvertes sur la nature des productions volcaniques. La doctrine wernérienne de l'origine neptunienne fut combattue par Ardouin, et par Marzari, qui, en examinant le Tyrol, pronva l'origine volcanique des granits ainsi que leur apparition postérieure aux calcaires secondaires et même à la craic, et démontra le passage graduel des granits à la syénite et au porphyre pyroxénite. Les observations faites près du village de Prenazzo devinrent alors un sujet d'étude pour tous les géologues, et Alexandre Humboldt leur trouva des analogues jusque dans la Mongolie. Saussure, qui fonda la science de l'hygrométrie établit des observatoires sur les plus grandes hauteurs, traversa quatorze fois les Alpes pour réduire la géologie à l'état de science d'observation (1). De Buch introduisit dans la géologie

Géologie

1772 1926.

1790-1829.

<sup>(1)</sup> Il faut ajouter à ces travaux ceux de Pallas, de Lamarch, Patrin, Gree-HIST, UNIV. - T. XIX.

l'idée de formations locales et générales; il considéra chaque accident local selon les qualités internes, et la relation avec le tout. Guillaume de Humboldt appela l'attention sur l'idée d'une loi de direction uniforme dans toute la structure de la terre, en indiquant la polarité des différentes roches.

Mais le grand pas de cette science consista dans la théorie des soulèvements, déjà pressentie par quelques savants (1), puis exposée par de Buch et réduite en formule par Beaumont, et à laquelle les faits paraissent si bien s'accommoder (2). L'ordre dans lequel les couches de sédiment ont été superposées, les lits transformés et les lits agglomérés, la nature des terrains traversés ou réunis par les roches en éruption, les débris organiques qui se trouvent disséminés révèlent l'époque des formations successives. L'application des preuves botaniques et zoologiques donna à la géologie une profondeur et une variété originales. La théorie du feu central fournit la cause de ces soulèvements.

Mais sont-ce là des vérités ou des songes? La chaleur centrale est aujourd'hui contestée, et il y a d'autres manières d'expliquer la formation de la croûte du globe; mais la géologie séduit par ses hypothèses, dont chacune varie selon la science qui prédomine. De même que, dans le siècle passé, on s'était servi des lois de la physique pour arriver à l'histoire primitive du globe et à ses transformations futures, de même on y applique anjourd'hui les lois de la chimie, quoique avec plus de respect pour la cause première. Le feu et l'eau avaient fait trêve en se partageant le théâtre de leurs combats, et l'écorce de la terre se consolidait en renfermant le feu central; mais une mer sans limites la couvrait, quelques îles seulement s'y dressaient çà et là, et tiraient leur chaleur, non du soleil voilé de brouillards, mais de la flamme intérieure. Sous cette atmosphère brùlante surchargée de vapeurs aqueuses et d'acide carbonique, déchirée à chaque instant par la foudre, dénuée d'oxygène, aucun animal n'aurait pu vivre, à l'exception des poissons, des polypes, des molusques dans la mer. La végétation déploie une activité immense, et les îles asséchées se couvrent d'arbustes vasculaires d'une organisation simple et d'une croissance rapide, de prèles colossales, de fougères arborescentes, de quelques pal-

nough, Granville Penn, Conybeare, Phillips, Buckland, Mac-Culloch, Farholme, Breislack, Daubuisson, de La Bèche, Lyell, Sysmonda, Pasini, Pareto, etc.

<sup>(1)</sup> Voyes tome XVII.

<sup>(2)</sup> Yoyes tome Ier.

GÉOLOGIE. 307

miers d'espèces peu différentes, mais où les individus se multiplient, croissent et meurent avec une rapidité inexprimable. Leur vie décompose une énorme quantité d'acide carbonique et d'eau. en même temps qu'elle fixe l'hydrogène et le carbone; par suite, l'air se purifie en acquérant l'oxygène, et l'apparition des animanx devient possible. Alors survient une révolution sur la surface de fa terre, et les lits immenses de ces végétaux sont ensevelis et convertis en charbon fossile par la pression des couches superposées, et par la chaleur du globe [1]. D'autres âges géologiques, d'autres journées de la création succèdent à cette journée, à cet âge; les îles s'agrandissent et la surface du globe se peuple d'abord de reptiles gigantesques, vivant dans une atmosphère encore impure, qui s'assainit peu à peu par la précipitation des lits de roche calcaire et par l'action incessante des végétaux, Enfin apparaissent les mammifères, les oiseaux, les insectes, qui se rapprochent, à chaque nouvelle révolution, de leurs formes actuelles; puis vient l'homme, roi de la création.

Mais comment l'homme fut-il produit? quand et comment naquirent les autres animaux? Toutes les espèces furent-elles formées tout à coup, ou provinrent-elles d'un germe unique, qui se serait gradueilement transformé en un nombre infini d'espèces?

Déjà, dans les siècles précédents, Linné, Fabrieins, Müller, le Sicilien Poli avaient donné l'impulsion à la zoologie systématique; Daubenton, Vicq d'Azyr, Camper, Lyonnet avaient étudié l'organisation des animaux, et Bonnet, Réaumur. Buffon, leurs mœnrs; Buffon, Linné, Bonnet avaient formé une zoologie générale. Pallas répandit sur tous ces objets une grande lamière par ses nombreux voyages et ses beaux travaux sur la classification des infusoires et des zoophytes, sur l'anatomie des vertèbres, sur la zoologie fossile. Le nombre des espèces connues depuis Linné fut plus que quadruplé. L'Australie en fournit de très-singulières et mème des classes entièrement nouvelles, comme les marsu-

Zoologie.

1811.

<sup>(</sup>f) On a calculé que la Pensylvanie seule contient 600 billions de kilogrammes de charbon fossile. En supposant que le reste du monde en contienne seulement mille fois autant, nons aurons 600,000 billions. Si le carbonne entrait pour deux tiers seulement dans la composition de ce charbon, il y en anrait 400 billions de kilogrammes. Il fandrail pour le transformer en acide carbonique un trillion de kilogrammes d'oxygène, et le gaz acide carbonique produit pèsera un trillion 4,000,000 billions de kilogrammes. L'importance altribuée à l'action des végétaux dans les premières journées de la création n'est donc pas excessive.

piaux. Les admirables descriptions données principalement par les Anglais Gould, Owen, Waterhouse, Jardin, Lowe, Smith, Darwin, ainsi que les musées de plus en plus riches et mieux ordonnés, accrurent tellement le mobilier de la science, qu'il fallut instituer de nouveaux genres et introduire des groupes intermédiaires.

Il en résulta la nécessité d'étudier la structure intérieure des animaux et de s'appuver ainsi sur l'anatomie comparée, comme unique moyen de connaître la véritable nature des mollusques et des débris des espèces qui ont péri. Ainsi, cette science, descriptive au commencement du siècle, prit alors le caractère de science anatomique; dans ce laps de temps si court, qui vit s'accomplir plus de choses que toutes les années précédentes. la zoologie fossile et la philosophie zoologique furent trouvées. On adopta la méthode physiologique, et l'on étudia le développement successif des animaux, ainsi que la série des modifications par lesquelles l'organisme se simplifie dans les êtres inférieurs; on ne se borna point à étudier sur des cadavres, mais sur les êtres vivants, les insectes inférieurs, ainsi que l'embryologie des mollusques et des annélides. Les travaux de Lacépède sur les cétacés, les reptiles et les poissons ont été jugés sévèrement. Éverard Home étendit ses recherches sur l'anatomie comparée; Meckel le surpassa comme zootome, et fonda la tératologie. Rudolphi, indépendamment de l'anatomie comparée, mit an jour un ouvrage immortel sus les entozaires: l'aveugle Huber, de Genève, et le Bergamasque Mangili prirent place parmi les meilleurs observateurs; on est redevable à Latreille, le prince des entomologistes, de la partie relative aux insectes du règne animal de Cuvier; rien de plus admirable que les travaux d'Ehrenberg sur les infusoires. dont seraient composées, selon lui, même les masses métalliques et les couches de Tripoli. Tronchina, Passeri, Gannal ont fait avancer l'art de l'embaumement.

Cuvier. 1769-183**2**.

18 €.

George Cuvier, observateur infatigable, doué de connaissances encyclopédiques, collecteur attentif, éleva la science, créa l'anatomie comparée, et, par la zoologie fossile ou la paléontologie, fonda une classification nouvelle. Dans la première, il mit à profit le grand principe de la subordination des organes, et de jour en jour le perfectionna jusqu'à son tableau, qui est fondé sur la gradation du système sanguin; il varia encore, mais s'en tint toujours aux faits positifs plus qu'aux principes, et il dédaigna les hypothèses. Il demontra ce que Buffon avait deviné; Buffon avait en la puissance de la vue, Cuvier employa la puissance des faits.

Z00L0G1E. 309

Il détacha l'anatomie comparée de la physiologie; il en augmenta la précision et la régularité, non-seulement en trouvant des faits nouveaux, mais en examinant de plus près les anciens. Ainsi, il prit pour bases de la zoologie philosophique la structure anatomique et les fonctions physiologiques, en tirant les grandes divisions des forces générales de l'organisation, et les divisions secondaires de celles qui sont moins constantes.

Cuvier considère tout être vivant comme créé pour une fin, et pourvu d'organes propres à l'atteindre. Il en résulte pour lui que chaque animal forme un système complet en soi, et que toutes ses parties sont tellement liées entre elles qu'une d'elles ne saurait se modifier sans que les autres s'en ressentent : d'où suit qu'une modification suffit pour les indiquer toutes. En établissant cette loi de la corrélation des parties, il nia la continuité admise par d'autres dans l'échelle des êtres, et marqua des limites précises entre les quatre grandes classes des vertébrés, des mollusques, des insectes et des zoophytes. Il entreprit ensuite de reconstituer les races éteintes à l'aide des os fossiles, ce que d'autres avaient déjà indiqué; de telle sorte qu'il suffit d'une partie d'un animal pour en déduire ce qu'il était dans son intégrité, de même que le géomètre trouve les termes moyens d'une série régulière (1). En rapprochant de l'ostéologie des espèces vivantes celle des espèces éteintes (Recherches sur les ossements fossiles), il détermina et classa les débris de plusieurs espèces qui ont entièrement disparu, et qui diffèrent d'autant plus des espèces actuelles que les couches qui les renferment sont plus anciennes, de manière qu'elles peuvent devenir une nouvelle preuve de la priorité de ces couches.

Cuvier parvint à recomposer avec les fragments retrouvés cent soixante-huit animaux vertébrés qui constituent cinquante genres, dont quinze sont nouveaux; puis Mantell, Buckland, Hibbert, Agassiz, Brongniart augmentèrent ce nombre, au point de faire croire que les espèces éteintes n'étaient pas en moindre quantité que celles qui existent aujourd'hui.

Plusieurs savants étudièrent, d'après la même méthode, les végétaux fossiles. Brongniart en donna l'histoire générale; Sternberg publia la Flore du monde primitif; Lindley et Hutton, la Flore fossile d'Angleterre; Cotta, les Fougères de Chemnitz, en Saxe.

<sup>(</sup>t) Geoffroy Saint-Hilaire montra ensuite que les vrais analogues ne sont pas les organes, mais leurs matérianx constructifs; d'où il suit que l'unité de composition et l'inégalité du développement sont les deux lois anatomiques.

Mais ces différences provenaient-elles de la diversité du climat et du sol? Les espèces actuelles sont-elles dérivées de celles-là? C'est ce que nie Cuvier, et il apporte en témoignage les momies d'animaux trouvés en Égypte, qui, après trois ou quatre mille ans, sont identiques avec les espèces d'aujourd'hui. Preuve insuffisante, attendu que les altérations pourraient n'être qu'une conséquence ou un accompagnement nécessaire des grands cataclysmes, qui ne se sont pas reproduits depuis la dernière journée de la création.

En comparant l'organisation des espèces avec l'époque des terrains où elles sont renfermées, Cuvier se trouvait conduit à apercevoir ce développement progressif qu'il avait nié chez elles. Il constata la perte de plusieurs espèces; mais, s'en tenant à l'observation sans se hasarder dans des hypothèses, il ne voulut pas reconnaître la production d'espèces nouvelles. Il crut que leur apparition avait été locale plutôt qu'universelle; mais pour trouver un pays où habitassent les hommes et les espèces d'aujourd'hui à l'époque où les mastodontes et les paléonthères erraient sur le sol que nous foulons, il est réduit à supposer qu'il a été occupé par la mer, hypothèse repoussée jusqu'à présent par la géologie. Le progrès des études n'a pas permis d'accepter entièrement cette détermination des fossiles par un seul fragment, et des doutes se sont élevés sur le système zoologique de Cuvier, son système paléontologique, ainsi que sur sa théorie de la terre.

1744 1829.

La faculté de généraliser et de ramener à un ordre rigoureux les observations particulières manquait à Cuvier. Lamarck, que la botanique conduisit à enseigner la zoologie (1794), après avoir publié la Flore française, composa le Système des invertébrés et la Philosophie géologique (1815-22); dans le premier de ces ouvrages, il offre une classification méthodique des groupes inférieurs du règne animal; dans l'autre, il traite scientifiquement la question suprème de la variabilité des espèces. Le premier travail, plus accessible, fut généralement admiré; le second fut tourné en ridicule par quelques-uns, quoique l'auteur paraisse à d'autres bien supérienr à Cuvier dans le classement des animaux.

Organegenie.

Déjà Aristote s'était occupé de la formation du germe dans l'œuf, et les anatomistes s'étaient étudiés à suivre l'accroissement successif de l'embryon et du fœtus. Harvey dit que tout animal provenait d'un œuf; tous les efforts s'appliquèrent à découvrir comment, et Hunter démontra, par ses études sur le placenta, l'utérus et le chorion, que l'ovologie humaine rivalise d'intérêt avec celle des oiseaux.

sciences. 311

On comprit, en avançant, que les animaux inférieurs pouvaient servir à expliquer la structure de l'homme. Lorsque Gleichen et Ehrenberg eurent trouvé moyen d'injecter les infusoires en colorant le liquide dont ils se nourrissent, on put mieux étudier ces insectes. En partant de ce degré infime, on établit un parallèle entre le perfectionnement graduel d'organisme des embryous dans les animaux supérieurs et les transformations correspondantes dans les invertébrés.

C'est en généralisant les faits nombreux recueillis par les observateurs précédents que se fonda la partie philosophique de l'anatomie, autrement dit l'organogénie animale. Cette science a pour objet de rechercher comment l'homme se forme de l'œuf en passant par des états intermédiaires d'organisation qui, transitoires dans les animaux supérieurs, sont permanents chez les animaux inférieurs de l'échelle zoologique.

1770-1855.

Geoffroy Saint-Hilaire, délaissant cette anatomie comparée qui s'attachait surtout aux différences, rechercha, au contraire, les ressemblances, et entreprit de longs travaux dans l'intention formelle d'arriver à une expression nouvelle des caractères généraux des êtres, afin de démontrer qu'avant d'être différents, ils étaient analogues. Il en déduisit l'unité de composition organique, le principe du développement inégal et la loi de l'évolution centripète opposée à la persistance du germe, théorie qui avait prévalu dans le siècle précédent. Une série d'espèces animales, de fœtus à des âges différents, d'états anormaux et pathologiques de l'organisation sont ramenés, dans ce système, à des lois analogues et identiques, et par suite à l'unité fondamentale de la zoologie. Alors l'invariabilité des espèces zoologiques fait place à la mutabilité, et l'auatomie s'applique spécialement à étudier les formes transitoires des organismes. En somme, l'organogénie est une anatomic comparée transitoire, comme l'anatomie comparée est une espèce d'embryonogénie des formes permanentes.

Ainsi, la science s'appuyait sur une loi fondamentale applicable aux diverses parties de la zoologie; à savoir, la progression linéaire non pas simple, mais provenant d'une double série dont les deux éléments viennent se rencontrer en suivant une direction opposée. Dans le même temps que Lamarck annonçait une loi de continuité, ou, pour mieux dire, de gradation, Fischer proclamait la même chose en Russie, sans savoir qu'il eût été devancé. Mac Leay la mit plus en évidence dans les *Horæ entomologicæ* (1819); en outre, le botaniste allemand Fries rencontrait la même loi circulaire des affinités dans le règue végétal. Or, ce concours spontané et indé-

pendant de quatre savants célèbres donnerait à croire que la loi universelle, dans l'ordre de la nature, est désormais trouvée, et que la zoologie est placée au rang de science démonstrative; c'est ainsi que Blainville a pu établir la série animale. Il serait à désirer qu'on pût en écarter cette tendance au matérialisme que Lamarck y imprima, et qu'on en tirât, au contraire, un nouveau sujet de gratitude pour cette Sagesse suprème qui a tout disposé avec tant d'ordre et de mesure.

Médecine.

Ces études étaient considérées autrefois comme faisant partie de la médecine, science qui se perfectionna à mesure qu'elles s'en détachèrent et qu'on établit des subdivisions dans les branches mêmes de la science médicale, pour décomposer par l'analyse les cas confus des organes souffrants. On vit se développer d'abord la physiologie générale avec Haller; puis l'anatomic descriptive, l'istologie, l'anatomie pathologique; ensuite l'anatomie comparée, après laquelle vinrent comme conséquence la paléontologie et l'organologie. L'exposition succincte de l'anatomie de Laugenbeck mit cette science à la portée de tout le monde; les planches de Sœmmering, de Rosenmüller, de Mascagni offrirent l'artifice de la vie animale; les travaux de Blumenbach, de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire établirent le principe rationnel sur lequel se fondent les rapports des animaux entre eux. Berzélius examina chimiquement les parties constitutives du sang, et Bichat démontra qu'il se colorait par le contact avec l'air respiré; Bréra, Duméril, Alibert étudièrent la médecine iatraliptique, fondée sur la faculté absorbante de la peau, et l'organe de l'ouïe fut analysé par Scarpa, Sevart et Corti; Richerand étudia l'action des vaisseaux artériels et veineux sur les mouvements du cerveau, et Flourens, l'influence de l'encéphale. Les Exercitationes pathologica de Paletta (1822-1827) sont riches de faits et de vues nouvelles. Girtanner voulut expliquer l'irritabilité musculaire par l'action de l'oxygène du sang artériel et d'un double courant électrique, dont les nerfs sont les conducteurs. Dutrochet demanda aussi aux appareils électro-moteurs l'explication des mystères de l'économie animale. L'Écossais Charles Bell (1774-1842) fit des découvertes remarquables sur les fonctions du système nerveux. Des physiologistes anglais s'occupèrent de la respiration. et surtout Pepvs et Davy Allen: Roland et Tiedemand étudièrent le cerveau; Hope, Testa et Sachero, le cœur : Hodgson et Beltrami, le sang ; Panizza , les vaisseaux lymphatiques; Thompson et Andral, l'inflammation. Jusqu'au siècle dernier, on n'avait observé les phénomènes que

dans leur généralité sans descendre aux détails; ne sachant point fouiller profondément la fibre organique de l'homme, on se contentait d'observer en lui la manifestation vitale : le regard pénètre plus avant, et, même dans ce sublime magistère, on prétend trouver une unité d'action qui tient de la mécanique.

Les Annales de la médecine de F. J. G. Schelling et le Traité de la vie de J. F. Schelling doivent être rangés de première ligne dans la philosophie naturelle. Oken fonda un système panthéiste, en faisant du monde une sorte d'animal; mais ni la chimie ni l'anatomie ne sauraient donner l'homme, et il faut la pensée et la réflexion.

Après les anatomistes qui s'étaient appliqués à trouver la fibre unique élémentaire, vint Bichat, qui créa l'anatomie générale et l'istologie en fondant ses recherches sur l'analogie des tissus organiques (1). Dans son Introduction à l'anatomie générale, il peignit à grands traits les caractères des êtres organiques, sans pourtant s'élever à l'idée de l'unité et ne montrant jamais l'organisme ni même l'organe, mais seulement les tissus dont il est composé; il se bornait à cette philosophie de Condillac, qui prend pour des principes la la réunion de faits particuliers. Lorsqu'il a établi les caractères anatomiques d'un tissu, il le suit dans toutes ses transformations, tant que les procédés d'une investigation sévère peuvent lui suffire. Observant les lois normales, il les voit se produire même irrégulièrement, d'où il résulte que les propriétés et, par conséquent, les fonctions en restent modifiées; de là les matadies, qui sont donc attachées aux transformations de l'organisme; considérées en elles-mêmes ou par rapport aux modifications des fonctions, elles produisent l'anatomie pathologique, science préparée par Linné et Morgani, puis élevée par Bayle, Mackel, Cruveilher, Ahercrombie, Andral, Velpeau, etc.

Dupuytren écrivit peu; mais il pratiqua beaucoup comme chirurgien en chef de l'hôtel-Dieu, et on lui doit nombre de méthodes nouvelles d'opérations. Il a légué, en mourant, 200,000 francs à la Faculté de Paris pour la fondation d'une chaire d'anatomie pathologique.

Boyer, d'Uzerche, publia, sur les leçons de Desault, son maître, un traité complet de chirurgie, en deux volumes. Moins orné que Biehat, il résuma et compléta les travaux de l'Académie royale de chirurgie; ce ne fut pas un inventeur, mais un grand anatomiste et un sage opérateur.

(1) Tome XVII.

1771-1802.

1775-1835.

1757-1933.

Le traitement des blessures et le régime des hôpitaux s'améliorèrent pendant les guerres de la république, et le nom de Larrey sera béni partout où l'ambition ou la nécessité de se défen-

dre mettra des armées aux prises.

La médecine italienne fut tirée des habitudes d'un esprit étroit d'observation par la faveur dont Brown devint l'objet; considérant la plupart des maladies comme générales et provenant de l'excès ou de l'insuffisance du principe vital ou d'irritabilité . ce praticien bornait le traitement à observer jusqu'à quel point le malade pouvait supporter le remède opposé. Rasori connut à Florence la doctrine de Brown dix ans après qu'elle eut été publiée (1788), tant les communications étaient lentes à cette énoque, et il commença sa réputation en traduisant cet ouvrage (1792), puis en prenant sa défense contre ceux qui l'attaquaient; Vacca Berlinghieri le réfuta par des arguments de bon sens; mais Rasori y opposa la déclamation et l'emportement, et se moquait de tous ceux qui prédisaient la chute de cette doctrine. Il la modifia pourtant lui-même par sa théorie du contre-stimulant, d'après laquelle l'excitabilité et l'action des puissances extérieures seraient le principe même de la vie; si bien que le sentiment, la contraction musculaire, les phénomènes de l'esprit et de la passion ne seraient plus que des modes d'excitation. Les remèdes, selon Rasori, se distinguent en stimulants et en contrestimulants, et, comme tels, ils s'appliquent aux maladies qui, à l'exception de celles qui naissent d'irritations, proviennent toutes d'un excès ou d'un défaut de stimulant. La couenne du sang est produite par la phlogose et constituée par la fibriue; or, la phlogose résulte d'un développement des vaisseaux veineux qui sont engorgés, et ne détruit ni n'engendre de parties organiques. La théorie du contre-stimulant fut modifiée par Tomasini, qui voulut l'intituler Nouvelle Doctrine médicale italienne, Ainsi, le dynamisme réformé de Rasori avait succédé au système dynamique et dualiste de Brown; puis vint la dynamique organique de Tomasini, où l'on ne voyait que des maladies phlogistiques, et qui put offrir une transition entre celle de l'excitabilité et celle du particularisme ou du mixtionisme, fondée par Bufalini, qui ne se contente pas de la force comme Rasori, mais qui veut aussi l'influence de la matière; en outre, il attribue les maladies à une altération profonde et moléculaire de l'organisme humain.

Le sentiment de la dignité humaine protesta contre la théorie matérielle de Cabanis, qui réduisait l'homme à n'être que matière, et pour qui la vertu, l'héroïsme étaient le résultat de l'or-

1766-1837.

1719-1846.

ganisation ou d'un verre de vin (1). Cependant, plusieurs des nouvelles doctrines médicales professèrent le matérialisme; telle fut celle de Bronssais. Déjà Rasori, Tomasini et Pinel avaient sapé la doctrine de Brown, et substitué le solidisme local au solidisme général, de manière qu'on étadiait l'action vitale de chaque organe tout en recherchant le siége particulier des maladies. Broussais, après avoir observé avec attention dans les armées la fièvre éthique, publia l'Histoire des phlegmasies, où il indiquait déjà la doctrine de l'irritation, qu'il expliqua ensuite ouvertement dans la Médecine physiologique. Il part de l'irritabilité de Haller, et c'est sur elle qu'il fonde la physiologie, la pathologie, la thérapeutique et jusqu'à la philosophie; cette unité de principe flatta les esprits par une apparence scientifique.

Une force vitale préside à la formation primitive des tissus corporels et à leur conservation, qui s'opère au moyen de l'irritabilité, mise en jeu par les agents extérieurs, et consistant en un monvement de contraction qui appelle les liquides organiques sur le point excité. Si ce stimulant est excessif ou insuffisant, les fonctions des organes sont troublées, et la maladie en résulte; la maladie est donc on l'effet de l'irritation et inflammation, ou d'un défant contraire. Elle commence par un organe, et peut s'étendre à tous et entraîner la mort; or, le plus exposé de tous est le viscère digestif, siège des principales irritations.

Le traitement consiste à accroître et bien plus souvent à diminuer l'irritabilité à l'aide de stimulants ou de débititants. Doné de la fermeté nécessaire à celui qui fait une révolution, Broussais combattit Brown comme meurtrier, Pinel comme un ontologiste qui prenait les symptòmes pour des maladies, et ne savait pas se décider; ainsi des autres doctrines, les immolant toutes à son système physiologique. It fallait, dit-il, partir d'un point quelconque pour étudier les maladies internes, et j'ai pris mon point de départ dans la chirurgie. L'inflammation doit être à l'intérieur du corps ce qu'elle est à l'extérieur. De là ses théories de la localisation primitive de toutes les maladies, de leur caractère sthénique presque général, de l'inflammation des organes digestifs substituée à tant de maladies diverses, et enfin de l'emploi du traitement sembiable à celui qu'on dirige contre les inflammations externes; savoir, les sangsues, les boissons gommeuses, la glace.

Il triompha; mais bientôt sa théorie fut examinée et comparée avec les résultats obtenus ; on lui reconnut le mérite d'avoir

1779-1935.

1808.

.635

1 36

<sup>(1)</sup> Voy. au chapitre suivant.

étudié les inflammations, et classé dans cette catégorie les maladies chroniques; d'avoir rendu le diagnostic plus sûr en le localisant, et mieux observé l'appareil digestif; mais on nia qu'il n'existât qu'un seul genre de maladies, une seule opération organique, un seul traitement.

Broussais étendit son système aux faits intellectuels en traitant de la folie, et combattit l'ontologie pour faire revivre l'expérience matérielle : il fit de la sensibilité un produit nerveux, de la passion un acte des viscères, de l'intelligence une sécrétion cérébrale, du *moi* une propriété générale de la nature vivante, de la liberté des déterminations humaines une chimère, n'y voyant que le résultat fatal d'une excitation dominante.

Ainsi, la médecine, sous l'influence des anatomistes-pathologistes et de l'école physiologiste de Paris, s'appliqua entièrement à des recherches sur la matière organique : école officielle, mais étroite, qui vit s'élever contre elle l'école vitaliste, qui ne fait que de naître, et l'embryogénie, qui fond l'anatomie avec la physiologie.

Gall. 1758-1828. La localisation des maladies eut pour pendant celle des facultés du cerveau, due à Joseph Gall, fondateur de la craniologie. Il soutient que les facultés et les dispositions de l'homme sont innées en lui, et que leur manifestation dépend de l'organisation spéciale de l'encéphale. A un cerveau général, à l'intelligence générale unique il en substitue une foule d'individuels et autant d'organes qu'il y a de facultés; celles-ci, en se développant, opèrent sur les portions de l'encéphale qui leur correspondent, et produisent certaines protubérances ou sinuosités du crâne auxquelles leur énergie est proportionnée, de manière que nos facultés fondamentales peuvent être facilement reconnues.

Le nombre, selon lui, s'en élève à vingt-sept, chacune ayant la faculté de percevoir, de se souvenir, de juger, d'imaginer, et ainsi de suite; mais elles n'agissent que concurremment avec les facultés générales de la perception et de la mémoire. Gall chercha à se disculper de l'accusation de matérialisme et de fatalisme, et à tirer de son système une idée de la perfectibilité humaine, ainsi qu'une tolérance illimitée pour toutes les opinions, comme étant le résultat de l'organisme.

George Combe, président de l'école d'Édimbourg, fit faire des progrès à la doctrine de Gall, en déterminant sur la surface du crâne le siége positif de chaque faculté et en inventant le craniomètre. Quelques savants ont voulu appliquer cette science naissante à l'éducation des enfants et à la reconnaissance des criminels; pour échapper à la conséquence de la doctrine fataliste, ils disent, avec Gall, que les prédispositions naturelles et innées peuvent être corrigées par l'éducation, les lois et la religion.

De même que la phrénologie assigna une classification psychologique, l'homœopathie précisa les nombreux symptômes pathogénétiques. Cette méthode, ainsi que l'hydropathie et d'autres systèmes encore sont portés aux nues par quelques-uns, tandis que d'autres leur nient jusqu'à la qualité de scientifiques. Or, s'il fut jamais possible de révoquer en doute l'efficacité de l'expérience, c'est à l'égard de ces doctrines, dont les partisans et les détracteurs se sont appuyés sur les mêmes faits. Les esprits sages les recueillent, et attendent leur explication du temps en s'abstenant du dogmatisme des présomptueux, et des railleries des sots.

Le magnétisme animal, que nous avons vu aussi tourné en ridicule chez les mesmériens (1), se releva en 1813 avec l'Histoire critique de Delenze, ouvrage écrit avec bon seus, esprit et mesure. On affirme qu'un homme peut opérer matériellement de loin sur d'autres individus par le seul intermédiaire d'un fluide différent des impondérables connus, et qu'il peut employer, mouvoir, projeter, accumuler, fixer au moyen de sa volonté et de quelques gestes.

Ce n'est donc pas la théorie physique de Mesmer, mais une théorie physiologique, puisqu'elle n'a besoin que de l'action libre de la volonté et de ce qu'on appelle des passes, ce qui ne produit pas de convulsions, mais un changement de circulation, des modifications curatives, le somnambulisme, la lucidité de l'intelligence. Le magnétisé devient insensible aux impressions extérieures, à moins qu'elles ne soient produites par la personne avec laquelle il est mis en communication; il obéit au magnétiseur, il voit l'intérieur de son propre corps et de celui des autres, la nature des maladies et les remèdes qui leur conviennent; il a une exaltation de facultés morales et intellectuelles, une seconde vue; puis, une fois réveillé, il ne se souvient de rien. On cite à l'appui de ces faits les somnambules, les cataleptiques, les Ioghis, les trembleurs, les devins; or, comme on trouve à toutes les époques des miracles, des visions, des prophéties, qu'on ne saurait nier sans abolir toute certitude humaine, on espère les expliquer physiquement par le magnétisme.

Nous ne sommes que trop habitué à la guerre que la science officielle fait à toute découverte nouvelle, ainsi qu'à l'esprit dé-

<sup>(1)</sup> Tome XVII.

tiant et servile des savants de profession. Les individus qui admettent uniquement ce qu'ils comprennent, et rejettent ce qui ne peut ni se palper ni se tailler, trouvant les théories physiologiques impuissantes à embrasser et à expliquer les faits magnétiques, les nient résolument; mais cette science, qui peut-être est destinée à jeter une grande lumière sur l'action nerveuse, est plus compromise par les exagérations de ses partisans que par ses ennemis eux-mèmes.

Quelle que soit la valeur des doctrines, la plupart des praticiens croient toujours que la médecine doit procéder par la voie expérimentale surtout. En Italie, on a vu Geromini attribuer les erreurs de cette science à l'ontologisme, et fonder la pathologie sur l'irritation; Giacomini combattre la doctrine diétésique; Puccinotti, qui réunit dans l'étiologisme les doctrines positives des vitalistes et des mixtionistes, prècher la médecine hippocratique, qui se confie à la nature, comme le meilleur des médecins, et conserve la validité clinique, tout en se tenant au niveau du progrès des sciences auxiliaires et en gardant la dignité d'une interprétation scientifique.

L'étude de la nature, par ses continuels progrès, a mis de nouveaux médicaments à la disposition de l'art de guérir, et la mécanique en a perfectionné les instruments. Les moyens d'analyse sont venus en abondance s'offrir à l'anatomie, qui a grandement profité des sections et des injections des cadavres, des expériences sur la nature vivante, de l'asage du microscope et des analyses chimiques pour déterminer même les différences et les altérations imperceptibles, des grandes collections pathologiques, des descriptions exactes des maladies. La doctrine des pouls organiques ct la stéthoscopie ont aidé à suivre la série des maladies des organes de la circulation et de la respiration; des vies entières, consumées laborieusement à étudier une seule maladie, ont apporté à l'art plus de puissance pour la dominer ou pour la prévenir. Le système nerveux a été étudié avec l'importance qu'il mérite, et l'on s'est appliqué à rechercher comment, par la loi de réflexion, des maladies locales deviennent générales. L'action des agents pondérables ou impondérables est mesurée et dirigée à l'aide d'ingénieux appareils, ce qui a donné naissance à la nouvelle chimie organique et animale; on espère que cette science répandra la lumière sur les affections physiques, point de contact de la médecine avec les sciences morales les plus élevées.

Déjà le système brownien avait simplifié les méthodes curatives; l'hydrothérapie, l'homœopathie et le système Broussais pré-

tendirent plus encore à ce résultat, et non-seulement la polypharmacie est désormais bannie, mais la chimie a rendu les médicaments supportables et plus efficaces à l'aide des extraits: en outre, la série des remèdes héroïques s'est accrue. Sertuerner reconnaît un des principes essentiels de l'opium (morphine) et aussitôt Pelletier et Caventou trouvent une quantité d'alcalis végétaux, au nombre desquels le quinine tient le premier rang; c'est une véritable quintessence des substances végétales, et la réalisation scientifique du songe de Paracelse. Les chlorures alcalins décomposent les miasmes délétères; les méthodes désinfeetantes sont non-sculement appliquées aux hôpitaux, d'où disparaissent les fièvres nosocomiales, mais on veut en tirer parti pour abréger les quarantaines, si nuisibles à la rapidité du commerce. L'iode, découvert par Courtois en 1813; la créosote, antiputride extrait du goudron par Reichenbach en 1833; le seigle cornu appliqué aux affections utérines, et le collodium resteront de véritables acquisitions parmi tant d'autres que chaque jour on prône et l'on oublie.

De même que la chimie, la chirurgie vient en aide à la médecine en coordonnant ses opérations avec la physiologie et l'anatomie pathologique. La section des nerfs et des tendons, les ligatures des artères, l'art de pénétrer profondément dans les chairs pour en extraire des os cariés, en extirper des tumeurs ou en dégager des fluides, la cure radicale des hernies. l'extraction on le broiement de la pierre, l'ostétricie régularisée, l'art de l'oculiste perfectionné sont autant de gloires qu'on ne saurait disputer à la chirurgie. Maintenant, elle espère coaguler le sang au moven du courant électrique, afin de remédier aux anévrismes; elle est arrivée à diminuer ou à supprimer les angoisses de ceux qui ont à subir des opérations douloureuses par l'inhalation de l'éther ou du chloroforme. On s'est occupé de la santé des équipages maritimes et de celle des armées; le péril des sépultures prématurées a été écarté; bien des maux sont prévenus par la police médicale, de même que par les soins apportés à ce que les pauvres soient mieux logés et mieux vêtus. L'art vétérinaire s'exerce aussi avec non moins de zèle en favenr des animaux qui partagent et allégent les travaux de l'homme. On a donné une attention scrupuleuse aux maladies des enfants; une multitude de faits ont été recueillis, faits qui éclairent une pratique sage, s'ils ne fondent pas encore de nouvelles doctrines; enfin, l'on a reconnu la nécessité de comprendre dans l'idée de la vie, non-seulement l'organe, mais encore la fonction; non-seulement l'anatomie, mais aussi la physiologie, conformément à la nature de l'homme, cet être double et mystérieux.

Il est vrai que la nature semble se jouer de la médecine, soit en ravivant des maladies que l'on croyait domptées, comme la petite vérole, les fièvres miliaires, le croup, le typhus, la pellagre; soit en répandant de nouveaux fléaux, comme la fièvre jaune et le choléra, ce qui fait renaître tous les délires du vulgaire et de la science.

L'astronomie, la seule science dans laquelle les anciens aient fait de véritables progrès et se soient élevés à des conceptions larges et générales, acquit, à l'aide des mathématiques et des instruments, le développement le plus rapide; aussi, a-t-on pu dire que, lors même que le souvenir de toutes les observations précédentes viendrait à périr, il suffirait de celles qui ont été faites à Greenwich et par le seul Maskelyne pour reconstruire complétement la science.

L'observatoire de Greenwich eut pour rivaux ceux d'Édimbourg, de Cambridge, d'Oxford, de Dublin et d'Armagh. Les Anglais en ont établi un au cap de Bonne-Espérance, à Sidney, à Madras, à Saint-Hélène, au cap Comorin, et ces établissements ont contribué à nous faire connaître l'hémisphère austral. Paris place dans le sien des hommes qui joignent à une observation attentive la puissance d'analyse et de conception; ceux de Bruxelles et de Genève vont de pair avec les meilleurs. Indépendamment de celui de Palerme, illustré par Piazzi, le royaume de Naples en possède un autre sur une des hauteurs qui dominent la capitale, et il vient encore de s'en élever un sur le Vésuve. Les observatoires de Turin, Parme, Milan, Florence, Padoue, Vienne, Altona, Munich, Göttingue, Hambourg ont aussi droit à leur part d'eloges; ceux de la Prusse possèdent ce qu'il y a de plus parfait en instruments, et ceux de Russie ne sont pas moins bien pourvus sous ce rapport.

La Société royale astronomique, fondée à Londres en 1820, distribue des médailles et publie un recueil extrêmement riche. L'Académie de Berlin a invité les astronomes les plus renommés à former un atlas céleste complet, en assignant à chacun d'eux une des vingt-quatre heures équatoriales, distribution qui permet de signaler facilement l'apparition de comètes ou de planètes.

Aucun des instruments dont se servit Galilée ne dépassait l'augmentation linéaire de trente-deux fois. Huyghens et Cassini l'obtinrent de cent fois, en portant à huit mètres la longueur locale

du télescope. Anzout fit un objectif capable d'agrandir de six cents fois; mais, comme il avait quatre-vingt-dix mètres de longueur, il était extrêmement difficile à manier. C'est pourquoi l'on préféra les télescopes à réflexion, jusqu'au moment où Dollond fabriqua des lentilles achromatiques qui rivalisaient, pour l'agrandissement qu'elles procuraient dans leur petite dimension, avec ces gigantesques objectifs. L'Angleterre les répandit partout et en conserva le privilége, grâce à la perfection de son cristal, jusqu'à l'époque où Fraunhofer, à Munich, trouva le moyen de les faire sans stries; alors cette fabrication passa à Munich, puis à Paris. La plus grande lentille achromatique connue n'a que trente-huit centimètres d'ouverture; mais on se propose d'en faire qui aient jusqu'à un mètre. Barlow voulut suppléer à la difficulté de se procurer de grands morceaux bien purs de flint-glass au moven de petites lentilles remplies d'un fluide incolore et transparent. Jean-Baptiste Amici, de Modène, construisit des télescopes qui ne le cédaient en rien à ceux d'Herschell; il en fabriqua un nouveau, composé d'un miroir concave et d'un autre à surface plane, troné au milieu; en outre, il fit des microscopes à réflexion et des chambres lucides.

Lerebours et Cauchois apportèrent une nouvelle perfection aux instruments d'optique. Arago, qui a su rendre populaire une science qui semble n'être le partage que de mathématiciens profonds, a inventé des machines ingénieuses pour obvier aux crreurs produites par l'irradiation, dans le calcul des diamètres des planètes. Troughton a perfectionné de plus en plus les instruments vantés de Ramsden, et le Français Gambey a construit un équatorial avec lequel on suit très-exactement les mouvements célestes.

Le effets ont été proportionnés aux efforts, sinon en importance, du moins en étendue. Delambre et Méchain, à l'aide du cercle répétiteur inventé par Borda, tracèrent l'arc terrestre entre Dunkerque et Barcelone; Biot et Arago allèrent le continuer jusqu'aux iles Baléares; les Italiens le tirèrent dans tonte la longueur de leur péninsule; l'Allemagne et l'Angleterre acceptèrent les points trigonométriques; à l'heure qu'il est plusieurs savants s'occupent de la triangulation de l'Inde. Delambre voulut reprendre le calcul de toutes les tables astronomiques, et c'est sur les siennes que les éphémérides sont computées aujourd'hui. Ce fut à travers les fureurs de la révolution et les soupçons que tant d'autres expièrent sur l'échafaud, qu'il exécuta la mesure du méridien, dont une fraction, la dix-millionième, devait servir d'unité fixe

Delambre. 1759-1822, au nouveau système métrique. Vecchio unit, dans son *Histoire* de l'astronomie (1817), l'érudition à la pratique pour traduire les

opérations antiques dans le langage moderne.

Képler, guidé par l'idée de l'harmonie avec laquelle le Créateur a disposé l'univers, avait calculé que les planètes se trouvaient, par rapport au soleil, à des distances représentées par la série 4, 7, 40, 46, 28, 52, 100. Toutefois, il manquait la planète qu'il aurait fallu placer au numéro 28 entre Mars et Jupiter. Joseph Piazzi, de la Valteline, après avoir établi l'observatoire de Palerme, fit fabriquer par Ramsden, non plus un quart de cercle mural, qui aurait pu occasionner des erreurs de quatre à cinq secondes, mais un cercle entier, afin d'éviter l'écart d'une seconde. Il publia un nouveau catalogue de 6,748 étoiles; le premier janvier 4801, il aperçut une petite planète qu'il appela Cérès; un autre, Pallas, fut aperçue à Brême par Olbers, le 28 mars 4802; Junon, à Lilienthal, par Harding, le 1er septembre 1804; Vesta, par Olbers, le 29 mars 1807. Plus tard, on découvrit encore un grand nombre des petites planètes, dont les orbites s'inclinent sur le plan de l'écliptique plus que ceux des autres, et dans lesquels on vit des fragments de la grande planète qui devait occuper la place vacante dans cette progression. Désormais pour en tronver il ne faut'que de la patience, et le seul Goldschmidt, à Paris, en a déjà découvert dix; mais le monde fut surtout frappé d'étonnement lorsque Leverrier, en 1846, après avoir indiqué, par la sente puissance du calcul, l'endroit où devait se trouver une planète, aussi éloignée d'Uranus qu'Uranus l'est du soleil, elle fut aperçue là même par le Prussien Galle, le 23 septembre (1).

(1) Humboldt, dans le Cosmos, présente le tableau, suivant des décoûvertes qui ont été faites depuis le télescope.

#### Siècle XVII.

Simon Marius à Anspach, le 29 décembre 1609, découvre quatre satellites de Jupiter ; Galilée à Padoue, 7 janvier 1610.

An mois de novembre 1610, Galilée indique la triplicité de Saturne; Évelius, en 1656 en reconnaît les deux anses; Huyghens, 17 décembre 1657, la véritable forme de l'anneau.

VIº satellite de Saturne (Titan), par Huyghens, 25 mars 1655.

VIII° satellite de Saturne (Japhet), par Dominique Cassini, octobre 1675. V° satellite de Saturne (Rhéa), par le même, 23 décembre 1672.

III<sup>e</sup> et IV<sup>e</sup> satellite de Saturne (Thétis et Dionée), par le même fin mars 1684.

### Siècle XVIII.

Uranus par Herschell, à Bath, 13 mars 1781. He et IVe satellite d'Uranus, 11 janvier 1787. Herschell. à la fois sage et hardi, sonda le premier les profondeurs du ciel pour déterminer la forme et les limites de la couche d'étoiles dont notre monde fait une partie. A peine eut-il rompu les barrières des cieux (1) en découvrant Uranus (13 mars 4781), qu'il en calcula l'orbite et les éléments. Après cette découverte et celle des astéroïdes (2), il sentit la nécessité de réformer les connaissances des anciens relativement aux inégalités et aux perturbations des planètes. Moins à l'aide de calculs que par la puissance des instruments qu'il avait composés, il vérifia que l'anneau de Saturne tourne rapidement autour de la planète, et y discerna les deux satellites intérieurs; il en trouva six à Uranns; il porta son attention sur les étoiles donbles et sur les nébuleuses; il détermina les moindres diamètres de Cérès et de Pallas, ainsi que les distances des astres; enfin, il fixa ses regards

1e . satellite de Saturne (Mimas), 28 août 1787.

He satellite de Saturne (Encelade), 17 septembre 1789.

I<sup>e</sup> satellite d'Uranus, 18 janvier 1790. V<sup>e</sup> satellite d'Uranus, 9 février 1790.

VI° satellite d'Uranus , 28 février 1794.

III" satellite d'Uranus, 26 mars 1794, tous par flerschell.

#### Siècle XIX.

Cérès, par Piazzi, à Palerme, ter janvier 1801. Pallas, par Olbers, à Brême, 28 mars 1802.

Junon, par Harding, à Lilienthal, 1er septembre 1804.

Vesta, par Olbert, à Brême, 29 mars 1807. Astrée, par Henek, à Driessen, 8 décembre 1845.

Neptune, par Gallé, à Berlin, sur les indications de Leverrier, 23 décembre 1816. Un satellite de Neptune, par Lassell, à Starfield près Liverpool, novembre. 1846, et par Bond, à Cambridge des États-Unis.

ttébé, par Itenke, à Driessen, 1er juillet 1847. Iris, par Itind, à Londres, 13 août 1847.

Flore, par le même, 18 octobre 1847.

Métis, par Graham, à Markrée-Castle, 26 avril 1848.

Septième satellite de Saturne (Hypérion), par Bond, à Cambridge, du 16 au 19 septembre, et par Lassell, à Liverpool, du 19 au 20 septembre 1820.

Igée, par de Gasparis, à Naples, 14 avril 1849.

Parthénope, par le même, 11 mai 1850.

Deuxième satellite de Neptune par Lassell, à Liverpool, 14 août 1850.

Victoire, par Hind, à Londres, 13 septembre 1850.

Égérie, par de Gasparis, à Naples, 2 novembre 1850.

Irène, par Hind, à Londres, 19 mai 1851.

Tous les jours, on découvre d'autres astéroïdes, si bien qu'on en compte 52 à présent (1858).

(1) Cwlorum perrupit claustra, dit son épitaphe à Upton.

(2) Tome XVII.

sur le soleil, et crut que la lumière n'émanait pas de cet astre, mais des nuées phosphorescentes qui naissaient dans son at-

mosphère.

Piazzi, mettant à profit une idée de Galilée, adoptée par Herschell, observa le petit angle formé entre une étoile brillante et une moindre qui l'accompagne; par la variation d'ouverture qu'il supposait devoir se produire tous les six mois, il essaya, mais sans succès, de calculer les distances des astres. Il étudia mieux l'obliquité de l'écliptique, bien que l'irrégularité de la réfraction que le soleil éprouve en hiver l'ait empêché de noter avec précision les deux solstices. Lalande soumit ensuite cette réfraction au calcul, et sa formule fut trouvée exacte, même pour la zone torride, par Humboldt et Delambre.

Le Milanais Oriani précisa les éléments d'Uranus, et résolut des difficultés déclarées invincibles par Euler, en trouvant tous les rapports possibles entre les six éléments du triangle sphéroïdal quelconque. Poisson calcula les perturbations planétaires, l'invariabilité des grands axes et la distribution de l'électricité en

repos à la surface des corps.

Le Florentin Inghirami, dans les Éphémérides de l'occultation des petites étoiles sous la lune, réduisit à des additions et à des soustractions des calculs extrêmement difficiles, méthodes déclarées merveilleuses par l'Académie de Londres. Plana, remarquable par une analyse profonde, en développant les idées de Laplace, traita de la constitution atmosphérique de la terre, et constata les vicissitudes lunaires.

Nos connaissances sur les forces primitives de tous les corps et la preuve de l'universalité de la loi d'attraction, ont reçu une glorieuse confirmation. La périodicité domine tout le système solaire, quelle que soit la différence dans la vitesse de projection ou dans la quantité de matière agrégée; elle a été constatée jusque dans des comètes quarante-quatre fois plus éloignées du soleil que ne l'est Uranus. Reste à vérifier ce qui a été affirmé par Bessel, savoir que la force attractive ne se mesure pas seulement par la quantité de matière, mais qu'il y a aussi des attractions spécifiques, qui ne sont point proportionnées à la masse.

La comète de Biela, qui se sépara en deux (janvier 1846), a particulièrement attiré l'attention, et fait naître une foule de conjectures.

Lalande porta de dix mille à cinquante mille le nombre des étoiles observées; Piazzi en ajouta trois mille autres; puis Bessel prépara les éléments d'un catalogue d'étoiles comprenant celles

1832.

1826

1810. 1851. de huitième grandeur et distribué par zones de déclinaison. Ceux qui vinrent après lui v apportèrent une précision plus grande encore. On a déterminé les déplacements annuels de plus de cent cinquante étoiles, qualifiées d'étoiles fixes. Argelander, astronome d'Abo, perfectionna les travaux d'Herschell et de Prévôt, et calcula le rapprochement du système solaire de la constellation d'Hercule: il a essayé de démontrer par le calcul que notre système planétaire fait par jour, comme aussi l'a de la Lyre et la 61° du Cygne, 834,000 lienes, à vingt-cinq au degré. On a étudié d'autres étoiles inobservées encore en raison de leur petitesse, et l'on estime qu'il en existe dans la Voie lactée dix-huit millions de télescopiques, que l'on distingue sans nébulosité, tandis que, dans l'étendue des cieux il en est à peine huit mille de visibles à l'œil nu. D'après une autre hypothèse, les étoiles filantes sont assimilées à un anneau d'astéroïdes qui coupe probablement l'orbite de la terre, et se ment avec une célérité planétaire. L'immense télescope que l'Irlandais lord Rose a préparé pour son usage particulier, révèlera de nouveaux secrets du ciel, en faisant pénétrer les regards dans les nébuleuses. La distance d'une étoile a été déterminée exactement, et non plus seulement par les limites au delà desquelles elle ne pourrait être située. On espère reconnaître l'atmosphère de Vénus, les taches neigeuses de Mars, les vents périodiques de Jupiter, l'anneau de Saturne, éloigné de trente-deux mille kilomètres de sa planète, et qui a quarante-huit milles de largeur; les changements de forme continuels des comètes; les montagnes de la lune (1) et ses volcans.

Non contents d'avoir déterminé d'une manière précise la masse du soleil comparée à celle de la terre, les astronomes s'efforcent de déterminer celle des étoiles, soleils d'autres systèmes, qui n'ont aucune grandeur appréciable pour les plus fortes lunettes. L'attention s'est portée sur les étoiles doubles, objet d'étude pour Herschell et Struve, qui en ont enregistré trois mille cinquante-sept; elles sont d'une couleur différente l'une de l'autre, et la plus petite tourne autour de la plus grande, d'après les mêmes lois d'attraction qui régissent notre système. Peut-être tout ce ciel constellé n'est-il qu'un grand anneau de corps, s'enroulant autour d'un centre unique cinq cents fois plus éloigné de notre soleil que celui-ci ne l'est de la terre, et qui pourrait être une partie d'un plus vaste système, dont l'idée effraye l'i-

<sup>(1)</sup> On les porte à 1093, dont 22 surpassent le mont Blanc en hauteur, et dont une s'élève à 7,600 mètres.

magination. Herschell, avec son instrument, croyait pouvoir pénétrer 497 fois au delà de Sirius; par suite, il calculait que, dans un quart d'heure, 116,000 étoiles passeraient à travers le champ de la vue qui sous-tendait un angle de quinze minutes. L'entière voûte du ciel présenterait donc plus de cinq billions d'étoiles; puis, s'il est vrai que chacune d'elles soit un soleil entouré de planètes avant des satellites, quelle immensité merveilleuse s'offre à l'homme pour admirer. Celui qui meut tout par des lois si simples!

Les nébuleuses n'excitent pas moins de curiosité. Herschell croyait que la lumière, qui, d'après les dernières expériences de Struve, fait 41,518 milles géographiques dans une seconde, mettait plus de deux millions d'années pour arriver, des nébulosités les plus éloignées, à son miroir de quarante pieds. Or, à cette distance que l'imaginaition ose à peine affronter, l'astronome sonde le passé et l'avenir; il croit apercevoir dans les nébuleuses d'Orion et d'Andromède une intensité croissante de lumière, qui indiquerait une augmentation de solidité.

Seraient-ce là les éléments de systèmes planétaires futurs? Peut-être que dans l'immensité nage une matière cosmique qui se condense annulairement, et dont les étoiles filantes seraient une production minime (1); peut-être encore que de cette matière se formeraient, sur une plus vaste échelle, les planètes, qui s'arrondiraient peu à peu, puis laisseraient leur novau central se montrer lumineux, et dont la nébulosité finirait par disparaître. Combien de milliers de siècles la formation du monde aurait donc exigés! et cette formation irait chaque jour continuant, de même que sa destruction; car, depuis le temps qu'on observe le ciel, certaines étoiles se seront perdues, et la plus petite parmi les étoiles doubles, qui jette une lumière bleuâtre ou verte, est peut-ètre un soleil qui s'éteint ou s'évapore : Étrange pendant que le ciel nous offre de l'embryogénie des plantes et des animaux!

Problèmes effrayants, auxquels il ne sera possible de répondre

qu'après de long siècles d'observations précises.

Toutes les sciences sont donc portées à rechercher l'histoire du monde autéhistorique. L'astronome examine la concentration de la matière cosmique; le paléontologiste recherche, dans les en-

<sup>(1)</sup> Sintout après l'observation du 12 au 13 octobre 1833, quand Olmsted et Palmer virent en Amérique une felle pluie d'étoiles qu'ils en comptèrent 210,000 en neuf heures. On connaît jusqu'à présent les deux périodes du 12 octobre et du 10 août. Schreibers suppose que 700 aérolithes tombent chaque année sur la surface de la terre.

trailles de la terre, les époques par lesquelles passa successivement l'incarnation avant d'arriver aux formes actuelles ; l'embryologue suit, dans l'utérus fécondé, les rapides transmutations de l'individu ; le chimiste combine, avec ses gaz et les atomes, cette masse admirable du globe. Puis toutes les sciences tendent à s'associer; or, après avoir grandi, grâce à la subdivision, elles se donnent la main aujourd'hui, si bien qu'elles n'ont plus de limites distinctes, et que chacune prétend à devenir la science nouvelle de l'avenir en se faisant assister par les autres : orgueil excusable, qui n'exprime au fond que l'association fraternelle de toutes les connaissances humaines. Notre siècle s'est surtout signalé par la persistance avec laquelle il a cherché et souvent réalisé l'application de toutes les vérités scientifiques aux besoins ou même aux jouissances de la vie. La chimie, dans sa jeunesse bizarre, s'occupa de faire de l'or et de prolonger la vie ; parvenue aujourd'hui à sa maturité, elle poursuit le même but par des applications usuelles. Jusqu'à Lavoisier, elle avait cherché des notions dans les procédés empiriques des arts techniques; après lui, elle ouvrit elle-même des voies différentes aux vieilles industries, et en créa de nouvelles. L'extension des manufactures de produits chimiques montrait qu'elles ne servaient plus uniquement à la médecine. Pendant les guerres de la révolution, il semblait que la potasse allait manquer, et on y substitua la soude extraite du sel marin. Lorsque le blocus empècha le sucre d'arriver, on y suppléa par la

Jean Chaptal rendit populaire cette science, reléguée naguère dans les pharmacies. Il établit des fabriques, des manufactures, encore ignorées, d'acide sulfurique, d'alun, de nitre et de sonde artificielle ; il enseigna à fabriquer l'acétate de cuivre, à teindre les cotons, à employer les acides de fer. Appelé en vain par le roi d'Espagne et par Washington, il ne voulut pas abandonner sa patrie, et lui vint en aide dans les besoins de la révolution; puis, sous le Directoire, il rédigea des règlements pour les fabriques, fit établir une chambre de commerce et des conseils d'arts et manufactures, ainsi que d'autres intermédiaires entre les intérêts publics et l'autorité. Il fit venir des ouvriers anglais avec leurs machines, encouragea les nationaux par des concours, et créa au Conservatoire des arts et métiers une école spéciale de chimie appliquée aux arts; il s'occupa des fonderies, des mines, des salines, des tourbières, de la circulation des grains, des méthodes pour la culture de la vigne, pour la fabrication du vin, l'élève des mérinos ; il introduisit dans ses propriétés les procédés

Chaptal.

nonveaux, et ne dissimulait ni ses gros bénéfices, ni les moyens à l'aide desquels il les obtenait (1).

Berzélius exposa, dans l'Art de teindre, des vues et des applications nouvelles. Il étudia les phénomènes de la manipulation du sel de nitre, trouva le chlorate de potasse, et tenta de le substituer au nitre dans la fabrication de la poudre; mais, bien que son excessive puissance s'y opposât, il fut employé dans les premières capsules fulminantes, et plus encore pour la préparation des allumettes chimiques.

Le Blanc trouva le moyen de fabriquer la soude, qui remplaça la potasse d'Amérique, ce qui délivra les verreries, les blanchisseries, les papeteries, les savonneries du danger de rester en chômage par l'interruption des communications. Dartigues parvint à extraire le soufre des pyrites; d'autres chimistes préparèrent l'accide sulfurique et l'alun.

Chaque invention de la physique trouva des applications utiles : les presses hydrauliques de Bramath tassent des fourrages militaires, les étoffes de laine et de coton; d'autres foulent la tourbe pour en faciliter la combustion. Philippe de Girard inventa la filature mécanique du lin; Leistenshneider, la machine pour fabriquer le papier; Didot, les stéréotypes, et Herhan un autre méthode; Montgolfier et Argand, le bélier hydraulique, qui enlève l'eau sans roues ni pompes, par la seule pente naturelle des fleuves. Les améliorations apportées aux moulins, aux charrues, au fléau à battre le grain, en Angleterre surtout, furent aussi utiles à l'agriculture que le tissage mécanique à l'industrie. Les théories de Fourier sont appliquées à améliorer les cheminées; les progrès de l'astronomie, à faciliter la détermination des longitudes; ceux de la mécanique, à perfectionner les vaisseaux. Le fer devient d'un usage commun, soit pour faire des maisons entières, soit pour fabriquer des plumes, de manière à suffire à un besoin toujours croissant. On utilise partout les résidus des usines, qu'on jetait auparayant.

En 1797, l'avocat, Thilorier présenta à l'Institut le phloscope, appareil destiné à procurer du feu avec une très-faible consommation de bois, sans dégagement de vapeur, de fumée, ni odeur. A peine Chevreul eut-il fait connaître la véritable nature des corps gras, que les bougies stéariques remplacèrent celles de cire, beau-

1790,

<sup>(1)</sup> Ayant donné sa démission lors du couronnement de Napoléon, Chaptal revint aux affaires en 1813, aux jours de revers; en 1815, il signifiait à Napoléon la nécessifé de donner des institutions, gage d'une mutuelle confiance. Il figura dans la chambre des pairs sous la Restauration.

coup plus coûteuses. Les Impes d'Argand furent perfectionnées en 1801 par Carcel et Carreau, qui firent monter l'huile de manière qu'elle arrivât froide à la mèche, et l'imbibât continuellement; depuis il en a été inventé d'autres qui reposent sur un principe différent. Dans le thermolampe, imaginé en 1800 par le Français Lebon, le gaz hydrogène produit par la distillation du bois servait à éclairer; mais il resta eu oubli jusqu'au moment où l'ingénieur Mundoch se mit à l'étudier, et en 1806 il éclairait les fonderies de Wat et Button avec le gaz extrait du charbon de terre. Philippe Taylor songea à le tirer des graisses de basse qualité; puis d'autres perfectionnèrent cette invention, qui se répandit bientôt, à tel point qu'elle fournit aujourd'hui l'éclairage à des villes entières.

Les lois de la catoptrique ont été appliquées aux phares. D'abord la lumière y était concentrée au moyen de miroirs paraboliques en métal; mais il en résultait qu'on ne la voyait que dans les directions des rayons parallèles aux axes de lames paraboliques, et dès lors de grands espaces en restaient privés. Bordier corrigea ce défaut au Havre, en 1807, en faisant tourner l'appareil, et l'éclipse qui en provient sert aussi à faire distinguer cette lumière de toute autre. Mais, comme ce genre de miroirs perd facilement son poli, on songea à y substituer la réfraction, à l'aide de laquelle la lumière pent être dirigée à volonté. C'est à quoi réussit Fresnel en se servant des lampes Carcel améliorées et de lentilles, décroissantes, qui entourent comme d'anneaux la flamme, laquelle, en se réfractant, se trouve dirigée de la manière la plus favorable.

Davy appliqua l'une des particularités du phénomène de la combustion à la lanterne des mineurs, en l'entourant d'une toile métallique pour les garantir des explosions produites par le contact de la flamme avec les gaz inflammables. Il pensa aussi à préserver de l'oxydation le revêtement en cuivre des navires en ôtant à ce métal, au moyen de clous, la tension électrique produite par le contact avec l'eau de la mer; mais l'électricité négative laisse s'y déposer une croûte de carbonate terreux sur lequel s'attachent des zoophytes et des mollusques, au point de rendre cette doublure inutile. La galvanoplastie offrit un moyen facile de dorer, surtout après les perfectionnements de Routz et d'Eskington, et même de former des médailles. Jacobi, dans les établissements de Saint-Pétersbourg, a fait même des statues de trente pieds.

L'électricité a été appliquée aussi à la médecine; elle l'est aujourd'hui à la métallurgie, pour obtenir la décomposition avec peu de combustible et sans mercure. Wheatstone l'a employée, après avoir combiné des mécanismes très-ingénieux, à transmettre des signaux à une grande distance avec la rapidité de la pensée. Des télégraphes électriques s'établissent partout, à travers la Manche, la Méditerranée et même entre l'Europe et l'Amérique. L'électro-magnétisme met le feu à une mine, même sous l'eau, marque les heures au même instant dans des lieux très-éloignés, et peut-être le verrons-nous éclairer nos villes (1).

Mais aucune application ne peut-être comparée pour ses résultats avec celle de la vapeur. Les auciens n'ignoraient pas que l'eau, en se transformant en fumée, se dilate et acquiert une grande force élastique; en effet, Aristote et Sénèque attribuent les tremblements de terre à une évaporation subite de ce liquide, produite par la chaleur terrestre. Un siècle avant J.-C., Héron d'Alexandrie décrivait une machine correspondante à nos machines à réaction, et c'est peut-être à la connaissance de cette force qu'il faudrait attribuer quelques-uns des prodiges à l'aide desquels les prêtres païens abusaient le vulgaire.

Salomon de Caux, ingénieur normand, a décrit une machine où la force élastique de la vapeur est employée à soulever l'eau (les Raisons des forces mouvantes, Francfort, 4615); mais auparavant Porta avait traité de la manière d'évaluer les volumes relatifs de poids éganx d'eau et de vapeur, bien qu'on n'y voie pas l'intention d'obtenir une force motrice. Jean Branca, à Rome (1629), proposait de diriger sur les aubes d'une roue horizontale le courant de vapeur développée par un éolipyle; en 1663, le marquis de Worcester voulait élever l'ean au moven de la vapeur (2).

En 1690, Papin décrivait, dans les Actes de l'Académie de Leipsick. la première machine où un piston s'élevait et s'abaissait par l'expansion et la condensation alternative de la vapeur à l'aide du froid. Il ne l'appliquait qu'à puiser de l'eau; mais il comprit combien elle pouvait avoir de puissance. et exposa la manière de l'utiliser pour lui faire mouvoir un axe ou une roue. Il inventa la machine à double effet, et en fit l'application à la balistique, à la navigation, et d'autres usages encore. Il avait imaginé, avant 1710,

Vap ur.

<sup>(1)</sup> Bunsen, dans ses recherches sur la lumière hydro-électrique, a démontré qu'avec 300 grammes de zinc, 466 d'acide sulfurique et 408 d'acide azotique on produit pendant une heure, pour un prix minime, une lumière égale à 572 bougies de stéarine.

<sup>(2)</sup> Les mérites respectifs de Héron, de Branca (le Machine, 1629), de Florent Rivault, d'Alberti, de Worcester, de Papin sont appréciés dans l'eloge de Watt, lu par M. Arago à l'Académie des sciences le 8 septembre 1834.

VAPEUR. 331

la machine à vaste pression sans condensateurs, la clavette à quatre fins, le *digesteur*, si précieux pour l'industrie, et la soupape de sûreté.

Savery, capitaine anglais, exécuta en grand, en 1696, une machine à puiser, dans laquelle la vapeur se précipitait, au moyen du jet d'eau froide, sur les parois extérieures du vase métallique. Le serrurier Newcomen, s'étant associé à Savery et au vitrier Cawley, apporta des perfectionnements à la machine de Papin; dans celle qu'il exécuta en 1705, la condensation est opérée par un jet froid dans le corps même de la pompe.

La soupape nécessaire pour obtenir l'alternative d'expansion et de condensation se fermait et s'ouvrait encore à la main. Henri Potter, jeune garçon employé à cette manœuvre fastidieuse, ajouta des verges de fer au balancier, servant à faire ouvrir et fermer la soupape au moment opportun; ce qui donna à l'ingérieur Brigthon l'idée du triangle vertical se mouvant avec le balancier, tel qu'il est usité aujourd'hui dans les grandes machines. Le volant inventé par Fitz-Gérald, vint compléter les moyens proposés par l'apin pour changer en circulaire continu le mouvement rectiligne de va-et-vient.

La nécessité de refroidir le cylindre à chaque condensement de la vapeur entraînait une grande déperdition de chaleur. Enfin, Jacques Watt songea, en 1764, à ajouter au corps de pompe une chambre où passe la vapeur, après avoir produit son effet et reçu le jet froid, sans que la température s'abaissât dans le corps de la pompe. Il construisit ainsi les premières machines à effet simple; puis, en 1782, les machines à double effet dans un seul corps de pompe, pour lesquelles, en 1784, il inventa le parallélogramme détaché, en yappliquant le régulateur centrifuge. Lorsque Murray, en 1801, exécuta les tirants mus par une excentrique, les organes mécaniques de cet appareil se trouvèrent complets.

Le tout ne servait encore qu'à des machines fixes, lorsque, quarante-deux ans après que la première idée s'en était offerte à Papin, Jonathas Hull obtint un brevet pour construire un bateau remorqueur avec la machine de Newcomen. Ce projet n'ent pas de résultat; mais le Toscan Serrati en 1757, le Français Perrier en 1775 et le marquis de Jouffroy en 1778 construisirent des bateaux de ce genre : ce dernier en établit même un sur la Saône (1783), ayant quarante-six mètres de long sur quatre mètres einquante de large, et qui était mù par deux machines. La révolution l'ayant forcé d'émigrer, les Anglais prirent les devants; Miller en 1791, lord Stanhope en 1795, Symington en 1801 continuèrent

1710.

1718.

73

1767-1815.

les tentatives, et firent de continuels progrès. Robert Fulton, né de parents irlandais, à Little-Britain en Pensylvanie, vint en Angleterre pour étudier la peinture sous West; voyant qu'il n'y rénssissait pas, il se donna tout entier à la mécanique. Il étudia un nouveau système de canaux sans écluses; puis, il se rendit en France et présenta un bateau sous-marin, qu'il appelait torpedo, au Directoire, qui ne l'agréa point, non plus que l'Angleterre; mais l'Amérique, qui était alors menacée d'une guerre avec la Grande-Bretagne, lui fit un meilleur accueil. S'étant appliqué à la navigation à vapeur, Fulton lança sur l'Hudson, en 1807, un premier bâtiment, qui faisait deux lieues à l'heure. Les hostilités ayant éclaté en 1814 entre sa patrie et la Grande-Bretagne, il proposa de construire des frégates à vapeur pour la défense des ports; mais il mourut au milieu des préparatifs.

Cependant sa découverte se propageait. L'Angleterre, en 1812, eut ses premiers bateaux réguliers; la France l'imita en 1816; les autres nations les suivirent, et cette navigation acquit la puissance et les perfectionnements dont nous avons parlé ailleurs (1). En 1841,

## (1) Voici la comparaison des plus grands bateaux à vapeur :

| 1                                                            | ongueur. Largeur. |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1825. Entreprise, pour le voyage des Indes, pieds            | 122               | 27   |
| 1835. Tage, pour la Méditerranée, id                         | 182               | 28   |
| 1838. Great-Festern, le premier construit pour la traversée  |                   |      |
| de l'Atlantique, id                                          | 236               | 35,6 |
| 1844. Great-Britain, le premier à hélice et le plus grand en |                   |      |
| fer, id                                                      | 322               | 51   |
| 1853. Himalaya, en fer, pour la Méditerranée                 | 370               | 43,6 |
| 1856. Perse, en fer, id                                      | 390               | 45   |

Tous sont surpassés par le *Grand Oriental* ou *Léviathan*, en fer, longueur 230 mètres, largeur 28, et 38 y compris les tambours des roues. On emploie, pour le monvoir, les voiles, les roues et l'hélice; il a quatre chaudières de la puissance de mille chevaux pour les roues, et, pour l'hélice, six chaudières de 1,600 chevaux; elles sont combinées de manière à pouvoir fonctionner simultanément. Il a six mâts pour les voiles; quatre machines pour lever les ancres, hisser les voiles, monvoir les pompes. Un télégraphe électrique donne les signaux; l'équipage se compose de 400 hommes. Les embarcations sont des pyroscaphes de 30 mètres. Il y a 600 chambres de première classe, et il peut contenir de cinq à six mille passagers, outre l'équipage.

Il file de 15 à 16 nœnfs, c'est-à-dire vingt milles à l'heure; il pourra faire le voyage de l'Inde en 30 ou 33 jours, de l'Australie en 33 ou 36; comme il charge tout le charbon nécessaire, il n'a pas besoin de s'arrêter pour s'en approvisionner dans des iles et des ports. Attendu la masse des marchandises et des passagers, le transport coûtera beaucoup moins. Après diverses tentatives infructueuses en des avaries, qui ont exigé de nouveaux sacrifices, ce vapeur merveilleux a pu faire heureusement le voyage de l'Amérique en 1860.

l'océan Pacifique était sillonné pour la première fois par des bateaux à vapeur (le Pérou et le Chili), construits en Angleterre pour un service régulier entre Valparaiso et Lima. C'est là une application suprême destinée à faire subir un changement complet à la guerre, au commerce et à la marche de la civilisation.

Notre siècle a été caractérisé par la rapidité des voies de communication. En effet, des ses premières années, il a vu les anciennes routes s'améliorer et de nouvelles s'ouvrir, par suite du besoin croissant de se communiquer les produits du sol, de la pensée, de l'expérience; puis, dans une proportion extraordinaire,

par l'introduction des chemins de fer.

Les voies impraticables sur lesquelles il fallait conduire le charbon des mines de Newcastle suggérèrent l'idée de fixer dans toute leur longueur deux lignes de poutres, sur lesquelles les chariots chemineraient plus facilement. Vint ensuite la pensée de couvrir ces madriers de lames de fer, puis d'y attacher des listeaux aussi en fer (1797), à bord extérieur relevé, afin que les roues ne pussent pas dérayer. On en construisit ainsi plusieurs; mais, après 1808, on cannela les roues elles-mêmes, qui s'emboîtèrent sur l'ornière en relief, de fer battu, soutenue par des conssinets assujettis sur des socles en pierre, auxquels on substitua ensuite des poutrelles avec plus d'avantage.

Dès 1769, Watt avait conçu l'idée de faire mouvoir une voiture par la vapeur. L'année suivante, le Français Cugnot en exécuta une dans l'Arsenal de Paris; mais, comme il ne connaissait pas la manière de diriger, ni de modérer le mouvement de

la machine, elle renversa un mur.

En 1805, Trévithick et Vivian, appliquant l'idée bien connue d'une machine à haute pression sans condensateur, firent les premiers essais d'une locomotive sur les rails en fer; l'invention se perfectionna ensuite peu à peu jusqu'à George Stéphenson, qui établit en 1814 des locomotives régulières.

La première application en grand fut faite en septembre 1825, sur la route qui conduisait des mines de Darlington au port de Stockton, à une distance de vingt-einq milles anglais, durant une grande partie desquels les charrois descendent d'eux-mèmes.

Le chemin de fer construit entre Manchester et Liverpool réussit encore mieux. Ces deux villes communiquaient auparavant par deux canaux qui, bien que très-incommodes, avaient rapporté énormément aux actionnaires; les nombreuses difficultes que présentait son exécution furent vaincues, et l'ouverture s'en fit le 15 septembre 1830, sous la direction de Stéphenson; les ma-

Routes

chines, dociles à l'impulsion du conducteur, faisaient de quarante à cinquante kilomètres par heure. Sept années après, une locomotive de Sharpe et Roberts parcourait cent kilomètres dans le même espace de temps.

La France a commencé par le chemin de Saint-Étienne à Lyon, dont la longueur est de quarante-cinq milles, et les chemins de fer ne tarderont pas à sillonner toute la surface du pays. La Belgique, rendue à son indépendance, a fait de ses différentes villes comme des faubourgs de sa capitale; la Prusse réunit par un réseau du même genre les États de l'Allemagne; l'Autriche se rattache la Hongrie, la Bohême, le royaume lombardo-vénitien; la Russie s'en sert pour effacer les immenses distances de son empire. En Amérique, les chemins de fer auront, non-seulement facilité, mais encore ouvert des communications entre des contrées isolées; ils ont été construits dans des proportions gigantesques, comme sur un sol vierge; depuis que les diverses compagnies ont confondu leurs intérêts, une seule route conduit de Portsmouth (New-Hampshire) à la Nouvelle-Orléans, sur un espace de dix-huit cent milles sans interruption.

Stéphenson, en 4850, osa construire un chemin de fer sur un bras de mer, en le faisant passer à travers un immense tube en fer. En un mot, dans l'espace de vingt-cinq ans, et moyennant la dépense de 7,500 millions de francs, on a construit des voies ferrées en quantité suffisante pour entourer notre globe.

La rapidité de ces moyens de transport excite la surprise. Un train qui parcourrait 25 milles à l'heure, ferait le tour du monde en cinq semaines; pour transporter 250 voyageurs avec leurs bagages, il ne faudrait que 50 tonnes de charbon. En 1831, la vitesse moyenne était de 34 milles; en 1848, de 50, et, dans cette année, il circulait sur les chemins de fer anglais 2,436 locomotives. Avant 1840, il fallait cent jours pour faire le voyage de Londres dans les Indes; aujourd'hui, on pense qu'il suffira de 7, en se rendant d'Ostende à Trieste, puis à Constantinople par Orsova, enfin à Bassora par la vallée de l'Oronte et de l'Euphrate; les voies ferrées de Bombay, de Lahore et de Calcutta aboutiraient à Hydérabad.

Là encore se manifeste l'utilité de la paix, de la liberté d'industrie, de la sûreté des relations. Les États-Unis ne commencèrent qu'en 1817 le premier canal d'Érié; au commencement de 1843 ils avaient terminé 25,380 kilomètres, tant en canaux qu'en chemins de fer. A la fin de 1842 on parcourait librement 7,000 kilomètres de canaux et autant de rails-ways, distribués sur

VAPEUR. 335

24,700 myriamètres carrés, peuplés de dix-huit millions d'àmes. La Grande-Bretagne, qui a commencé depuis un siècle ses travaux publics, a sur 3,120 myriamètres carrés, habités par vingt-sept millions d'âmes, 4,500 kilomètres de canaux et 4,000 de chemins de fer; la France, 4,350 kilomètres de canaux et 1,750 de chemins de fer sur 5,277 myriamètres, avec une population de trente-quatre millions et demi d'habitants. Ces deux pays, en y réunissant même la Belgique (1) et la Hollande, n'arrivent donc pas à égaler les travaux faits en vingt-cinq années par les Américains pour leurs voies de communication. Cependant le fer est rare chez eux, car ils doivent tirer les barres d'Angleterre; la main d'œuvre coûte cher, et les capitaux sont peu abondants; mais ils ont su y apporter une économie extrême, et s'occuper de l'utilité beaucoup plus que de la beauté des constructions (2).

La locomotion à vapeur est une invention qui date encore de peu d'années; on peut donc espérer des améliorations qui obvieront aux dangers les plus graves, feront surmonter les pentes, et parcourir des courbes d'un faible rayon; cette découverte ne sera éminenment sociale qu'autant qu'elle pourra être employée sur les routes ordinaires, et servir même aux particuliers.

On a fait beaucoup de recherches sur l'effet de la vapeur pro-

(t) En Belgique on a 700 kilomètres de chemins de fer; pour les créer, la dépense a été pen considérable, attendu l'égalité du sol, l'abondance et le bas prix du fer et du charbon de terre. Cependant l'intérêt est au plus de 4 pour cent.

(2) En France, aujourd'hui 1<sup>er</sup> mars 1855, 4,724 kilomètres de chemin de fer sont livrés à la circulation; en outre, 6,763 kilomètres sont en construction, ou au moment d'y être, les compagnies étant organisées et les fonds etant faits. Total 11,487 kilomètres.

En Angleterre, au 1er janvier 1854, 12,364 kilomètres étaient livrés à la circulation : ce nombre ne saurait s'élever aujourd'hui à moins de 13,000 kil., et on peut estimer ceux en construction à 7,000 kilom. Total 20,000 kil.

Aux Etats-Unis, au 1er janvier 1855, 30,400 kilomètres étaient livrées à la circulation, et en outre 25,000 kilomètres sont en construction, ou à l'état d'enprise sérieuse. Total 56,000 kilomètres.

Quoique l'apparition du revenu soit difficile, on peut dire qu'en France il y a peu de chemins de fer qui ne donnent dix pour cent du pair des actions. Quelques-uns donnent près de quinze pour cent. Orléans donne encore plus par rapport au prix d'émission.

En Angleterre, les compagnies qui ont cinq pour cent pour le capital fourni par les actionnaires s'estiment fort heureuses.

En Amérique les revenus sont variables ; cependant ils sont en général supérieurs an taux des dividendes anglais. C'est ordinairement de sept à huit pour cent, quelquefois neuf et plus. C'est à l'obligeance de M. Michel Chevalier que je dois ces renseignements. (A. F. Didot.)

duite par d'autres liquides que l'eau, ou sur les gaz permanents soumis à l'action de la chaleur. Une machine mue par l'acide carbonique a fonctionné à Londres, dans le Tunnel, sous la direction de l'ingénieur Brunel; mais ce qu'elle procurait d'économie était plus que compensé par la corrosion des métaux. Il paraît en outre que les vapeurs qui proviennent des fluides exigent une quantité de chaleur égale pour produire la même force motrice, et par suite ce n'est pas la peine de changer, du moins en grand, le fluide usuel, peu coûteux et partout répandu (1). Wronski voit là (Nouveau système des machines à vapeur) « une nouvelle et bienfaisante finalité de la création, » qui nous offre les plus grandes difficultés vaineues et les périls diminués.

Ainsi l'homme puise dans un réservoir intarissable et universel une force motrice beaucoup plus considérable que celle qui est nécessaire pour obtenir le charbon et l'eau qui la produit, ce qui

assure son empire sur le globe.

Oue dire des étonnantes applications de la vapeur aux machines? En 1792, on calculait que toutes les machines qui existent en Angleterre faisaient le travail de dix millions d'hommes; en 1827, ce chiffre s'élevait à deux cents millions, à quatre cents en 1833. Dans les filatures, les broches qui faisaient cinquante tours à la minute, en font aujourd'hui huit mille. Dans une seule fabrique, à Manchester, il en tourne cent trente-six mille, qui, en travaillant ensemble, filent par semaine un million deux cent mille écheveaux de coton. A New-Lamark, Owen produit chaque jour, avec deux mille eing cents ouvriers, autant de fil qu'il en faudrait pour faire deux fois et demie le tour du globe. La mull-Jenny tire d'une livre de coton un fil de cinquante-trois lieues de longueur, ce que ne pourrait faire la main la plus habile. Dans le seul comté de Lancastre, on fournit chaque année aux manufactures de calicots autant de fil qu'en pourraient préparer avec le fuseau vingt et un millions de fileuses.

En résumé, la vapeur produit déjà la force de plus de dix millions de chevaux ou de soixante millions d'hommes, et pourtant elle n'est encore qu'à ses débuts. Dès 1814, on en fit usage pour imprimer, et la première application eut lieu pour le *Times* à Londres, avec tirage de 10,000 feuilles à l'heure : vélocité en

<sup>(1)</sup> Ceci n'est pas exact : les liquides dont le point d'ebullition est peu élevé, s'ils sont plus chers que l'eau, n'evigent pas aufant de combustibles pour produire la même force expansive; ainsi on a fait à Toulon l'essai d'un navire mû par la vapeur d'ether, et cet essai a réussi; it donne une économie de plus d'un tiers sur le combustible (Am. R.).

VAPEUR. 337

rapport avec l'immense avidité qui pousse à chercher les nouvelles.

Plusieurs ouvrages de force ne pouvaient absolument s'exécuter sans agent. Il faut aux mines de Cornouailles cinquante mille chevaux pour en retirer l'eau, c'est-à-dire trois cent mille hommes; une seule mine de cuivre y emploie une machine à vapeur d'une puissance de plus de trois cents chevaux, et pendant vingt-quatre heures qu'elle opère sans relàche elle exécute le travail d'un millier de chevaux (1).

L'homme est donc arrivé désormais, avec l'aide de la vapeur, à dessécher des marais, à tarir des puits et des mines, à faire jaillir des fontaines, à distribuer l'eau, dans des villes comme Paris et Londres, aux étages les plus élevés. Il construit, il domine les mers et les vents, il parcourt la terre avec une volocité impossible aux moteurs animaux: il creuse des ports et des canaux, trace une direction aux fleuves; il pourra couper des montagnes et des vallées, fendre les isthmes qui joignent et séparent les grands continents, rattacher à de grands centres les populations disséminées. En un mot, l'homme se rapproche chaque jour davantage de l'homme, et soumet la surface du globe à son pouvoir. Qui sait s'il ne pourra point un jour pénétrer plus avant dans ses profondeurs.

Non plus comme force mécanique, mais comme agent physique et chimique, la vapeur est employée dans d'autres opérations, comme le blanchiment, le tannage, la teinture, le chauffage des appartements, la concentration de la gélatine et des sirops, la purification des matières animales et des métaux. Dans les établissements où elle est employée de cette sorte, on la fait servir aussi à éteindre les incendies; enfin, elle pourra devenir l'agent le plus puissant de la technologie moderne.

Source de richesse dans la paix, la vapeur pourra être dans la guerre un auxiliaire formidable. Déjà les troupes peuvent se transporter rapidement où leur présence est nécessaire, ce qui diminue le besoin d'en entretenir beaucoup sur pied et de multiplier les garnisons. Les siéges et les batailles, tant sur mer que sur terre, changeront peut-être de face au moyen de tels agents. Si Perkins a tenté vainement d'appliquer la vapeur aux canons par impulsion directe, son système ne pouvant servir que pour des boulets d'un poids moindre de quatre livres. Madelaine a proposé de faire opérer des volants dont les balles, à la fois fortes

1323.

<sup>(1)</sup> En 1845 la France possédait 4,319 machines à vapeur, dont la force était de 62,950 chevaux-vapeur, c'est-à-dire 188,817 chevaux de trait, et 1,321,929 hommes. C'est à poine la douzième partie de ce qu'en possède l'Angleterre.

et élastiques, lanceraient l'un après l'autre des projectiles pesant jusqu'à huit kilogrammes. Peut-être viendra-t-on à s'en servir pour donner à l'artillerie l'agilité qui lui est nécessaire, ou pour lancer contre l'ennemi des masses qui en rompent l'ordonnance, comme les chars armés de faux des anciens. Ce sont encore là des moyens peu importants, conme il arrive de toute innovation radicale. Alors ce nouveau mode de destruction rendra les batailles plus décisives, et par suite les guerres plus courtes et plus rares, de telle sorte qu'elles apporteront moins d'interruption aux progrès de la civilisation et aux améliorations matérielles.

L'application de la vapeur est la plus grande de notre siècle, et peut-ètre n'est-elle pas la dernière. L'invention des chemins de fer à propulsion atmosphérique, par Samuel Clegg et Saumda, fait disparaître les plus grandes difficultés et écarte les dangers de ce genre de locomotion. Enfin, l'électricité et le magnétisme se trouvent partout dans la matière à l'état latent, et la science cherche déjà à en tirer parti pour se créer un moteur nouveau et

d'une extrême puissance.

# CHAPITRE XXXVII.

PHILOSOPHIE. - SCIENCES SOCIALES. - UTOPIES.

Kant, si original qu'il fût, n'avait fait, comme tous les grands métaphysiciens, que substituer l'étude de la connaissance même à celle de son objet; persuader à l'esprit qu'il donne ce qu'il semble recevoir, et qu'il impose aux choses ses propres formes pour les traduire en connaissances; de telle sorte que nous ne connaissons des objets que le seul phénomène, tandis que les choses proprement dites ne sont conques que par l'intelligence. Dédaignant l'expérience et voyant que le monde sensible ne suffit pas pour satisfaire l'homme, Kant aspira à pénétrer dans ces réalités premières qui échappent aux sens, et dans lesquelles doit se trouver pourtant la raison dernière de tous les phénomènes. Il parvint ainsi à l'idéalisme critique transcendant, et imprima un caractère particulier à la philosophie allemande, quoique d'autres penseurs en aient déduit des systèmes différents du sien, en lui empruntant des armes et des matériaux en faveur du scepticisme, auguel il prétendait l'opposer.

Ses disciples se sont mis à la recherche de cet inexplicable qui se trouve au point de départ de toutes nos connaissances, et

s'appliquent à imaginer des hypothèses là où les éléments positifs manquent sur des questions qui ne sont pas du domaine de l'expérience. Nicolai, se moquant des obscurités de Kant, proclama l'examen individuel, en sapant tout ce que le protestantisme avait conservé de positif. Krug voulut raffiner le criticisme, et s'efforça de prouver que la raison n'est satisfaite ni en tirant du réel originaire la science de l'être, ni en la tirant de l'idéal; il faut done, selon lui, partir du lien originaire de l'être et du savoir de la conscience (synthétisme transcendant). Philosopher, c'est observer soi-même pour se connaître, et se mettre ainsi en paix au dedans de soi et avec soi; d'où il suit que dans la philosophie le sujet qui connaît et l'objet à connaître ne font qu'un. Le principe réel de la connaissance est le moi; les faits de la conscience réduits en idées en sont les principes matériels. et les lois de l'activité humaine les principes formels.

D'autres philosophes, à la suite de Henri Schulze (Enesidemus, 1792), déduisirent de la critique le scepticisme, en soutenant qu'il ne peut exister aucune philosophie théorétique comme science des causes premières, aucun critérium suffisant de la correspondance de notre notion avec les objets réels.

Fichte admet pour seule vraie la philosophie critique; mais celle de Kant ne lui paraît pas une critique pure. Or, il entreprend d'établir systématiquement et en elle-même la théorie de la connaissance : il vent decouvrir la science des sciences, et dans cette science un principe suprême, absolu dans la forme pour la science, absolu dans le fond pour l'être, principe des choses en elles-mêmes et de la méthode qui le fait connaître. Se livrer à sa recherche, c'est s'élever au-dessus de l'esprit humain, confondre l'existence avec la connaissance, le principe réel avec le principe didactique.

Ce principe est le moi pensant; or, tandis que dans l'expression de Descartes la pensée ne faisait qu'attester l'existence, chez Fichte en pensant qu'il pense il se réalise lui-même : l'existenee n'est pas une induction, mais une production de la pensée; elle est cause et effet, et s'affirmer équivaut à se créer.

Ce principe est complété par deux autres, dont l'un absolu quant à la forme, est déduit quant au contenu; l'autre, absolu dans le contenu et dérivé quant à la forme, sert à concilier les premiers, ce qui rend la synthèse complète. La méthode et la science dérivant de la même source, la première ne fait que représenter la seconde, et elles finissent par s'identifier. Le non-moi existe, mais le *moi* senf le connaît, c'est dire qu'il n'existe qu'au 1841.

1819.

Fichte

moyen du *moi* : on n'arrive aux choses objectives qu'en vertu des nécessités subjectives de la morale.

En voulant donc donner un fondement au criticisme sans sortir de l'analyse transcendante, Fichte agrandissait l'abîme qui se trouve entre l'intelligence et la nature; il absorbait toute chose dans la subjectivité, dans la conscience, de telle sorte que hors du moi aucune chose n'existe qu'à titre de limite du moi, limite posée par le moi lui-même (idéalisme subjectif). Mais, au lieu de voir dans le non-moi une production du moi, on pouvait voir dans le moi une forme essentielle et typique du non-moi. Le monde idéal et le monde réel deviendraient ainsi identiques, et les différents états dans lesquels nous concevons la réalité objective on subjective, matérielle et intellectuelle, ne seraient que des degrés on des formes de l'être (idéalisme objectif absolu).

Schelling. 1,75-1854. Telle fut la conclusion de Schelling. Les procédés connus jusqu'à présent n'expliquent pas comment de l'unité peut sortir le multiple, et vice versa; il faut donc une philosophie dans laquelle les deux choses se réunissent. Telle est l'identité absolue du subjectif avec l'objectif, et cette identité caractérise l'absolu, ou Dieu, pour qui être et connaître sont identiques; de là le parallélisme constant qui se manifeste entre les lois de l'intelligence et celles du monde.

Il n'existe qu'un seul être identique, et les choses diffèrent en quantité, mais non en qualité, attendu qu'elles sont une manifestation de l'être absolu sous une forme déterminée, et qu'elles existent uniquement en ce qu'elles participent de lui. Cette manifestation de l'absolu se fait par les correspondances et les oppositions, qui se révèlent diversement dans le développement total, où prédomine tantôt l'idéal, tantôt le réel. La science qui recherche ce développement est l'image de l'univers, en tant qu'elle déduit les idées de choses de la pensée fondamentale de l'absolu, d'après le théorème de l'identité dans la variété. La philosophie consiste précisément dans cette construction dont le plan général offre en tête l'absolu, se manifestant en nature dans les deux ordres relatifs, le réel et l'idéal. Sous la force de gravité, il est matière; mouvement, sous celle de la lumière; vie, sons celle de l'organisme; science, sous celle de la vérité; religion sous celle de la bonté; art, sous celle de la beauté. Au-dessus, comme formes réfléchies de l'univers, sont l'homme et l'État, le système du monde et l'histoire.

La diversité une fois supprimée, la religion et la morale sont impossibles; Schelling fait pourtant de sa doctrine la base de la croyance à un Dieu. La vertu est l'état de l'âme se conformant à la nécessité interne de sa nature. Le bonheur n'est pas un accident de la vertu, mais la vertu elle-même, et la moralité est la tendance de l'âme à s'unir à son centre. L'ordre social s'obtient par une existence commune conforme au type divin. L'histoire est dans son ensemble une révélation de Dieu, qui se déroule

dans une progression continue.

Ainsi Fichte avait dit que du subjectif naît l'objectif, mais sans le démontrer; Schelling croit qu'on peut aussi partir de la nature pour arriver au moi; de là une double philosophie, la philosophie transcendante et la philosophie de la nature. Cette dernière prend son point de départ du moi libre, un, simple, pour en déduire la nature diverse, nécessaire; l'autre soutient le contraire: toutes deux tendent à expliquer les unes par les autres les forces de la nature et de l'âme, d'où il semblerait résulter que les lois de la nature se rencontrent en nous comme lois de la conscience, et que celles-ci se retrouvent dans le monde extérieur comme lois de la nature. Fichte avait tiré de son système des pensées originales sur le droit, dont il faisait une science indépendante, établie sur le dogme de la liberté et de la personnalité; quant à la 'morale, il ravivait les idées stoïques du devoir pur et désintéressé.

Ce que l'on admira dans l'identité de la nature de Schelling, ce fut la liaison des parties et la largeur des applications, la manière dont elle embrassait le cercle entier des spéculations humaines en effaçant la différence entre les notions empiriques et les notions rationnelles ; aussi eut-elle une grande influence sur la théologie, l'histoire, la médecine, la philologie, l'art, la mythologie et principalementsur l'esthétique, ce dont elle fut redevable aux Schlegel. D'autres philosophes en tirèrent des paradoxes, et se livrèrent à l'exaltation ou à des extravagances mystiques; Schelling luimème proclama trois périodes religieuses : la doctrine de Pierre, c'est-à-dire la doctrine catholique; celle de Paul, c'est-à-dire le protestantisme; celle de Jean, c'est-à-dire l'école mystique.

Georges Hegel, de Stuttgard, détermina une réaction aride et scolastique contre la forme poétique et séduisante de Schelling. Critique et profond, il ne se tia point à la vision directe, à celle que Schelling appelle l'intuition intellectuelle, qui conduit quelquefois à la vérité, mais par une voie peu assurée; il réduisit la philosophic à une science que la dialectique peut embrasser, science de la raison, qui, contenant en soi tous les principes particuliers, acquiert par l'idée la conscience d'elle-même et de tout ce qui est. Il distingue done la philosophie en logique, science de l'idée eu

Hegel-1770 1831. soi et pour soi; en philosophie de la nature, science de l'idée qui se retrouve elle-même au dehors, et en philosophie de l'esprit, science de l'idée qui de l'extérieur entre en elle-même. L'identité du subjectif avec l'objectif forme le savoir absolu, auquel l'esprit doit s'élever, et qui consiste à croire que l'être n'est que l'idée en elle-même.

Kant voudrait qu'avant de se livrer à des investigations métaphysiques, on en examinât l'instrument. Hegel trouve là un cercle vicieux, attendu qu'on ne peut entreprendre cet examen qu'avec la pensée elle-même, système pour lequel l'absolu est non-seulement le principe, mais la matière; il la divisait en objective, c'est-à-dire de l'être, et en subjective, c'est-à-dire de l'idée. L'objet de la philosophie est la vérité, la seule réalité; donc l'objet absolu de la philosophie est Dieu. Une connaissance purement subjective de l'être ne suffit pas; mais on doit lui donner une valeur nécessairement objective. Le but final de la science est de concorder avec la réalité; c'est l'expérience interne et externe.

Dieu est l'essence générale des phénomènes qui s'offrent à la pensée. La pensée procède de l'expérience, et lui imprime le caractère de nécessité; elle s'élève ainsi à l'absolu, et assume non plus les phénomènes présentés par l'expérience, mais les idées, les catégories, les notions qu'elle représente. La philosophie doit précisément enlever aux faits de l'expérience le caractère de données immédiates, et leur imprimer la forme de nécessité; ce qui n'est pas possible ni réel dans la représentation on le sentiment, mais seulement dans la pensée. Hegel, de cette façon, relie la philosophie et l'histoire de la philosophie : l'une, développement de la pensée dans son propre élément, et l'autre, représentation de ce développement sous la forme des faits.

L'histoire de la philosophie est celle des découvertes de la pensée sur l'absolu, qui en est l'objet. La religion est la conscience de la vérité telle qu'elle convient aux hommes, quel que soit leur degré de culture intellectuelle; mais la connaissance scientifique de la vérité est un autre mode de conscience, qui exige un travail dont peu d'hommes sont capables. La religion ne peut subsister sans la philosophie, ni celle-ci sans la première. Tout ce qu'il y a de sublime et d'intime a été éclairei dans les religions, dans les philosophies, dans les arts sous des formes plus ou moins pures et nettes, parfois même sous des formes arides. Le contenu réel demeure toujours jeune, les formes seules vieillissent. Les philosophies précédentes sont donc les dépôts plus ou moins purs de toutes les vérités concernant le droit, la cité, la morale, la religion;

notre savoir est le fruit des siècles passés; la tradition nous a faits ce que nous sommes; mais en nous en assimilant la substance nous la transformons, à l'aide d'éléments nouveaux. Hegel attaque en conséquence les catholiques et les piétistes, et il enseigne que le christianisme doit passer à l'état de philosophie et « prendre conscience de lui-même ».

On peut donc le considérer comme un disciple de Descartes, mais avec plus de cohésion dans sa méthode. S'accordant avec Schelling pour faire reposer la philosophie sur la connaissance de l'absolu, il s'en éloigne pour la méthode; tandis que le premier regarde la logique comme une science d'un ordre inférieur, Hegel répudie cet abus de «l'imagination productrice», et ramène la philosophie du style dithyrambique à la forme scientifique. Selon Schelling, l'intuition intellectuelle précède toute connaissance, et résulte d'une inspiration; Hegel la croit conquise par la science.

Ainsi, plus encore que Kant, il réduit les conceptions de la raison en instruments de la connaissance, en règles pour ramener la connaissance multiple à l'unité, à laquelle Hegel sacrific tontes les existences.

Cette métaphysique de l'idéalisme objectif absolu est spécialement remarquable par les applications qui en ont été faites à la philosophie pratique et à la jurisprudence (1). La moralité est une harmonie de l'homme avec la nature. La raison de la volonte, munie d'une activité extérienre, produit l'action, et l'action doit être déterminée par la notion de la différence qui existe entre le bien et le mal. La volonté est donc sa fin à elle-même, et dans la moralité l'intuition est distincte de l'acte.

Quant à la religion, l'idéalisme d'Hegel tend à nier le monde spirituel non moins que le monde physique; il anéantit Dieu ou l'immortalité de l'âme, et détruit les principes de la moralité en n'admettant ni liberté ni différence réelle entre le bien et le mal. Dieu n'est pas distinct du monde, attendu qu'il est la vie, l'àme, l'esprit et le mouvement universel; il n'a pas d'existence personnelle, et il ne doit la conscience de lui-même qu'à la pensée humaine. C'est là un spinosisme évident, sauf que le panthéisme n'en est pas matériel, mais spiritualiste.

Hegel attribue à l'homme les prérogatives de la Divinité, non toutefois à l'individu, mais à l'homme collectif, au genre humain contemporain, ordonnateur de l'univers et comme lui indestructible; or, l'homme collectif étant toujours et partout constitué en so-

<sup>(1)</sup> Principalement par Gans, mort très-jeune à Berlin.

ciétés politiques appelées États, il en déduit sa théorie de l'État-Dieu, dans lequel l'individu est absorbé comme les nations le sont dans le monde, et comme l'est le monde dans l'esprit.

Le droit a sa racine dans l'intelligence, et part de la libre volonté par laquelle nous lui attribuons une forme; la réalité subjective a une histoire représentée par la famille, par la société civile, par l'Etat, par l'histoire du monde. La famille se développe sous trois aspects: le mariage, la propriété, l'éducation. La société, unie par les besoins, par le travail, par les échanges, établit la loi du droit, c'est-à-dire la justice. L'État est l'expression la plus élevée de la volonté et de la liberté, le monde la formule la plus élevée du droit; la substance de l'esprit universel s'y développe dramatiquement, dans l'art comme image et miroir, dans la religion comme sentiment et représentation, dans la philosophie comme pensée, dans l'histoire du monde comme résultat vivant et intelligent de tout ce qui est extérieur.

L'histoire est le développement de l'esprit universel dans le temps; l'histoire politique en particulier est le progrès de la conscience et de la liberté.

Un peuple n'existe dans l'histoire du monde qu'autant qu'il représente une idée nécessaire, époque durant laquelle les autres n'ont ni force ni droit contre lui. Cet esprit du monde s'est réalisé dans quatre principes. Le premier fut la manifestation immédiate de l'esprit universel, forme substantielle, où l'unité gisait presque ensevelie dans sa propre existence. Vint ensuite la conscience de la substance, qui produit le sentiment, l'indépendance, la vie, l'individualité sous forme de beau moral; enfin parut le développement, plus profond, de la conscience dans l'opposition entre une universalité abstraite et une individualité plus abstraite. Lorsque cette opposition a cessé, surgit le quatrième principe, consistant dans la possession de la vérité concrète des choses, de la vérité morale. Telle a été la série parcourue par les peuples orientaux, puis par les Grecs, par les Romains, enfin par les Allemands.

Hegel donne à la philosophie du droit un caractère inconnu d'élévation et de rigueur. Il dit que l'État est la société ayant conscience de son but moral, qu'elle est portée à atteindre par une seule et même volonté; aussi c'est à Hegel que se rattache l'école historique de la jurisprudence. Auparavant on représentait la législation comme l'origine du droit positif; la nouvelle école, ayant à sa tête Savigny, proclama la sommission au pouvoir de fait, et soutint que l'État ne doit pas être édifié, mais considéré

comme rationnel. Chaque peuple a des facultés primitives et des besoins particuliers, d'où naît le droit qui lui convient; or, comme le langage ne saurait naître du hasard, de même les lois ne sauraient naître du caprice du législateur; car elles sont des expressions de la conscience nationale. Les jurisconsultes doivent se borner à connaître les croyances communes sur lesquelles elles reposent; le législateur a rendu obligatoire le droit positif, tel qu'il naît des besoins intimes de la société. Les législations spontanées sont donc préférables aux constitutions rédigées, et c'est un attentat que de faire des codes.

Hardis penseurs et concentrés comme ils le sont, les Allemands, penple élu de la philosophie. associant la science avec la vie, lorsqu'ils se sont attachés à une idée, y ramènent tout: ils en imposent la physionomie à la science et à l'art, et soutienment leur doctrine à l'aide d'un vaste appareil de connaissances positives, surtout en ce qui concerne l'histoire, l'antiquité, l'ancienne philosophie, les sciences naturelles. Ils aiment à procéder par antinomies; posant une thèse, qu'ils prouvent, puis une autre qui lui est opposée (hypothèse), ils en concluent qu'il en existe une troisième plus élevée qui les comprend (synthèse). Mais qu'arrive-t-il? Souvent ils compromettent la verité connue, sans asseoir sur des bases solides une vérité inconnue, et le scepticisme en est la conséquence. Nons avons déjà déploré l'abus qui en a été fait dans les choses religeuses; mais la force qu'en tire la pensée finira par le triomphe de la vérité.

Comme le criticisme, entraîné par le préjugé exclusif de la connaissance démonstrative et médiate, paraissait écarter toute notion du supra-sensible, Henri Jacobi opposa à la philosophie systématique la croyance et le sentiment; il prétendit fonder la connaissance philosophique sur une espèce d'instinct rationnel, un savoir de sentiment immédiat, une perception directe de la vérité : sentiment intérieur sur lequel il fonde aussi la morale. Cette « théorie du sentiment et de la croyance » (réalisme spirituel) trouva des partisans parmi les nombreux esprits qui sentent le besoin d'élever la nature humaine au-dessus des aridités spéculatives; mais elle conduisit facilement au mysticisme.

L'école snpra-naturaliste, s'apercevant que la seule logique aboutit inévitablement au panthéisme, s'efforça de réhabiliter la liberté humaine; elle soutint avec Baader, qui contribua beaucoup au changement de Schelling, avec Heinroth, avec Eschenmayer que la religion est le complément indispensable de nos fa17 (3 13 (2)

1775 1883.

cultés naturelles; que l'âme peut recevoir la notion de Dieu. mais non la créer, et qu'elle l'a reçue lorsque Dieu se fut révélé à l'homme pour satisfaire les vagues et profonds désirs dont il est tourmenté. Selon H. Wronski, le monde, dans son développement progressif et uniforme, parcourt deux époques, l'une physique, l'autre rationnelle, puis, entre elles deux, une phase intermédiaire, mêlée de nature matérielle et de nature spirituelle, l'une soutenue par l'expérience, l'autre par la connaissance et le sentiment; car la réalité de l'homme ne peut se manifester qu'au moyen de la connaissance et du sentiment.

Àinsi, nous voyons fonder uniquement la connaissance sur le témoignage des choses extérieures, et les uns se borner à l'expérience, tandis que d'autres se basent seulement sur la conscience et s'en tiennent à la révélation. Du premier système dérivaient les idées d'une bestialité originaire, de la pensée identifiée avec la matière, de l'action matérielle, de l'intérêt : le langage a été une fixation arbitraire de la pensée; il n'y a pas eu dans le monde d'intention finale ni d'ordre providentiel, et les ètres périssent. La théorie du sentiment porte, au contraire, à croire que l'honune a été créé immortel avec la conscience, et capable d'un savoir absolu; les esprits supérieurs, dégénérés, ont été l'occasion du péché; la matière du monde physique est une modification produite par le Créateur; c'est de lui que dépendent tous les actes, et le langage est le moyen de communication de la pensée lumaine et le symbole de la révélation.

Le premier système est le sensualisme de Locke et des Écossais; le second est l'idéalisme des Allemands; mais certains principes de la raison humaine s'opposent à la domination absolue de l'un ou de l'antre, et ils doivent se concilier dans le vrai absolu, c'est-à-dire en Dieu. La philosophie a déjà mis en lumière l'étre et le savoir, c'est-à-dire le principe matériel et le principe spirituel; Kant a proposé le problème de l'absolu, pour la solution duquel il faut pareourir toutes les régions de la connaissance humaine, afin de remonter à la religion révélée (messianisme), qui seule peut ouvrir le mystère de la création.

Ainsi les critiques et les idéalistes tombent également dans l'excès; on ne peut l'éviter qu'au moyen d'un réalisme rationnel qui remette l'intelligence en harmonie avec l'univers, sans absorber l'un dans l'autre : c'est dans cette voie qu'il faut chercher le progrès pour qu'il affermisse, c'est-à-dire pour qu'il ne poursuive pas une œuvre de destruction (1).

<sup>(1)</sup> Dès 1836 l'Institut avait proposé pour sujet l'examen critique de la philo-

Dans les autres pays, les philosophes se sont trainés, partie sur les traces de Locke, partie sur celles de Kant, en croyant innover; d'autres se sont donnés pour créateurs en faisant un choix dans leurs emprunts à différents écrivains.

Anglais-

1757-1608.

L'Angleterre s'est tenue au sens commun de Reid, qui sut éviter les erreurs de Locke, dont le temps avait montré les conséquences. Ce philosophe réduit la philosophie à la science de l'esprit humain, et cette science à l'histoire naturelle des phénomènes; celle-ci distingue les vérités de sens commun, c'est-à-dire évidentes par elles-mèmes, de celles de la raison, qui ne deviennent évidentes que par le raisonnement. Elle s'étend donc beaucoup sur les prémisses, mais elle ne conclut pas, ou elle ne le fait qu'avec timidité. Elle observe ce qui est, au lieu de découvrir ce qui devrait être; elle ne crée rien, mais elle prétend constater et ne rien laisser sans explication. Brown et Dugald Stewar (1) ont continué cette école.

En France, la révolution fut le produit du sensualisme, et les philosophes qu'elle fit surgir continuèrent à le soutenir comme le dernier mot de la science. Volney, qui conclut de l'étude des ruines au néant des religions, composa un catéchisme dont les règles sont la conservation de l'individu et la jouissance. Destutt de Tracy, tirant les dernières conséquences, que Condillac avait esquivées en sa qualité de prètre, réduit l'idéologie à la pensée, et celle-ci à la sensibilité, qui est la cause et la forme de toutes les facultés de l'âme, le critérium de l'esprit dans l'état de santé, enfin la règle du bien et du mal. Il faudrait, disait-il, extraire de Cabanis et de moi un petit catéchisme populaire et le répandre à profusion. Cabanis s'exprimait ainsi : Il n'est pas besoin de prourer que la sensibilité physique est la source de toutes les idées et de toutes les habitudes. Personne n'en doute plus parmi les gens instruits.

De Cabanis sortit l'école des physiologistes, qui ont converti le principe de l'activité passive de Condillac en un principe purement physique, en faisant découler les idées et les habitudes de la sensibilité exercée au moyen des nerfs; en expliquant les faits mélangés d'intelligence et d'organisme à l'aide de la simple économie animale, et en réduisant la pensée à une opération cérébrale. Cabanis avait dit, non pour faire une comparaison, mais avec le sérieux d'un docteur, que le cerveau est un organe spécialement destiné à produire la pensée, comme le ventricule et

sophie allemande. Le prix n'a été décerné qu'en 1845. Les mémoires n'ont pas encore été publiés.

<sup>(1)</sup> Tome XVII.

les intestins à déterminer la digestion; les impressions sont les aliments du cerveau, et cheminent vers cet organe comme les aliments vers l'estomac; la nourriture en tombant dans l'estomac l'excite à la sécrétion; de même les impressions en arrivant an cerveau le font entrer en activité. Les aliments tombent dans l'estomac avec leurs qualités propres et en sortent avec des qualités nouvelles; de même les impressions arrivent au cerveau absolues, incohérentes; mais le cerveau, lorsqu'il est entré en action, réagit sur elles, et les renvoie transformées en idées. D'où il conclut, avec certitude, que le cerveau digère les impressions, et fait organiquement la sécrétion de la pensée.

Cette théorie fut soutenue par Lamarck et Broussais; le premier regardait l'homme comme le dernier anneau d'une chaîne progressive d'organisation; l'autre voulant établir le matérialisme sur la physiologie, supposa, à l'aide des théories déduites par Bichat, que les tissus sont composés de fibres : lorsque celles-ci se contractent, il en résulte l'excitation; si cette dernière est excessive, elle produit l'irritation. L'anatomie démentait cette fibre contractile du système nerveux; Bronssais n'en voulut pas moins expliquer par elle les actes intellectuels. Une excitation de la pulpe cérébrale produit les perceptions; mais, non content de cela, il déduit de la même origine le jugement, la comparaison, la volonté, Lorsqu'il parie de ces facultés, les mots d'âme, d'intelligence et d'esprit lui échappent à chaque instant. Or, que fait-il? Il v ajoute quelques points, comme un temps d'arrêt ou une correction, et il y joint une périphrase, qui révèle plutôt le désir que la possibilité d'échapper à une contradiction perpétuelle (1). Il dit qu'après avoir reconnu que le pus accumulé à la surface du cerveau détruit nos facultés et qu'elles réapparaissent lorsqu'il est évacué, il n'a pu les concevoir que comme des actions du cerveau. Il déclamait avec fureur contre les nouveaux professeurs de métaphysique, les déclarant en état d'irritation cérébrale, et soutenant qu'il n'appartient qu'aux médecins d'examiner ce qui se rapporte aux phénomènes intellectuels. Tous les sectateurs de Gall se rattachent à cette école. Ainsi la science devenait un instrument d'impiété. soit en construisant avec Lamarck l'histoire naturelle sans Dieu,

<sup>(1)</sup> Pour Platon aussi la parole et la peusée sont une même chose, sauf que la pensée est une parole en dedans de l'âme et qui n'est pas proférée par des sons : Ούχουν διάνοια μέν καὶ λόγος ταυτόν, πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς σὐτὴν διάλογος ἄνευ σονῆς γιγνόμενος, τοῦτ' αὐτὸ ἡμῖν ἐπονομάσθη διάνοια Soph.

sans l'homme social ou religieux, ce qui était un pur épicuréisme; soit en établissant le panthéisme avec Oken, et en supposant que le monde est un grand animal.

Déjà, au milieu des saturnales de la révolution, c'est-à-dire dès 1795, Saint-Martin, le philosophe inconnu, avait jeté le gant aux doctrines matérialistes alors dominantes. De Bonald. le premier, enseigna que le langage est nécessaire pour inventer le langage; avant Rover-Collard, il ébranla le trône de Condillac en proclamant qu'on ne peut connaître les choses suprasensibles que par une illumination d'en haut; il rappela la philosophie à l'étude de l'homme formé à l'image de Dieu, pur et innocent, et qui peut redevenir tel par la prière. Il soutint que les inégalités sociales sont le résultat de la chute originelle, et accepta la révolution avec le religieux effroi qu'inspire aux àmes méditatives la vue de la justice divine. De Maistre appelle Saint-Martin « le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosoplies modernes ». Les formules gnostiques dont s'enveloppait ce théosophe le firent considérer comme un visionnaire. En effet, il admettait dans le christianisme des doctrines exotériques; il se crut sérieusement un voyant, un inspiré, dépositaire de vérités qui n'avaient point été communiquées à d'autres.

De Maistre explique le gouvernement temporel de la Providence, l'existence du mal, l'origine des idées et du langage, en un mot les problèmes fondamentaux de la philosophie en supposant une révélation primitive de la parole et des idées, obscurcie ensuite par la chute de l'homme. Il compare sans cesse les dogmes de la révélation avec les acquisitions de la simple raison naturelle, et réduit la science à la foi.

Bonald rapporte à la théorie du langage jusqu'aux questions qui paraissent s'y rapporter le moins. Les idées entrent dans l'esprit au moyen de la parole; l'homme n'est donc que tradition et autorité, « intelligence servie par des organes ». L'homme pense sa propre parole; il ne pourrait donc penser sans elle (1); Dien seul pent la lui avoir donnée, et Dieu ne saurait avoir voulu que l'homme demeurât quelque temps dans l'état brutal d'un être muet. En la lui révélant, il lui révéla aussi les idées qu'elle exprimait; la société fut établie au moyen du double secours d'une règle de conduite et d'une règle de croyance, première et indispensable révélation, qui constitua le pouvoir religieux et le pouvoir politique.

1732-1910.

<sup>(1)</sup> Par exemple : « Les objets sont perçus par notre intelligence... je veux dire que nous percevons les objets. »

La première vérité révélée par la parole fut : Tout a une cause, puis : Entre la cause et l'effet il y a nécessairement un terme moyen: axiomes féconds. De Bonald voit partout la Trinité, et il invoque dans les gouvernements l'unité de constitution, l'uniformité d'administration, l'union entre les hommes. Cette unité équivaut pour lui à la monarchie absolue, où Dieu, le prêtre et le fidèle constituent les trois personnes de la société domestique : le roi, le noble et le peuple, celles de la société politique. La loi est aussi pour lui l'expression de la volonté générale : mais la volonté générale est celle de Dieu, manifestée par la religion, attendu que tout pouvoir politique vient de Dieu, représenté par le pouvoir religieux. La première condition du pouvoir, c'est d'être inamovible; le plus complet est celui des papes, vicaires de Dieu, et il serait à désirer que leur suprématie fût généralement reconnue. Le dogme *impie et insensé* de la souveraineté populaire a été la cause de la révolution. On a retenu ce mot de Bonald : La littérature est l'expression de la société.

1776-18.7.

Ballanche déduit de l'autorité et de l'origine supérieure du langage le perfectionnement graduel de l'esprit humain. L'homme a reçu par la parole et les organes la foi et la vérité, et il est devenn l'instituteur de ses enfants, qui eux-mêmes ont instruit leur descendance. La tradition primitive répandue dans diverses traditions spéciales a en trois manifestations, orale, écrite, imprimée: religion d'abord, puis raison, et enfin science. L'homme en dehors de la société est seulement en puissance d'être; par la société il devient perfectible, et, à l'aide du raisonnement et de l'intelligence, il doit triompher des forces de la nature, dans une initiation durant laquelle il faut mériter par la foi et le travail. Se repose-t-il, il est vaincu.

Le péché et l'expiation sont donc les clefs de l'histoire de l'hmmanité; hommes, familles, peuples vont de la décadence à la régénération par des initiations successives. Les initiateurs sont les patriciens, qui conservent les dernières paroles d'une tradition expirante. Les plébéiens n'ont pas d'existence propre; mais ils arrivent par des épreuves multiples à posséder la conscience, puis la vie civile, enfin la vie politique, d'où résulte l'égalité, dans laquelle disparaît le patricien. La plébé est le symbole de l'humanité, qui se forme d'elle-même.

C'est là ce que Ballanche expose dans sa Palingénésie sociale; il retrace dans l'Orphée les siècles antéhistoriques, et les cinq premiers siècles de Rome dans la Formule générale appliquée à l'histoire du peuple romain. Dans la Cité des expiations, il es-

quisse l'avenir, lorsque, après l'abolition de la peine de mort, les criminels seront réunis dans une ville pour y être corrigés par des expiations graduelles. Il enjambe donc par-dessus l'histoire positive, et s'abandonne à l'élégie comme on est porté à le faire dans un monde où « il n'y a de réel que les larmes ».

Bonald avait ruiné le sensualisme; de Maistre avait appliqué la doctrine à l'ordre théologique, et cherché à mettre les foudres de Grégoire VII dans les mains de ses paisibles successeurs, tâche aussi peu réalisable que de faire endosser l'armure de Charlemagne au dernier empereur d'Allemagne; vint Lamennais, qui combattit la religion individuelle; il reprocha à la philosophie de n'admettre d'autre certitude que l'évidence, tandis que la théologie n'accepte d'autre évidence que celle de l'autorité. Il voudrait les concilier toutes deux, en prouvant à la philosophie l'évidence de l'autorité, qui ne résulte pas de la raison privée, mais du sentiment universel du genre humain. Or, comme le genre humain a toujours cru les dogmes consacrés par l'Église catholique, celui qui ne prétend pas donner sa propre raison comme supérieure à celle de toute l'humanité doit avoir foi en cette Église.

Il abolissait donc la raison individuelle au nom de la raison générale, et établissait l'autorité pour règle des jugements.

Gerbet de Polignyjoignit à ces idées la formule des progressistes et considéra la philosophie comme une science fondamentale et infinie, attendu qu'elle aspire à la sagesse infinie : les autres systèmes se condamnent mutuellement, selon lui, parce qu'ils opposent le limité au limité, le doute au doute ; la religion seule offre l'unité universelle. Il voit trois modes dans le mouvement humanitaire : le cycle, qui répond au panthéisme; le mouvement rétrograde, acte de désespoir ; le progrès, qui, seul vrai et rationnel, est le propre du christianisme seul, lequel par le dogme de la grâce établit le gouvernement divin de la liberté humaine.

Bautain nie aussi que la raison humaine puisse s'élever à la connaissance du premier principe sans le langage, ni s'exercer sans des axiomes, qu'elle est obligée d'admettre sous peine de s'annihiler. En consequence, la philosophie, dont le but est de nous fournir des vérités fondamentales sur la raison, l'origine et la fin de l'homme, ne peut être que la parole de Dieu revélée, qu'il faut admettre comme vérité antérieure à toutes les autres. Les vérités métaphysiques ne diffèrent pas des vérités théologiques, et la science de l'homme est la science de Dieu.

Comme on fait arme de tout en France, ces théories devenaient

1782-1934

Ne on 1798

Nii on 1702

des armes pour le gouvernement ou l'opposition. L'école théologique est pour les législations spontanées, pour l'autorité domestique, pour les hiérarchies du moyen âge, pour la variété; il faut prescrire les lois, mais non pas les écrire, tant qu'il s'agit de refaire la société. Lorsqu'elle est ramenée à l'état normal, il faut les écrire, mais non les prescrire, et ne pas empêcher, par la législation scientifique, les développements de la législation spontanée. Pour l'école sensualiste, les lois spéculatives a priori suffiscat pour donner à la société une physionomie et des penchants opposés même à son état antérieur : l'homnie voit facilement ce qui lui est avantageux, et il peut se perfectionner indéfiniment; le passé n'est point un titre à considérer; l'avenir s'ouvre à toute espérance hardie. Ces doctrines étaient considérées par le libéralisme d'alors, entièrement négatif et destructeur, comme l'expression des idées généreuses, uniquement parce qu'elles se trouvaient en opposition avec les théologiens et le gouvernement.

La révolution avait proclamé des dogmes absolus; elle fut combattue de la même manière; mais une troisième école prétendit se placer entre les doctrines extrêmes et les soumettre à un examen, afin de les concilier. Tandis que le siècle précédent avait exclu tout ce qui n'entrait pas dans ses idées, l'éclectisme voulut y faire entrer toutes les théories, ear il voyait dans chaeune quelque partie de la vérité. Condillac avait nié l'activité personnelle de l'ânie, la concevant comme une table rase, qui ne fait qu'enregistrer les empreintes transmises par les sens; mais comment et à quelle condition nous connaissons-nous nous-mêmes, sinon comme cause sans cesse agissante? De quelle manière puisje me comprendre moi-même, sinon en me distinguant de ce qui n'est pas moi? Pour cette opposition, il est nécessaire d'agir et de réagir; d'où il suit que tout fait de conscience suppose l'activité du moi. Biran concluait de là que l'âme est un principe essentiellement libre et actif ; il établit la perception interne immédiate, attribua à la volonté une sphère plus étendue que l'effort musculaire. et il aida ainsi à rétablir la philosophie sur la psychologie. Laromiguière, bien que partisan de Condillac, admit aussi l'esprit. et distingua le sentiment de la pensée. Royer-Collard décrivit l'intelligence d'après Reid, et la volonté selon Biran; quoique expérimentaliste et psychologiste, il répudia le pur matérialisme. Mais si ces derniers se revoltèrent contre cette philosophie dénuée de vérité, de noblesse, de grandeur, contre cette idéologie qui faisait du droit une question de logique et de grammaire, ils n'élevèrent rien sur l'édifice chranlé.

Kant expose l'origine des idées et de notre connaissance avec autant d'assurance que si lui-même en avait été le créateur; mais vient-il à en rechercher la réalité et la certitude, il n'a plus que des doutes, de telle sorte que, partant de l'affirmation la plus positive, il arrive à la négation universelle. Faire disparaître cette contradiction, c'est-à-dire concilier ce qui est inconciliable, telle fut la tâche entreprise par l'éclectisme, au nom de la spontanéité de l'intelligence. C'est ainsi que M. Cousin, représentant et historien de cette école, a appelé le développement de la raison antérieur à la réflexion, le pouvoir qu'elle a de saisir en un instant la vérité, de la comprendre, de l'admettre sans savoir s'en rendre compte. En effet, nous ne commençons pas par la science, mais par la foi en la raison, dans laquelle tout existe; puis, en agissant, cette pensée instinctive nous offre notre existence propre, celle du monde, celle de Dieu et les catégories de la raison.

Né en 1792.

L'erreur n'est qu'une vérité incomplète, convertie en vérité absolue (1) : aucun système n'est faux ; il y en a beaucoup d'incomplets (2). Ainsi tout est vrai pris en soi, mais peut devenir faux si on le prend exclusivement. L'erreur est nécessaire et utile; c'est la forme de la vérité dans l'histoire (3). La philosophie, qui est un produit nécessaire de l'esprit humain, a pour tâche de rassembler ces parcelles de vérité.

L'école éclectique se fonde donc sur l'observation appliquée aux phénomènes de la conscience; elle ne prétend rien exclure, mais, au contraire, choisir ce qu'il y a de mieux dans chaque système. Cependant, pour distinguer le mieux, ne faut-il pas avoir l'idée première du bien! C'est à ce système débile que correspond en politique le juste milieu, et en histoire l'école fataliste. En effet, l'histoire est fatale, ajoute M. Cousin, et tout y est bien; car tout mène au but marqué par la Providence (4). Chaque époque est constituée par un des éléments de la raison humaine, qui sont l'infini, le fini, le rapport. Le premier se voit en Orient, le second en Grèce, le dernier dans l'Occident; un pays, un peuple, un homme ne devient grand qu'autant qu'il sert fatalement à l'un

<sup>(1)</sup> Cours de 1828, VIIe leçon.

<sup>(2)</sup> Fragments philosophiques, Iome I, page 48.

<sup>(3)</sup> Cours de 1828, leçons VI et VII.

<sup>(4) «</sup> L'histoire est une géométrie inflexible... C'est parce que Dieu ou la Providence est dans la nature, que la nature a ses lois nécessaires... Si l'histoire est le gonvernant, le Dieu rendu visible, tout est à sa place dans l'histoire, et\_si tont est à sa place, tout y est bien; car tout mène au but marqué par une puissance bienfaisante... Je regarde l'idée de l'optimisme historique... Introduct. à l'hist. de la philosophic, leçon VII, pages 36-40.

de ces éléments. Le grand homme est l'expression invincible d'une pensée qui vit dans une nation; c'est un système fait homme; il doit exprimer la généralité du peuple, au-dessus duquel s'élève uniquement sa puissante individualité. La gloire est le jugement de l'humanité sur un de ces membres, et l'humanité n'a jamais tort (1). Or, le caractère du grand homme est de réussir : on peut avoir pitié du vaineu, mais on doit toujours prendre parti pour le vainqueur; il est juste, il est moral, il est le représentant de la vérité (2).

Chacune des trois époques se subdivise en deux périodes : de la spontanéité et de la réflexion, de la foi et de la critique, de la religion et de la philosophie. Dans la première on croit; dans l'autre, la science se détache de la croyance, et forme les systèmes philosophiques, classés par les lois de la raison humaine, selon la manière dont elles considèrent la nature, sous le rapport sensualiste, idéaliste, sceptique ou mystique, quatre routes qui seules peuvent conduire à la solution du problème de la philosophie.

Cette école ent son utilité en ce qu'elle étudia les différents auteurs, multiplia les traductions, et offrit moins défigurée la pensée de chaque école historique. Une vivacité ingénieuse, de l'élégance, la connaissance du monde, une piquante familiarité rendent les philosophes français attrayants et utiles; mais ils manquent d'originalité et de cette construction scientifique qui est l'habileté des Allemands; aussi ont-ils donné, dans ces dernières années, d'excellentes histoires des philosophies partielles plutôt que des systèmes.

Cependant, la jeunesse, fatiguée de négation, appelait une rénovation et une doctrine réorganisatrice; c'est pourquoi à l'école théologique du passé et à l'école éclectique du présent succèda

<sup>(1) «</sup> Qu'est ce que la gloire? Le jugement de l'homanité sur un de ses membres. Or l'homanité a toujours raison : les grands résultats; tout le reste n'est rien. » Leçon X.

<sup>(2) «</sup> Le caractère propie, le signe du grand homme, c'est qu'il réussit. Si le vaincu excite notre pitié, il faut réserver notre plus grande sympathie pour le vainqueur, puisque toute victoire entraîne infailliblement un progrès de l'humanité. » Leçon X.

<sup>«</sup> Il fant être da parti des vainqueur; car c'est toujours celui de la meilleure cause, celui de la civilisation et de l'Immanité, celui du présent et de l'avenir, tandis que le parti du vaincu est toujours celui du passé... La victoire et la conquête ne sont pas autre chose que la victoire de la vérité du jour sur la vérité de la veille, devenue l'erreur d'aujourd'hui... J'ai absous la victoire comme nécessaire et utile; j'entreprends de l'absoudre comme juste; j'entreprends de démontrer la moralité du succès... Tout est parfaitement juste en ce monde. » Lecon IX.

celle de l'avenir, qui donna mi grand développement aux idées religieuses après les avoir combattues d'abord. Les uns s'attachent à un christianisme mitigé, et remettent en honneur la scolastique de préférence aux méthodes grecques. D'autres, au contraire, attaquent vigoureusement la psychologie au nom d'une philosophie humanitaire, et considérent comme un progrès le catholicisme, pour qui le temps est venu de faire place à un progrès plus grand encore. Chateaubriand a proclamé que « le christianisme deviendrait philosophique sans cesser d'ètre divin, et que son cercle flexible s'étendrait avec les lumières et la liberté, la croix continuant toujours d'en marquer le centre immuable. » Lamartine enseigne « une foi chrétienne, fondée sur la religion générale, ayant pour organe la parole, pour apôtre la presse, pour dogme Dieu un et parfait. » Bref, chacun eut son symbole religieux, preuve que tous sentaient que la pure raison ne suffit pas pour satisfaire toutes les facultés humaines; toutefois, ils manquaient de cette sublime humilité qui fait accepter les décisions du sens commun et l'autorité positive.

D'autres toutefois continuèrent, même après la philosophie du progrès, à se montrer seusualistes. Charles Comte, en traitant De la législation (1827), aboutit au dogme de l'utilité et à fonder les sciences morales sur la seule expérience. Auguste Comte, dans la Philosophie positive (1839), établit que toutes les sciences passent par trois phases, théologique, scientifique, positive; que cette dernière est la phase définitive de l'intelligence humaine, et il envisage tous les phénomènes comme sujets à des lois naturelles invariables. Puis, il fit de son positivisme un culte, où l'ou adore non pas Dieu, mais l'humanité.

L'Italie, des pauvretés officiellement adoptées de François Soave, s'était jetée dans le sensualisme de Condillac, bien que ce système fût combattu par des philosophes sérieux : comme Gerdil, qui, partisan de Malebranche, soutint que l'idée de l'être ne pouvait dériver des sens, et qu'elle est cependant une idée formée; Falletti, qui substitua à la loi de la sensibilité celle de la raison suffisante de Leibniz et l'idée générale de l'ètre déduite du moi pensant; Draghetti, qui conçut une doctrine plus complète sur les facultés de l'àme, en la fondant sur l'instinct moral et sur la raison; Miceli, qui, repoussant l'Ontologie de Wolf, devança Schelling dans l'idée d'un nouveau système des sciences; Pino, dont la Protologie a pour but la recherche d'un premier, non subjectif, mais réel, et fondement de la science. En même temps, Palmieri et Carli combattaient les conséquences du sen-

Philosophes Italiens. snalisme appliqué à la religion et au droit public ; peu écoutés , ils n'empêchèrent pas les Italiens d'accueillir l'idéologie mesquine de Tracy, à laquelle le traducteur ajouta un catéchisme moral tout à fait empirique. Le pseudonyme Lalebasque (Pascal Borelli) soutint, dans la *Généalogie de la pensée*, que la sensation était l'idée.

1771-1885.

Jean Dominique Romagnosi, de Plaisance, fut aussi empirique, bien que dans un sens large; en effet, dans la recherche des causes assignables, il a l'air d'un spiritualiste. Il s'efforce de réduire les sciences morales au fait dont il tire des théories élevées, la science normale ou magistrale. La morale, chez lui, n'est pas distincte du droit; il rendit à cette dernière science des services remarquables en résumant la doctrine du siècle précédent dans la Genèse du droit pénal, et dans le Droit public universel, où il s'applique à cette philosophie politique qui néglige les accidents pour envisager ce qui est substantiel, et qui ne s'occupe pas du jour actuel, mais du lend emain.

1787-1927

Le Brescian Pierre Tamburini, répudiant comme impuissants le sensualisme et la morale de l'intérêt, tirait l'obligation morale du besoin de la perfection inné chez l'homme; il réfuta toutefois le progrès indéfini de Condorcet. Il est oublié aujourd'hui, de même que ses doctrines ecclésiastiques; mais d'autres ont tenté de concilier l'expérience avec la raison, persuadés que de leur accord seul peut résulter un système basé sur la vérité.

Pour Térence Mamiani la méthode philosophique est tout, et chaque réforme résulte du changement et du progrès de cette méthode. La différence entre la science et la vérité consiste dans la méthode; la science n'est, en dernier lieu, que la vérité méthodique, et toute discussion philosophique peut se réduire à une question de méthode. Le temps, c'est-à-dire l'esprit humain, fait toujours un choix, et il emploie ce qu'il y a de vrai dans chaque méthode pour accroître ses richesses; le reste est emporté par le temps. Au dire de cet élégant écrivain, les anciens Italiens connurent la vraie méthode, et celui qui la ferait revivre restaurerait la science; il s'ensuivrait, comme déduction, que les conclusions extrêmes de la philosophie rationnelle doivent coïncider avec les maximes du sens commun. Dans cette restauration du passé, il est d'accord avec le P. Ventura, qui ressuscite la scolastique, afin d'identifier la philosophie avec la révélation.

L'éclectisme universel de Poli diffère de l'éclectisme français, parce que, au lieu de tirer ce qu'il y a de vrai dans les systèmes discordants, il met en rapport entre eux les deux principes su-

prêmes de l'empirisme et du rationalisme. Loin de trouver, comme Cousin, tous les systèmes vrais, il les croit imparfaits; il répudie l'art du syllogisme, et aspire à l'originalité (1).

1770-1846.

Pascal Galuppi, de Tropea, philosophe expérimentaliste, n'étudie pas seulement des éléments objectifs de la connaissance, mais encore l'esprit humain, qui s'élève en méditant du conditionnel à l'absolu, par l'effet de l'intuition immédiate du raisonnement établi sur les notions acquises. L'identité et la diversité sont des éléments subjectifs de nos connaissances. Il y a donc des vérités primitives d'expérience intérienre : elles ne procèdent pas d'un pur empirisme ni des principes à priori de Kant, mais de la subjectivité même de l'esprit, comme ses lois originelles. La conscience, la sensibilité, l'imagination, l'analyse, la synthèse, le désir, la volonté sont des facultés élémentaires. La conscience et la sensibilité fournissent à l'esprit l'objet des pensées; l'imagination reproduit les perceptions; l'analyse isole les objets; la synthèse les groupe; la volonté mène et dirige les opérations synthétiques et analytiques, en formant ainsi l'édifice des connaissances humaines. Dans la doctrine morale, Galuppi admet des jugements pratiques à priori, comme le ferait le précepte: Fais ce que tu dois; il place la loi morale dans la droite raison, qui dirige la volonté vers notre bien-être en nous indiquant les actes qui peuvent produire ou empêcher le bonheur. Telle est sa tentative pour renouveler parmi les Italiens la critique de l'entendement, avec des forces inférieures à celles de Kant, et au milieu de trop d'entraves locales.

Les deux philosophes les plus originaux de l'Italie sont strictement catholiques et franchement adversaires de l'empirisme qui domine dans les écoles et les sciences appliquées. Antoine Rosmini, de Roveredo, renverse avec une logique irrésistible les systèmes des écrivains précédents, qui, en recherchant l'origine des notions indispensables pour former un jugement, ou refusent trop ou exigent trop. Il démontre qu'il n'est nécessaire d'admettre comme innée que l'idée de la possibilité de l'être ; que cette idée, unie à la sensation, suffit pour former toutes les autres, ainsi que l'intelligence et la raison humaine. Cette première perception intuitive de l'être en général est la source de la certitude ; les

1797 1852.

<sup>(1)</sup> Les étrangers sont dans l'habitude de ne pas même nonmer l'école italienne : Poli a réclamé en sa laveur dans les notes étendues qu'il a ajoutées à sa traduction de Tennemann, où il classe même les penseurs modernes de l'Halie non en littérateurs, d'après les formes extérieures, mais d'après leur tendance intime.

sceptiques ne peuvent supposer qu'elle soit une illusion; c'est donc la vérité elle-même, et elle engendre la connaissance des corps, celle de nous-mêmes, celle de Dieu, celle de la loi morale, lien du monde idéal avec le monde réel, de la vie théorique et spéculative avec la vie pratique. Il a fait des applications de ce principe à l'anthropologie, à la morale, au droit, à la théodicée, en continuant de les étendre de manière à en faire résulter cet ensemble sans lequel il est difficile de juger un système. Il a droit à la reconnaissance de l'Italie pour le mouvement nouveau qu'il a imprimé à la pensée philosophique dégagée de ses entraves et de l'empirisme.

1801-52.

Son adversaire le plus décidé est Vincent Gioberti, de Turin, lequel prétend substituer à la méthode psychologique, qu'il regarde comme la cause de la décadence actuelle de la philosophie, la méthode ontologique de Leibniz, de Malebranche, de Vico; cependant, ces derniers philosophes se sont engagés dans une voie faussée par Descartes, qui, « nouveau Luther, a substitué le libre examen à l'autorité catholique. » En conséquence, Gioberti établit un principe ontologique dans lequel sont comprises en puissance toutes les notions possibles, et il l'exprime par cette proposition: L'être crée les existences. Dans cette proposition, le premier membre est une réalité absolue et nécessaire, le dernier une réalité contingente, et le lien entre eux est la création, acte positif et réel, mais libre. Voilà trois réalités indépendantes de notre esprit; voilà l'affirmation du principe de substance, de celui de cause, de l'origine des notions transcendantes et de la réalité objective du monde extérieur. Il en déduit l'encyclopédic entière, divisée en trois branches : la philosophie ou connaissance de l'intelligible, la physique et les mathématiques. La première appartient à l'être; la seconde, à l'existence; la troisième, à la copule, c'est-à-dire au créé. Vient ensuite la théologie révélée, où est l'être qui rachète l'existant. Il accepte l'idée de l'être comme premier psychologique; mais il croit qu'il répugne de déduire la conception de réalité de celle de possibilité, et qu'on tombe dans le panthéisme si l'on suppose que celle-ci existe sans celle-là. La formule idéale de Gioberti est donc le premier philosophique, qui comprend le premier psychologique et le premier ontologique, e'est-à-dire la première idée et le premier être. Il supprime donc tout intermédiaire, dans l'intuition de l'absolu, entre l'esprit créé et l'être en qui sont objectivement toutes les idées; il vent que l'intuition de l'esprit humain soit dans l'être divin, idéal, réel créant. tandis que Rosmini représente l'intuition comme idéale de sa nature, et établit le réel comme but du sentiment. Il en résulte que notre esprit n'a pas directement l'intuition de Dieu, et que l'idée de l'être, en lui représentant l'être comme possible et universel, ne lui fait pas distinguer le nécessaire du contingent, tandis que le sentiment de la réalité divine appartient à un état au-dessus de la nature. On counaît les applications étendues qu'il a faites de cette doctrine; mais on ne peut prononcer un jugement définitif sur son système, puisque la mort l'a empêché de le développer entièrement. Beaucoup de choses, dans le système de Rosmini, depuis son application aux sciences noologiques, ont été vérifiées et consolidées.

## CHAPITRE XXXVIII.

SCIENCES SOCIALES.

Mais l'homme n'a pas besoin seulement de connaître; il veut et doit encore aimer et agir. L'ordre de la raison est accompagné et souvent modifié par l'ordre de la sympathie : car les œuvres précèdent la démonstration. C'est pourquoi, tandis que la philosophie théorétique court à la recherche de la vérité absolue, la philosophie pratique atteint la justice et la bonté. Nous avons toujours vu les spéculations théoriques contribuer grandement aux actes pratiques, et cela ne pouvait manquer dans notre siècle. Après avoir dit que toutes nos connaissances dérivaient de la sensation, Locke et Condillac auraient dù en induire que le sentiment moral est dans l'utilité, c'est-à-dire dans l'intérêt ou dans le plaisir. Ils ne le dirent pas, parce qu'il fallait que toutes les croyances fussent sapées avant d'arriver à établir la morale sur l'intérêt, comme le fit Jérémie Bentham en confondant la raison et le sentiment, et en prenant pour un fait éternel ce qui est particulier au temps: dernier pas de l'école matérialiste en révolte contre l'idéalisme chrétien.

Bentham.

Recueilli à Bowood par lord Landsdowne, dans la maison duquel se réunissaient Franklin, Priestley, Linguet, Morellet, Romilty, Dumont de Genève, Bentham ne connut que les œuvres d'Helvétius, et la doctrine de l'égoïsme puisée dans cet auteur; il la prêcha dans le cours de sa longue existence. Son pays lui montrait la légalité, jamais le droit; il n'y avait done pas moyen de le réfuter lorsqu'il appliquait aux lois de sa patrie un critérium quelconque.

Il combattit Blakstone, qui leur assignait pour base un contrat entre les nobles, le roi et le peuple, et il leur donna pour règle suprême l'utilité générale. Cette unité une fois adoptée, il se trouva plus fort que ses rivaux, et poursuivit sa route sous l'influence du philanthropisme tempéré par la métaphysique du temps. Il ne veut pas que la justice se rende au nom du roi, ce qui est un reste de la féodalité; chaque tribunal doit être compétent pour tous; un seul juge vaut mieux que plusieurs; point de vacances, des juges amovibles; publicité de l'accusation et de la défense; point de monopole d'avocats; point de jury en matière civile; des codes clairs et absolus. Il prit parti pour la révolution française; mais pouvait-il faire écouter son système d'égoïsme au milieu des admirables sacrifices de ce grand mouvement? Il se retira donc en Angleterre, et il cultiva avec non moins de nersévérance que de foi ses doctrines, qu'il vit se répandre surtout en Amérique.

Dans l'Introduction aux principes de morale et de législation (1789), Bentham remonte aux principes philosophiques de ses opinions; n'envisageant les actions que du côté social, il perd de vue leur côté moral ou individuel, et il fait reposer uniquement la différence des actions sur leur plus ou moins d'utilité, à la manière d'Épicure et de Hobbes. La légitimité d'une action, sa bonté, sa moralité ne signifient que son utilité. L'intérêt de l'individu est la plus grande somme de bonheur à laquelle il puisse atteindre, l'intérêt de la société la somme des intérêts de tous ses membres.

A cet intérêt s'opposent et l'ascétisme, qui conseille des actions causant du déplaisir, et vice versa, et la sympathie ainsi que l'antipathie, qui nous font déclarer une action bonne ou mauvaise pour des raisons indépendantes de ses conséquences. L'homme n'agit que par calcul d'intérêt, et la science ne peut que lui enseigner à bien faire ce calcul, la législation à bien balancer les plaisirs et les peines qui résultent d'une loi, et à combattre les causes qui dérangent cette économie. Il n'y a donc pas de devoir : a la vertu n'est un bien que pour les plaisirs qui en dérivent, le vice un mal que pour les peines qui en résultent (1); le droit dérive simplement de la loi. Après l'Italien Dragonetti, il traita de la vertu et des récompenses; mais les services, pour lui, constituent la vertu, et la peine n'est juste qu'autant qu'elle empêche le délit. Les malfaiteurs sont des gens qui calculent mal, et, pour leur faire mieux établir la balance, il faut changer l'organisation

<sup>(1)</sup> Législation civile et pénale, t. 11, p. 4.

JURISTES. 361

des prisons (Panopticon, 1791). Reniant l'histoire, ne connaissant point de diversité de temps ni de nation, il croit à une législation absolue et fondée sur des règles égales pour tous ; en conséquence, son code est « un corps méthodique et permanent de toutes les règles d'action. » Il proclame la libre concurrence : plus de colonies, plus d'entraves à l'usure, des écoles publiques, liberté absolue pour les discussions des chambres.

Mais comment fonder quelque chose avec son seul sensualisme, ou passer de l'intérêt privé à l'intérêt général? Aussi, plein d'incohérence, il admit non-seulement les plaisirs de l'àme, mais jusqu'à ceux de la piété et les jouissances religieuses « provenant de notre conviction de posséder la faveur de la divinité; » il se figurait prendre ainsi l'homme tel qu'il est. « Donnez-moi les affections humaines, joie, douleur, plaisir, déplaisir, et je créerai le monde moral; je produirai, non-seulement la justice, mais eucore la générosité, le patriotisme, la philanthropie, toutes les vertus aimables ou sublimes, dans leur pureté et leur exaltation (Déontologie, 1833). » Comme si les affections étaient séparées des pensées! Sa confiance éclate dans ces paroles; en effet, il était convaincu que son code, n'offrant ni lacunes, ni obscurités, ni difficultés, deviendrait universel, et qu'il serait le législateur de l'avenir: Je voudrais, disait-il, que chacune des années qui me restent à vivre fut transportée à la fin de chacun des siècles à venir pour être témoin de l'efficacité de mes ouvrages.

Il voulut en mourant être utile à l'humanité, et il abandonna son cadavre aux anatomistes.

L'Assemblée constituante avait proclamé que le peuple est un grand individu, et le monde civilisé un seul peuple, dont les diverses nations sont les provinces; que l'humanité est une seule nation, qui doit être régie par la loi de justice et de liberté; que la politique est distincte de la morale, mais ne lui est pas opposée. Néanmoins, elle avait essayé vainement de donner un code de droit international (1); or, ce droit ressuscita bientôt, réglé uniquement par la force et les conventions. Nous avons vu plus tard la sainte alliance s'employer à réaliser ce concert; mais trente ans d'une paix attristée par tous les maux de la guerre n'ont pas fait disparaître une seule des causes des nouveaux conflits qui nous menacent.

Les énormes dépenses occasionnées par les guerres de Napoléon, et la ruine où la paix armée a entraîné tous les gouverne-

<sup>(1)</sup> Voy. dans la biographie de Mirabeau.

ments, ont fait naître le désir d'y remédier. Tel est le but des congrès de la paix, inspirés par l'Américain Elias Burritt; dans ces congrès se réunissent des gens de bonne volonté pour déclamer et protester contre la guerre, et montrer aux peuples comme aux rois qu'elle est un malheur pour tous; mais, en attendant, les peuples souffrent d'anciennes iniquités, dont la force seule peut les délivrer. Les rois ne cherchent leur conservation que dans la force seule; au milieu des idylles des Amis de la paix, toute l'Europe est mise en état de siége, c'est-à-dire que l'on proclame le droit brutal de l'épée.

1754-1836.

La science politique était aussi étudiée théoriquement. Tracy, dans le *Commentaire sur l'esprit des lois* (1808), reconnaît deux seuls modes de gouvernement, le national et le spécial : dans le premier, les gouvernants sont faits pour la nation, et dans l'autre la nation est faite pour les gouvernants ; distinction empirique, et pourtant plus réelle que celle de Montesquieu.

Quelques-uns ont proposé, dans une vue d'économie, les gouvernements à bon marché en supprimant la magistrature héréditaire. Partout où le peuple est appelé à prendre part à l'administration, le problème capital du pouvoir est l'élection. Certains républicains font reposer, avec J.-J. Rousseau, la puissance dans le nombre (1); d'autres n'accordent le droit de représentation qu'aux propriétaires; mais, la foi dans l'autorité avant péri, il est devenu impossible d'établir le dogme de la souveraineté, et la majorité qu'on lui a substituée, c'est-à-dire la moitié plus un, est une base mobile et vacillante, selon le caprice de cette majorité. C.-L. Haller a tenté une restauration de la science politique (1854), où l'on peut trouver du moins la réfutation des auteurs précédents. Nous en avons exprimé ailleurs notre jugement. La doctrine sociale de Charles Kranse (1803) ne détruit pas les grandes organisations sociales antérieures; mais il les ramène à l'harmonie en les fondant sur une base plus large, et au moven d'institutions nouvelles. Dans son Traité de philosophie politique, ouvrage très-étendu (Londres, 1845, 4 vol.), lord Brougham passe en revue cinquante formes de gouvernement. Il fait découler avec Bentham le droit

<sup>(1)</sup> Fichte partage cette opinion; mais, en reconnaissant la forme républicaine comme la plus rationnelle, il en fait dépendre l'application de l'esprit public des nations, et ne la croit possible que la où le peuple a appris à respecter la loi pour elle-même. Toute constitution est légitime, pourvu qu'elle favorise le progrès général et le développement des facultés de chacun. L'idéal de la perfection sociale consiste dans un accord de tentes les volontés à la loi de la raison, de telle sorle que chacun travaille au salut commun, et que l'activité de tons aboutisse à l'avantage de chacun.

JURISTES. 363

de commander et le devoir d'obéir, non d'un contrat primitif, mais de l'utilité du plus grand nombre (expediency); de là résulte l'espèce de bascule où le peuple et le souverain se font contrepoids, ainsi que le droit réciproque de résistance, qui est la base des constitutions libérales de ces dernières années. Il traite mieux les questions vitales de la société civile actuelle : le gouvernement représentatif, la liberté de la presse, les armées sur le pied de guerre ou de paix; les discussions parlementaires, le serutin secret, la répartition des droits électoraux. la durée du mandat, les incompatibilités, le tout sous le rapport théorique et pratique, d'autant plus qu'il peut citer ses propres expériences faites sur le plus grand théâtre. Les révolutions de 1848 ont ramené la discussion sur toutes les questions de souveraineté; les doctrines et les applications qu'elle a produites n'ont fait qu'attester combien divague la pauvre intelligence humaine lorsqu'a disparu tout fondement solide.

Les questions de droit politique ont été agitées sur les champs de bataille et dans les conférences plutôt que par les écrivains, parmi lesquels il ne s'est élevé aucun auteur classique. L'Écossais Mackintosh a donné, dès 1797, le plan d'un cours de droit naturel et des gens, et ilest à regretter qu'il ne l'ait pas exécuté lui-même. Il le définit la science qui fait connaître les droits et les devoirs des hommes et des États; il embrasse done toutes les règles de morale, en tant qu'elles régissent la conduite réciproque des individus dans les différents rapports de la vie, la soumission des citoyens aux lois, l'autorité des magistrats dans la législation et le gouvernement, les rapports des nations indépendantes en temps de paix, et les limites que doivent avoir leurs hostilités. Tout en louant Grotins et Puffendorf, il appelle un nouveau système de droit international, attendu que le langage de la science est tout à fait changé, et que chaque siècle veut recevoir l'instruction dans sa propre langue. Maintenant une philosophie plus modeste et plus simple s'est répandue; la morale parle un langage moins sévère ; la connaissance de la nature humaine s'est accrue ; des pays inconnus ont été visités, et les cent fleuves de la science se sont réunis en un seul, ce qui fait que l'histoire est un musée où l'on peut étudier toutes les variétés de notre nature. La guerre est devenue moins cruelle, surtout à l'égard des prisonniers ; l'instruction pratique s'est enrichie des dernières expériences (1.

(1) Tous les systèmes contemporains sur la politique et le droit se trouvent

exposés dans la Philosophie du droit, par STALH.

1768-1532

On pourra malheureusement opposer à ces progrès vantés des violations effrontées: la guerre poussée avec un acharnement farouche; les prisonniers de guerre torturés sur les pontons anglais et dans les neiges de la Sibérie; le blocus et le droit de visite

étendus dans des proportions inouïes (1).

La science de la législation, dégagée des misères et des atrocités d'autrefois, s'est occupée des origines du droit pénal et des applications de la jurisprudence. Filangieri et Beccaria, s'appuyant plutôt sur les sympathies que sur la raison, au lieu de poser pour l'avenir une base inébranlable, voulurent émouvoir le lecteur par de vives images en faveur de l'humanité souffrante. Kant avait établi le droit de punir sur ce principe, que chacun soit rétribué selon ses œuvres, ce qui le poussait jusqu'à l'inflexible talion. Zachariœ corrigea cette sévérité monstrueuse en réduisant toutes les peines à la privation de la liberté, attendu que tout délit est un attentat à la liberté d'autrui; mais bientôt vint la Théorie de l'amendement, de Henke, qui, refusant aux tribunaux la possibilité d'apprécier la culpabilité intérieure, et par suite de proportionner la peine à la perversité du coupable, veut qu'on se borne à le réformer. Après lui, Wéber et Schülze assignèrent pour but à la société le perfectionnement moral de l'homme, d'où il suit que l'État a le droit de punir la violation des préceptes qui résultent d'une telle obligation. Romagnosi rechercha l'origine métaphysique du droit de punir et ses limites ; la société étant l'état naturel de l'homme, sa défense, dit-il, en est la conséquence naturelle, d'où la nécessité d'infliger des peines, mais seulement dans les limites de cette nécessité. Quelques autres admettent cette règle, que l'homme serait un moven, mais non une fin, et la peine une répression, d'où il résulterait qu'elle pourrait être exagérée en vue de produire plus d'effet; ils cherchent ce droit dans quelque chose de plus élevé, dans une expiation, dans les inspirations d'une conscience publique, inconnues aux sensualistes, ainsi que dans l'ordre moral, dont les perturbations doivent être prévenues ou punies par le pouvoir social.

Parmi les écoles modernes de jurisprudence, l'école pratique, qui s'est répandue en Angleterre, proclame le droit positif, en lui donnant les codes pour base, et en réduisant l'art à leur applica-

<sup>(1)</sup> Les derniers événements ont été considérés dans leurs rapports avec le droit des gens par l'Américain H. Wheaton, Progrès du droit des gens en Europe, et par Maurice de Hauterine, Progrès que le droit des gens a faits en Europe depuis la paix de Westphalie.

tion. L'école philosophique, particulière à l'Allemagne, examine avec Kant le droit comme quelque chose d'absolu et de pure raison, ou recherche l'esprit des codes, en les interprétant pour en trouver les motifs suprêmes. Soutenue aujourd'hui par Thibaut et par Hégel, elle a trouvé des contradicteurs dans Hugo et Savigny, qui lui ont opposé l'école historique. Selon eux, le droit n'est pas une libre création du législateur, mais un fruit naturel des habitudes, des besoins, de tous les éléments d'une nation ; de telle sorte que le présent se trouve étroitement lié au passé, et qu'il faut dès lors rechercher avec soin tous les débris de l'ancien droit. En conséquence, les juristes philosophes se sont proposé de faire un code pour toute l'Allemagne, persuadés que le droit est universel, et doit triompher de toutes les variétés de caractère, de climat, d'origine, et identifier la science avec la pratique. L'école historique a porté une grande lumière sur le droit romain, considéré philosophiquement et philologiquement, en publiant, en ordonnant, en critiquant des fragments antérieurs à Justinien et les codes des barbares, de manière à assurer le triomphe de l'histoire et à l'associer à la pratique du droit. Sous ce point de vue, Frédérie Savigny considère le droit romain comme le type de la loi positive universelle, et l'aperçoit partout dans les codes modernes; il le regarde comme la base d'un autre code, qui toutefois est bien loin de pouvoir être compilé : c'est pourquoi il faut se contenter, quant à présent, des statuts et des coutumes que nous tenons du passé.

1779-1838.

Cette dernière école voudrait aussi s'intituler école du progrès, parce qu'elle fait le droit continuellement variable, comme un résultat de l'expérience, selon les temps, les pays, les usages; ce qui fait qu'on ne doit avoir en vue que son application, tandis que ceux qui le façonnent d'après des règles rationnelles, le condamnent nécessairement à l'immobilité. De semblables divergences prouvent qu'il n'existe pas encore une véritable science du droit; mais elles portent aussi à de fortes études, à des discussions, et permettent d'éclaircir l'importante distinction entre le droit et la morale.

Le code Napoléon, transaction remarquable entre les anciennes coutumes et les conquêtes de la révolution, fut porté dans toute l'Europe par la victoire, et il lui a survéeu dans plusieurs pays, où il en a inspiré de nouveaux. Le code Bavarois, ouvrage de Feuerbach, changea le droit criminel allemand; on l'imita en corrigeant ce qu'il avait de trop rigoureux. En 1846, la Russie mit en vigueur le nouveau code fondé sur les coutumes antérieures,

1810.

mais indépendant d'elles, avec suppression du knout et adoucissement de toutes les autres peines. Le Grèce a promulgué un code pénal, et s'occupe de substituer un bon corps de lois civiles à l'amas de dispositions empruntées aux législations romaine et byzantine. Dans l'Amérique septentrionale, les codes se ressentent de l'influence française; celui que Livingston a rédigé pour la Louisiane est extrêmement remarquable; tous les délits, avec leurs peines, y sont nettement divisés, et les limites des autorités administrative et judiciaire bien déterminées (1). Dans le code Brésilien (1826), d'une douceur extraordinaire, la peine de mort est réservée au meurtre et à l'insurrection armée des esclaves ; celui de la Bolivie punit la tentative moins que le crime consommé, et traite dans une partie des crimes publics, et dans l'autre des délits privés. Tous les pays veulent voir leur code pénal amélioré; l'Angleterre elle-même, où la loi est tout, et les principes rien, lutte contre la parole rigide pour rajeunir sa législation.

Le code de commerce français emprunta des titres entiers à l'Ordonnance de marine de 1681; Napoléon contribua beaucoup à le répandre, et plusieurs peuples d'Europe et d'Amérique l'adoptèrent même après qu'il fut tombé. Brême, Hambourg et Lubek suivent des statuts particuliers. L'Édit politique de navigation promulgué par Marie-Thérèse ne concerne presque que la discipline. On croit que le code maritime de Suède renferme les anciennes coutumes scandinaves. D'autres nations possèdent aussi un code maritime, mais non l'Angleterre ni les Américains du Nord, c'est-à-dire les nations les plus commerçantes; elles préfèrent s'en tenir à la coutume d'Oléron, aux ordonnances de Wisby et aux exemples. Les savants anglais ont fait connaître le code maritime de la Malaisie, dont les dispositions différent peu de la justice européenne; mais on ignore où ces peuples les pui-sèrent.

La distinction s'établit partout entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, que l'on rend indépendant et, de plus, inamovible dans quelques pays; partout on institue un ministère public, et l'on établit des degrés d'appel qui fixent un terme aux procès; le délit est distingué de la transgression, la tentative de l'exécution; puis la publicité des débats, les sentences motivées, les décisions par jurés, la clarté des lois, rédigées dans le langage

<sup>(1)</sup> Livingston discute, dans le preambule, les trois fondements du droit de punir, en cherchant à accorder ceux qui le font dériver de la légitime défense, ceux qui le font résulter d'un contrat social et ceux qui le rattachent à la justice divine. Rossi aborde aussi cet examen dans son Troité du droit pénal.

vulgaire, et la certitude des châtiments sont des améliorations évidentes.

Dans les prisons, le prévenu n'est plus confondu avec le condamné, l'adulte avec l'enfant, et celui qui a subi sa peine n'est plus livré à l'arbitraire de la police, mais confié au patronage de personnes pieuses et sages. On veut enlever aux châtiments le caractère de vengeance pour leur donner celui d'expiation et d'amendement, en rendant aux coupables le sentiment de leur dignité. Beaucoup de publicistes se sont élevés contre la peine de mort, et peut-être n'est-ce que l'imperfection de nos moyens de répression qui la fait conserver. L'Angleterre l'a restreinte, en 1837, à un très-petit nombre de crimes, et, en 1841, elle en a excepté aussi les crimes d'État.

Dans les armées même, les châtiments échappent à l'arbitraire: le soldat est soumis à un jugement; on supprime les châtiments corporels, qui avilissent, et la peine de mort n'est plus prononcée pour désertion en temps de paix.

Mais depuis la destruction des anciennes corporations, qui constituaient entre leurs membres une espèce de surveillance réciproque, cette surveillance a dù se concentrer dans la police. Cette institution a donc pris une grande importance, et empiète parfois sur les attributions du pouvoir judiciaire.

La centralisation du pouvoir et le désir de connaître avec certitude les ressources d'un pays ont donné naissance à la statistique, qui est l'énumération des faits pouvant éclairer l'administration publique, l'inventaire des forces d'une nation, la science des faits principaux et actuels qui se manifestent dans les différents domaines de la société. Le créateur ou du moins le promoteur en fut l'historien Auguste Schlözer de Jagstadt, qui vit dans la statistique l'application du proverbe : La publicité est la force de la liberté; il dit que l'histoire est une statistique courante, et la statistique l'histoire bornée à une époque; l'histoire est done le tout, et la statistique une partie. Elle avait grandi sous Napoléon, qui n'en prit pas ombrage, attendu qu'on peut faire exprimer ce qu'on veut à des chiffres; elle fut exagérée par quelques-uns, qui voulurent considérer comme essence de la science économique ce qui n'en était que l'instrument; on tomba donc dans des détails frivoles et dans le ridicule. Les maximes les plus absurdes s'appuyèrent sur des chiffres, d'autant plus qu'on n'en pouvait démontrer pratiquement l'absurdité; ce qui seconda le matérialisme de l'administration, pour qui l'homme n'est pas un être intelligent, mais une machine qui produit ou ne produit pas.

Statistique.

1737-1809.

1767-1829.

Melchior Gioia, prêtre de Plaisance, collecteur infatigable de faits incohérents, dont il ne vérifiait pas la source. exposa dans la Philosophie de la statistique, des tableaux où trouveraient place, sous sept catégories, tous les faits et tous les objets que peut offrir la société; comme s'il était possible de ramener tout au nombre et à la mesure; comme si l'on devait désirer une société où il serait tenu compte de chaque œuf et de chaque pensée qui viendraient à éclore. Le même écrivain réunit sur chaque objet, dans son Prospectus des sciences économiques, les pensées des sages, les opinions et les usages du peuple, les mesures des gouvernants. Sa définition de la statistique, « description économique des nations, » n'est pas satisfaisante; car cette science doit établir le calcul complexe des forces politiques, afin de parvenir à trouver le degré de la vie sociale, ou la véritable puissance intérieure. La Grèce ancienne, si petite et pourtant si remarquable; Athènes, ville peu importante, et pourtant si active, suffiraient pour démontrer qu'il y a des éléments qui se soustraient au calcul, et des forces que l'on ne peut saisir ni mesurer. Deux colonnes de chiffres ne suffisent pas pour exprimer la condition d'un peuple, puisqu'une grande somme de richesses peut exister avec la dernière dégradation du caractère moral; en effet, l'homme n'est pas seulement un être physique et intellectuel, et sa partie morale échappe à la statistique. Que dire ensuite lorsque les chiffres sont établis d'après l'opinion du collecteur, et non l'opinion d'après les chiffres?

La statistique doit réunir et condenser en chiffres les faits qui doivent avoir pour résultat des théories. Aujourd'hui on n'aborde aucune grave question d'économie politique sans s'être livré préalablement à des recherches sérieuses sur les faits qui s'y rapportent; on connaît par la statistique les dépenses et les recettes, ainsi que les comptes de la justice civile et criminelle, c'est-à-dire la fortune publique et les mœurs, l'enseignement primaire, les dépenses des communes, l'entrée et la sortie des marchandises, les productions du sol, celles des mines : inventaire du présent au grand avantage de l'avenir.

Economie

Le penchant à s'occuper des doctrines relatives à l'ordre social et à la richesse du peuple se manifesta chez les premiers individus qui cultivèrent la philosophie rationnelle; néanmoins, l'activité industrielle ne pouvait être très-grande chez les anciens, où la vie privée se trouvait subordonnée à la vie publique, attendu que le premier soin du citoyen était pour l'État, et le second pour lui-mème.

De même, dans le moyen âge, où la religion était la première affaire des États et de l'individu, l'économie ne pouvait prendre un grand essor. De notre temps, les richesses sont devenues la condition, non-seulement du bien-être matériel, mais aussi de la dignité personnelle, de l'indépendance, du développement intellectuel et social. La nuit du 4 août 1789 vit s'opérer plus de réformes que n'avaient osé en réclamer les économistes. On débattit longuement la question de savoir sur quelle classe il fallait faire peser l'impôt. L'école de Quesnay ayant adopté une définition trop étroite de la valeur, elle arriva à des idées exclusives ou fausses, et fit tout peser sur la terre comme l'unique source des richesses. La révolution, qui appliquait la doctrine de ces économistes, accabla d'impôts les propriétés foncières, tandis qu'elle laissait perdre à la nation ce qu'elle aurait pu tirer, à son grand profit, des capitaux et de l'industrie. Il fallut donc forcément émettre des assignats sur les biens du clergé et des émigrés, d'où résulta le morcellement des terres, et par suite une meilleure culture; mais, comme cette ressource ne suffisait pas pour résister à toute l'Europe, on cut recours à des expédients ruineux, auxquels, disait-on, on était contraint uniquement par le salut public. L'argent fut prohibé, pour donner cours aux assignats; sa valeur s'étant accrue en conséquence, on prétendit fixer le maximum des prix, et alors les marchandises et les denrées disparurent à leur tour. Les violences qui suivirent ces mesures obligèrent à prendre des partis désastreux; mais Napoléon lui-même appelait le système continental un retour à la barbarie (1), et ses erreurs en économie politique lui furent plus nuisibles que ses erreurs d'ambition.

Cette situation forcée conduisit à méditer sur la richesse et sur l'économie, et l'on reconnut que leurs lois ne sont point primitives, mais inductives; que toute valeur vient du travail, de quelque genre qu'il soit; en conséquence, on répartit l'impôt sur toute la production, et la répartition fut proportionnée à la puissance contributive de chacun; mais la condition politique modifia les décisions, et, tandis que la France démocratique pesait sur la propriété foncière, en Angleterre l'aristocratie grevait les impôts indirects. Dans ce dernier pays toutefois s'étaient créés la grande industrie, le crédit moderne, la dette

 <sup>«</sup> Il nous en a coûté de revenir, après tant d'années de civilisation, aux principes qui caractérisent la barbarie des premiers âges des nations. « Message du 31 novembre 1806.

consolidée, puis la dette flottante par l'émission des bons du trésor, qui, dans des temps calmes, devinrent pour les États des expédients très-commodes; or, l'Angleterre, avec son commerce étendu, avec ses colonies, avec la libre discussion, était le pays le plus propre à produire des théories et à les appuyer par une vaste pratique. Les esprits doués de pénétration recommurent la fausseté du système commercial alors en vigueur, qui, considérant l'argent comme l'unique richesse, tend à en attirer la plus grande quantité en vendant beauconp et en achetant peu, système sur lequel étaient fondées les lois de douanes de toute l'Europe.

Les physiocrates avaient proclamé que la terre seule créait une nouvelle valeur. Mais la terre produirait-elle sans le travail ! donc la richesse est le travail, conclut Smith. « Le travail annuel d'une nation est la source d'où elle tire les choses appropriées aux besoins et aux commodités de la vie, et qui constituent sa consommation, choses qui forment le produit immédiat de ce travail, ou sont achetées à d'autres nations avec ce produit. » Adam Smith eut donc la sagesse de ne pas se rendre exclusif en laissant à la terre et aux produits accumulés une grande part, qui appela les capitaux. Les économistes qui vinrent après lui développèrent ses idées, et les complétèrent; surtout après la banqueroute de 1797, les questions économiques furent portées au parlement, et il en résulta beaucoup d'ouvrages, les uns qui s'appuyaient des doctrines de Smith, et les autres qui lui étaient opposés.

Le crédit rapproche les deux éléments, trop souvent divisés, de toute production, le capital et le travail : c'est grâce au crédit que les capitaux, quoique employés, peuvent encore être placés utilement dans d'autres entreprises; il anticipe sur l'avenir. La supériorité de l'Angleterre est due au crédit, ainsi qu'aux banques, qu'il sont le crédit élevé à sa suprême puissance. Henri Thornton entreprit de justitier la suspension des payements de la banque d'après ce principe, que la circulation est avantageuse, soit en deniers, soit en effets, et que les banques peuvent favoriser indéfiniment le travail et multiplier la production sans besoin de numéraire, pourvu que les émissions soient modérées. William Pitt soutint que le capital fictif, créé par le prêt, se transformait en capital fixe, et devenait par là aussi avantageux au public que si un nouveau trésor était ajouté à la richesse publique; c'est une absurdité, et pourtant quelle force prodigieuse il en résulta!

Mais, lorsqu'en 1810 les efforts contre Napoléon eurent porté

1817

l'État à des dépenses énormes et démesurément accru le prix des denrées, Cobbett lança son opuscule le Papier contre l'or, ou Mystère de la Banque d'Angleterre, chef-d'œuvre de bon sens, soutenu par une logique inflexible, à l'aide de laquelle il pénètre les questions les plus épineuses, et dévoile les tromperies du gouvernement en fait de finances.

David Ricardo lui vint scientifiquement en aide (Du haut prix des denrées, 4809) en prouvant que la hausse et la baisse du cours étaient des termes relatifs, et que le cours, tant qu'il ne circule que des monnaies d'or et d'argent ou de papier conversible en numéraire, ne pouvait hausser ou baisser plus que dans les autres pays au delà de ce qui est nécessaire pour les frais de transport de l'argent et des lingots. Si, au contraire, les billets ne sont pas conversibles, ils ne sont pas reçus au dehors, et dès lors la baisse qu'ils éprouvent indique une émission excessive. Il propose donc une banque où les billets seraient échangés, non contre de l'argent, mais contre des métaux; ce qui conciliait la sùreté des porteurs et celle de la banque, en évitant les frais de monnayage et le danger des réclamations instantanées. L'expérience n'en a pas été faite jusqu'ici.

Le même écrivain soutint ensuite dans les *Principes de l'éco-*nomie politique et de l'impôt, toujours avec des formules abstraites et algébriques, que le revenu est indépendant des dépenses
de production, et que la hausse des salaires diminue les bénéfices, mais non le prix des denrées, et de même en sens inverse.
Les salaires, à ses yeux, et par suite les bénéfices sont déterminés par les frais de production de ce qui est nécessaire à la
consommation de l'ouvrier. Quelque chers que soient ces objets,
l'onvrier doit toujours en recevoir autant qu'il lui en faut pour
vivre, lui et sa famille; or, les produits bruts, partie principale de
cette subsistance, tendant à augmenter en raison des terrains que
la civilisation rend productifs, les salaires doivent aussi renchérir,
et les bénéfices diminuer (1). Cette théorie a été combattue; mais
elle a amené de belles idées sur les bénéfices, les salaires. les produits bruts, l'influence des taxes sur la production.

Comme il est constant que la modération des désirs ne provoque pas la production, Ricardo a dit que, pour rendre un peuple actif et industrieux, il fallait accroître le nombre de ses besoins. Il a donc plus en vue la richesse collective des nations que le bien des individus, et il pose clairement le fondement de la crématistique en disant : Déterminer les lois qui règlent la destruction des produits en rentes, bénéfices, salaires, est le problème capital de l'économie politique. Son ouvrage a pour but de le résoudre, et c'est aussi le but que se sont proposé James Mill et Torrens; ce dernier toutefois a pris à cœur les intérêts de la classe agricole.

Mac-Culloc, qui définit l'économie politique « la science des valeurs, modifia les idées de Ricardo, et les rendit populaires; il adopte aussi l'inflexible absolutisme du système manufacturier sans égard pour les travailleurs, et semble admettre que la plus grande félicité consiste dans la plus grande richesse sociale, d'où résulte la nécessité de lois qui en règlent la distribution.

L'économie publique se trouve ainsi rendue tont à fait matérielle; l'homme est une machine de travail, les nations sont autant de manufactures, et le monde est régi par la fatalité des lois économiques. L'humanité est-elle broyée sous les roues des machines, il n'importe. On ne réfléchit pas que l'augmentation des produits n'est désirable qu'en considération des hommes; on pourvoit à la richesse et à la prospérité de la nation, mais non à celle des individus.

A coup sûr, depuis que Arkwright et Wattchangèrent les conditions du travail en substituant aux bras les machines, les grandes associations ont succédé aux petites manufactures, et les finances se sont rejetées sur l'industrie, c'est-à-dire qu'elles ont aggravé de plus en plus les impôts indirects, qui forment même l'unique revenu dans certains pays, comme aux États-Unis et dernièrement encore en Angleterre.

Mais quelques-uns s'aperçurent que si les prohibitions accroissent la production, elles mettent obstacle à la consommation. S'opiniâtrer à fabriquer ce qu'on peut se procurer à meilleur marché est une faute semblable à celle de l'Espagne, qui se ruina pour multiplier l'or, qui faisait augmenter les produits manufacturés de la Flandre. La prospérité à laquelle étaient parvenus les États-Unis, où l'industrie et les manufactures n'étaient ni favorisées ni protégées, démentait l'école protectionniste ainsi que le régime colonial, et démontrait que les balances du commerce étaient fausses, et les lois protectrices imprévoyantes. En conséquence, le ministre Hukisson chercha à supprimer les prohibitions « à l'aide, disait-il, de ces changements graduels et pondérés qui, dans une société d'une forme ancienne et compliquée, sont les préservatifs les plus convenables contre les innovations imprudentes et dangereuses. » Il affranchit donc la na-

vigation et l'importation des soies étrangères; aux objections des uns il opposa celles des autres, et démontra par le fait que l'abaissement des taxes profite à l'État. Son triomphe fut si complet, que, peu d'années après, on proposait d'employer le canon pour faire adopter partout la liberté.

Henri Parnell, venu après lui, passe en revue dans sa Reforme financière le système économique anglais et les genres d'améliorations dont il est susceptible en fait de douanes et d'intérêts commerciaux. Les Anglais ont le grand avantage d'apporter dans les systèmes l'expérience qui fait distinguer les idées pratiques des illusions passionnées, et de voir les réformes triompher dans l'opinion avant d'être discutées au parlement, dont le seule rôle consiste à décider des questions déjà débattues. C'est ainsi que le ministère de Robert Peel put affranchir des droits de douane une partie considérable de marchandises, et l'on demanda bientôt qu'il en fût de même pour toutes. Les partisans de la liberté du commerce formèrent en peu d'années un parti qui prévalut sur les deux anciens ; il put réunir dans une soirée 15 millions de francs pour tenir tête à l'aristocratie; il s'appuyait sur le peuple, dont il reconnaissait les besoins et favorisait les réclamations. Le pays qui avait grandi par le système prohibitif, et l'exclusion de toute marchandise non transportée par des navires anglais, abolit les priviléges (1850), ouvrit ses ports et ses colonies à toute espèce de marchandises, à toutes les bannières.

Ainsi, un principe tout à fait opposé à celui qui a dominé jusque alors est proclamé, celui de la libre concurrence entre les nations. Cependant, les règlements prohibitifs sont ressuscités dans la ligue douanière de l'Allemagne (1). Dans cette contrée, les matières premières sont exemptes de droits; une taxe légère grève celles qui, ayant été à demi ouvrées, servent au travail; un droit élevé frappe les objets manufacturés; les denrées intertropicales sont assujetties à des droits divers (2). L'avantage intérieur fut

1380.

111

<sup>(1)</sup> Voir plus haut tome XtX.

<sup>(2)</sup> Le thé paye 36 pour cent, le sucre 50, ce qui a fait beaucoup augmenter le sucre de betterave; le riz 25, les tabacs 60, etc. N'aurait-il pas été plus opportun de faire des arrangements avec l'Amérique, d'autant plus que l'Allemagne n'a pas de colonies ni par suite de monopoles à protéger, et qu'elle aurait pu obtenir à bas prix ces denrées pour les répandre dans tonte l'Europe? On évalue la consommation du sucre, dans 1 s pays civilisés, à trois kilogrammes par tête. L'Anglais Fréderic Scheer a calculé que l'Europe, les États-Unis, le Canada en ont consommé, en 1845, 946 millions de kilogrammes. La consommation, dans la Grande-Bretagne, est de 8,46 par tête, de 8 dans les États-Unis, de 5,41 en Hollande, de 3,61 en France, de 1,20 en Antriche, de 3 dans le

très-grand. Le revenu net, qui avait été dans la première année de 45 millions et demi, s'éleva presque à 87 millions en 1843, défalcation faite des frais de perception. Dans la première année. la ligue douanière comprenait 23 millions d'individus; on avait donc gagné 1,94 par tête; en 1843, il y en avait 23 millions et demi, ce qui donnait 3 fr. 11 par tête. La population, indépendamment de l'augmentation des personnes employées, trouve donc l'accroissement des salaires et des industries dans la plus-value des propriétés.

Les restrictions sont-elles donc avantageuses? La ligue anglaise contre les douanes est-elle donc absurde? Voilà les faits à l'appui

des théories: l'avenir décidera entre elles (1).

Jean-Baptiste Say fit connaître en France les théories anglaises. en érigeant en principes ce qui pour Smith avait été des preuves, et en propositions générales les simples conséquences. Il accepté ce qui existe comme un droit, en écartant les questions abstraites;

reste de l'Allemagne, 0,77 en Russie. En supprimant les entraves, la consommation décuplerait peut-être.

En 1854, l'Angleterre consomma 780 millions de livres de coton, qui en produisirent 695 millions de filés. Le coton importé coûta 18 millions de livres, et la fabrication en produisit 38 millions.

Dans les États-Unis, le colon est cultivé sur 450,000 milles carrés anglais, et 800,000 personnes y travaillent. Il faut, pour l'expédition, 40,000 marins; les navires nationaux en transportent 800,000 tonneaux, et les bâtiments étrangers,

(1) Jean Bowing, à qui l'Italie doit une bonne statistique, a été chargé, par le gouvernement anglais, d'un rapport sur l'union allemande, en 1840. La Gazette universelle disait en répondant à ce rapport : « Le docteur Bowring pense que nous autres Allemands nous croyons encore au panvre livre de Jean-Baptiste Say, le plus superficiel de tous... Il n'a pas fait attention que depuis dix ans a surgi, avec l'industrie nationale, une nouvelle école, qui, se détachant de toute doctrine cosmopolite, considère et examine le commerce extérieur et les ma-

nufactures intérieures sous un point de vue purement national.

Avant la ligue douanière, il n'existait aucun système de commerce national allemand : chaque petit État avait sa donane; toute restriction de commerce devenait monopole, parce que, dans les limites restreintes de la concurrence intérieure, il n'était pas possible que celle-ci suppléât à l'émulation extérieure et universelle. Alors les États allemands curent recours au principe de la liberté absolue du commerce contre les mesures restrictives des étrangers, comme les petits Etats en appellent au droit public contre la prépotence des forts. Et leur succes fut le même, c'est-a-dire qu'ils recneillirent en public des louanges de bonne foi, et des railleries en secret... La ligue douanière nous a réunis en nation dans l'intérêt industriel et commercial; aussi commençons-nous à penser comme nation... Or, nous pensons que le système cosmopolite d'une liberté de commerce absolue serait d'un excellent effet, s'il était pratiqué par toutes les nations.

Say. 1767-1823

puis, n'ayant que l'observation des faits pour théorie, il rend la science empirique, et lui donne son passé pour avenir.

L'économie politique est pour lui la science de la production, de la distribution et de la consommation des richesses (1); il combat le système exclusif et colonial, en démontrant que les nations payent les produits avec les produits, et que toute loi qui entrave l'achat entrave la vente. Si donc la récolte est mauvaise dans un pays, les manufactures s'en ressentent; si un pays prospère, ses voisins en profitent (2) ou par les demandes qu'il fait, on par le bon marché qui en résulte. Qu'on cesse donc de se nuire réciproquement : plus de guerres, folies ruineuses pour le vainqueur; la politique habile consiste à se donner matuellement la main, deux nations étant entre elles comme deux provinces, on comme la ville et la campagne. En conséquence, Say ne vit dans Napoléon qu'un dissipateur d'hommes et de capitaux.

Say démontra la fausseté du principe de la Lalance du commerce, ainsi que l'hostilité qui en résulte entre les nations, dont les forces doivent être employées à subjuguer la nature, afin d'en tirer la richesse, source de la puissance; puis, se faisant une arme, sous la restauration, des doctrines agressives du libéralisme, il dénigra le gouvernement, n'approuvant pas qu'il se mèlàt de l'industrie, ni qu'il se fit entrepreneur des travaux publics; il voulait qu'on s'en remit de tout à l'intérêt individuel. C'est aussi ce qu'avait voulu Smith, qui, réduisant le gouvernement à surveiller, u'entend pas qu'il paye ni pour le culte, ni pour les beaux arts, ni pour la charité.

Say ne s'inquiète pas des pauvres; admirant l'industrie anglaise, il ne tient nul compte des maux causés par une concurrence sans frein. Si les richesses sont le produit de l'industrie de l'homme combinée avec les agents naturels et les capitaux, la nation qui aura le plus de machines sera la plus riche. L'entrepreneur et le capitaliste, voilà ceux qui produisent, et le travailleur n'est rien.

Les économistes avaient donc démontré comment se produisent et se consomment les richesses; mais pourquoi ne sont-elles pas également distribuées dans la société? pourquoi tant de mi-

<sup>(1)</sup> Il est vrai qu'il a avoné depuis que cette manière de voir était trop restreinte, et que la science doit embrasser tont le système social; mais dans la pratique, il continua d'après ses premières données.

<sup>(2)</sup> Quelle différence entre cette manière de voir et celle de Voltaire, qui écrivait : « Telle est la condition humaine que souhaiter la grandeur de son pays c'est souhaiter du mal à ses voisins. Il est clain qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre ne perde, » Dictionn. phil., Patrie.

sères! Le mal vient-il de la nature ou de la société? peut-on v trouver un remède? La révolution, passionnée pour les abstractions et les déclamations, ne comprit pas qu'il v avait mieux à faire qu'à renverser les priviléges et à discuter des institutions : que la déclaration des droits réclamait une organisation sociale qui en rendit la jouissance possible; que, les citovens une fois déclarés libres et égaux, des réformes économiques étaient nècessaires pour soustraire le peuple à la tyrannie de la faim, plus indomptable que celle des rois. Barrère vint dire à la tribune que « les pauvres sont les puissances de la terre, et ont droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les opporiment: en conséquence de ces prémisses, on eutrecours à des mesures impossibles pour soulager la misère, jusqu'à reconnaître à chaque pauvre le droit à une rente de cent soixante francs : ce droit n'aboutit à rien, et il en fut de même de la guerre, du maximum, des emprunts forcés et de la banqueroute, de l'abolition des contributions indirectes, de la guillotine; la tourbe des pauvres ne diminua point. La science se fatigue inutilement sur ce terrible problème.

1756-1836.

Guillaume Godwin de Wisbeach, nouveau Rousseau, en accuse, dans sa Justice politique, les institutions sociales: — Ce n'est pas la loi de la nature, mais un état social factice qui accumule sur des personnes une abondance exorbitante, et leur prodigue aveuglément les moyens de s'abandonner à de folles dépenses, aux jouissances du luxe et de la perversité, tandis que le gros du genre humain est condamné à languir dans le besoin et à mourir d'inanition. » Il faut détruire les gouvernements, la religion, la propriété, les mariages; introduire une égalité où les riches ne soient que les administrateurs du bien d'autrui, et où l'on considère comme injuste toute jouissance dont un membre quelconque serait exclu.

Malthus. 1766-1834. Robert Malthus, au contraire (Essai sur le principe de la population), trouve le vice, non dans la société, mais dans les individus, surtout dans l'ignorance et la dégradation des basses classes;
il nous endurcit aux souffrances de nos semblables en les considérant comme méritées. Il conclut des recherches de Hume, de
Wallace. de Smith, de Price, que l'espèce humaine multiplie en
raison géométrique, et que les moyens de faire face à ses besoins
croissent en raison arithmétique; d'où il suit qu'ils deviendraient
insuffisants si les maladies et les guerres n'y pourvoyaient. Si le
vice et la misère augmentent avec la population, il ne reste
à la société qu'à exclure du banquet de la vie tous ceux qui viennent lorsque les places sont déjà occupées. Il faut donc ne donner

ni aumònes ni dots; il ne faut pas nourrir les enfants trouvés, ni fournir les autres subsides qui multiplient les malheurenx en encourageant l'oisiveté. Tourbe misérable, qui assiégez les portes du financier en demandant l'aumône, ou le comptoir du manufacturier en sollicitant du travail, videz la place; vous gênez: la terre est aux plus riches. Prétendriez-vous qu'au moins les chastes joies du mariage, les jouissances de la paternité vous ont été accordées par le ciel, et que la société ne peut vous les enlever? nullement. Qu'il vous soit défendu d'engendrer; que la nature reste chargée du soin de vous punir du crime d'indigence. Que l'hérédité et les privilèges soient sacrés, au contraire, puisque l'égalité ne ferait qu'augmenter les crimes et la misère.

Jamais depuis le Christ (1) on n'avait réprouvé aussi effrontément la charité, et fait l'éloge des pestes et de la guerre. Malthus s'y trouvait conduit par le besoin d'assigner à fa misère une cause unique, tandis que ces causes sont toujours complexes; d'absoudre par anticipation les gouvernements, et de prendre pour naturels les abus d'un état social et industriel contraire aux lois régulières de la population. Il exagéra la proportion dans laquelle elle se multiplie en empruntant à l'Amérique ses points de comparaison (2); il ne vit pas que les populations sont anjourd'hui plus nombreuses, et pourtant micux nourries, micux vètues qu'autrefois, et que l'augmentation des besoins stimule l'industric et aide à triompher de la nature. Combien de pays encore inhabités ou incultes recevront l'excédant des générations futures! Le commerce ne remédie-t-il pas à l'insuffisance de l'agriculture?

Des théories qui mettaient les inégalités sociales sous la sanvegarde de la Providence sourirent aux heureux du siècle, et parurent justifiées par les excès de la révolution française. En Angleterre, ceux qui demandaient qu'on diminuât les secours légaux aux pauvres ne manquèrent pas de s'en faire une arme. C'est fort bien; mais il faudrait auparavant renverser les obstacles et les institutions qui empèchent la richesse des grands de découler jusqu'aux pauvres, même après avoir supprimé les lois qui empèchaient l'homme laborieux de devenir propriétaire.

## (1) Oui avant lui:

De mendico male meretur qui ei dat quod edat aut quod bibat; Nam et illud quod dat perdit, et illi producit vitam ad miseriam. (Plaute, Nrinummus, II, 2, 58, 59.)

<sup>(2)</sup> L'Américain Everette, réfuttant Godwin et Malthus (1828), prétend, au contraire, démontrer que là où la population s'accroît comme 1, 2, 4, 8, les ressources augmentent comme 1, 10, 100, 1,000.

Du reste, les Anglais seuls érigèrent l'économie en véritable science, etsurent la renfermer dans ces limites en dehors desquelles il ne reste que l'utopie, la spéculation et la déception. Les autres pays se bornèrent à une sorte d'éclectisme économique, en l'appliquant aux besoins de chaque peuple, sans s'élever à aucun principe général : ainsi Ganilh s'occupa de la France; Delaborde, de la puissance des associations; Naville, de la charité légale; Flores Estrada, Ulloa, Pebrer, Ramon de la Sagra, de l'Espagne; Kluit et Quételet, de la Hollande et de la Belgique; la Russie compte aussi Henri Storch, qui apprécie en maître le travail des esclaves, source, pour cet empire, d'une si grande richesse nationale.

Les Italiens n'eurent guère à s'occuper des sciences économiques qu'au point de vue historique (1); comme dans les siècles précédents, ils furent plutôt administrateurs et économistes politiques que philosophes. Romagnosi forma une école qui s'appuva sur la jurisprudence. Melchior Gioia, sectateur de Bentham dans l'économie, de Locke dans la logique, s'exprimait ainsi : Rechercher les faits, voir ce qui en résulte, voilà la philosophie. Les sciences ne sont que le résultat de faits enchainés de telle sorte que l'intelligence en soit facile et le souvenir tenace. Il ne put donner qu'une philosophie vulgaire : il observa les phénomènes sans en rechercher les causes; après avoir émis un fait, sans même qu'il soit toujours pronvé, il en déduit une théorie. Pour lui, la morale est la science du bonheur, et le bonheur est le nombre des sensations agréables, sonstraction faite de celui des sensations pénibles : « Lois, droits, devoirs, contrats, crimes, vertus ne sont que des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions de plaisirs et de douleurs. La législation civile et pénale n'est que l'arithmétique de la sensibilité (2). Les discours comme les actions sont subordonnés à la loi générale de la plus grande utilité et du moindre dommage (3); une bonne digestion vaut cent années d'immortalité (4). » En conséquence, il dénigra le peuple, préféra les gros manufacturiers aux pe-

<sup>(1)</sup> Nous citerons sous ce rapport la Raccolta degli economisti, publiée par le baron Custodi; la Storia dell' economia publica in Italia, de G. Pecchio, résumé de l'ouvrage précédent; et le récent travail de L. Bianchini, Della scienza del vivere sociale e dell' economia degli stati; Palerine, 1845. Les étrangers ont appris de Pecchio qu'en cette matière « il n'avait été rien produit en Italie dans l'espace de trente ans. »

<sup>(2)</sup> Preface au traité du divorce.

<sup>(3)</sup> Mérite et recompense, t. I, p. 231.

<sup>(4)</sup> Nuovo Gatateo, p. 355.

tits, les grandes propriétés aux autres; il vanta la tyrannie administrative, et cependant il ne traita point des institutions politiques, ni des rapports entre l'économie et la législation, non plus que des finances, ni de la grande question de la misère; dans Mérite et récompense, il veut faire pénétrer le regard de l'autorité jusque dans le foyer domestique (1). Cependant, tout en disant qu'il n'y avait rien qui ne fût acquis et conventionnel, il soutint, dans le Galateo, que la politesse avait ses règles dans la nature et les sentiments.

Mais tandis que Malthus s'élève contre les enfants qui naissent sans moyens d'existence, et conseille paternellement le célibat aux deux tiers du genre humain; tandis que Ricardo calcule dans son cabinet combien il faut sacrifier de victimes à la concurrence, des sentiments d'humanité prévalaient chez d'autres. Lorsque les embarras de la guerre eurent cessé, la paix en offrit d'autres, inconnus jusque alors; puis aux changements apportés par la révolution, l'introduction des machines en ajouta de plus grands et d'inattendus.

Tant que l'homme avait un maître, il ne souffrait pas plus de la faim que le chien ou le cheval. Lorsque l'indépendance se fut accrue, la pauvreté augmenta : les corporations d'arts et métiers une fois dissoutes, chacun se trouva isolé; les pauvres de la campagne, qui avaient autrefois deux asiles, le château et le couvent, lorsque l'un et l'autre furent abattus, affluèrent dans les villes. Sur le continent, partout où la révolution a passé, elle a détruit les institutions de la charité, de même que les institutions populaires.

C'est dans les pays où le crédit et les manufactures triomphent plus qu'ailleurs qu'apparaît plus hideuse cette plaie dévorante de la mendicité; l'industrie mécanique fait que les ouvriers les moins habiles suffisent au travail qu'on exige d'eux, et qu'on les préfère aux autres, parce qu'ils sont les moins chers; ils n'ont plus en conséquence d'état régulier, et se trouvent facilement réduits à l'inaction, c'est-à-dire à la misère.

Les gouvernements ont compris que c'est pour eux, non-seulement un devoir, mais une nécessité de relever les classes laborieuses. Ils ont donc cherché à appliquer des remèdes au mal,

<sup>(1)</sup> Voici le jugement qu'en portait Romagnosi : « L'économie politique, telle qu'elle est exposée aujourd'hui, a pris un air de sensualité mesquine et tyrannique, dans laquelle se trouve oubliée la partie la plus précieuse de la charité et de la dignité de l'espèce humaine.

mais au hasard; ils out voulu leur donner l'éducation avant de leur avoir assuré le travail.

Sismondi. 1773-1843.

Sismondi, appliquant le bon sens à la science sociale, s'éleva contre les abus des doctrines industrielles, en demandant grâce aux banquiers et aux machines pour les souffrances des hommes. Les movens économiques de la production sont un bien social quand la consommation y correspond, et lorsque chaque producteur en retire ce qu'il en obtenait avant que cette économie fût introduite, c'est-à-dire quand elle rend réellement un produit plus considérable; mais la concurrence, qui est la lutte de tons contre tous, amène l'effet opposé, et ajoute de graves complications et de cruelles injustices. Dans cette guerre faite à la petite industrie par les gros capitalistes, ligués avec les banques pour crécr des machines qui multiplient les marchandises, l'accumulation occasionne de grandes crises, c'est le peuple qui souffre. Le conflit des intérêts individuels ne suffit pas à produire le plus grand bien de tous; les entraves que les anciennes corporations mettaient à l'exubérance de la production, qui fait qu'aujourd'hui les petits entrepreneurs sont sacrifiés aux grands, ces entraves n'étaient pas un mal.

Ainsi, tandis que Smith exclut l'intervention du gouvernement dans l'industrie et le commerce, Sismondi l'exige; il repousse la libre concurrence, et soutient que le bien-être physique de l'homme, « en tant qu'il peut être l'œuvre du gouvernement, est l'objet de l'économie politique. »

Il établit néanmoins, avec d'excellentes intentions, deux races distinctes, le pauvre et le riche; il veut la légalité de la bienfaisance, et n'indique pas de remède efficace pour ces petits artisans, à l'égard desquels il est presque le premier, parmi les économistes, qui ait montré un intérêt bienveillant.

Il est certain que le peuple jouit aujourd'hui de plus de bienêtre qu'avant l'emploi des grandes machines; il parcourt des rues plus belles, et sa rue est éclairée; il a les chemins de fer, l'enseignement gratuit, l'habillement à bon marché. Les machines, en économisant le temps, épargnent à l'honime les travaux pénibles de la brute, et en exécutent d'autres qui sans elles étaient impossibles; mais elles sont rendues désastreuses moins par l'avidité des fabricants que par l'accumulation des capitaux, dont la cause est dans la protection des gouvernements. Du reste, il y a des maux qui ne guérissent que lentement, et il est facile de les révèler, comme il est toujours aisé de critiquer. Cependant, plusieurs écrivains ont répondu à cet appel fait au sentiment en faveur des classes souffrantes, en accusant de matérialisme l'école anglaise, en combattant l'égoïste crématistique, en dirigeant enfin la science vers le bien-être et le perfectionnement de l'homme, vers ce qui éclaire son intelligence, stimule son activité et soulage ses maux.

Droz, qui définit l'économie, la science de répandre le plus possible le bien-être, conseille de prendre les richesses non pour but, mais pour moyen, le bonheur d'un pays ne dépendant pas, selon lui, de la quantité des produits, mais de la manière dont ils sont répartis. Dunoyer, au contraire, s'attache à montrer les torts des basses classes, leur imprudence, leur ignorance, l'impossibilité de les contenter, idées dénuées de fondement scientifique. Villeneuve-Bargemont ne voit de remède que dans la charité chrétienne. En général, l'école des économistes catholiques croit que la misère naît en partie de la condition de l'homme, en partie du vice, et qu'il faut pour y remédier la parole du prêtre, le repentir du coupable et la grâce divine.

Eugène Buret, étudiant non plus la théorie de la richesse, mais celle de la misère (1), en fait une peinture d'autant plus déchirante qu'elle n'inspire pas de défiance, comme d'autres ouvrages passionnés sur la pauvreté, sur les classes dangereuses,

sur la prostitution.

L'Angleterre principalement dut s'occuper, après la réforme parlementaire, des souffrances de la multitude; les commissions envoyées en Irlande et dans les villes manufacturières pour y visiter les misérables réduits où vont s'entasser la misère et la malpropreté, révélèrent une telle dégradation de la race humaine qu'on ne pouvait en être témoin sans chercher à y remédier. Puis le choléra vint inspirer aux riches la crainte de voir l'infection de ces bouges immondes gagner leurs brillants hôtels. Les pauvres apprirent à organiser l'insurrection, eux pour qui ne sont rien la grandeur et la prospérité d'une patrie qui les condamne à l'incertitude de l'existence, au travail sans espoir. Alors des milliers de jeunes garçons que l'ivresse et la débauche faisaient chanceler, de femmes qui n'avaient rien de leur sexe, d'ouvriers qui n'avaient jamais entendu le nom du Christ et souvent ignoraient leur propre nom, conjurèrent contre ces richesses dont ils sont les premiers artisans; sans qu'un seul eût révélé le secret commun, ils eurent bientôt réduit en cendres l'industrieuse ville de Sheffield, au cri de « Mieux vaut la mort que la faim! »

<sup>(1)</sup> De la misère des classes taborieuses en France et en Augleterre ; de la nature de la misère, de son existence, de ses couses , de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqu'ici.

Cet égoïsme social, masqué du nom d'intérêt public, qui réprouve la charité comme cause de misère et qui, selon l'expression d'O'Connell, graisse les roues du riche avec les larmes du pauvre, dut céder à l'urgence des remèdes; mais lesquels employer? Une charité légale, qui ne soulage le corps qu'en dégradant l'esprit, augmenta la taxe des pauvres ; or, quatre mille millions de francs dépensés de la sorte en attestèrent l'inutilité. On substitua à l'aumône que distribuaient les paroisses, les maisons de travail, où les pauvres sont dirigés de très-loin, pour y peiner comme des bêtes de somme, loin de leurs femmes et de leurs enfants, véritable châtiment infligé à la pauvreté qui ne dérive pas de mauvaise conduite, mais de l'inégale répartition des biens. Le gouvernement anglais institua un bureau spécial (poorlaw-board) pour les mesures à prendre relativement aux indigents; il envoya étudier dans tous les pays les règlements concernant les pauvres, et l'on trouve dans le livre de Porter les précieux résultats de cette enquête, bien qu'on n'en ait pas tiré des améliorations décisives.

Le siècle passé s'est glorifié d'avoir détruit toutes les maîtrises et ramené l'homme à la liberté, c'est-à-dire à l'isolement qui décharge le riche de l'obligation de donner, et prive le pauvre de la ressource de lui demander assistance; mais on reconnaît aujourd'hui la nécessité de pourvoir d'une manière quelconque à cette décomposition. On a essayé, dans le comté de Cornouailles, de rapprocher les ouvriers en les intéressant dans le produit des fabriques, comme font les baleiniers anglais, qui répartissent les bénéfices entre les armateurs et les équipages; on a introduit les assurances et les pensions mutuelles, ainsi que de nouvelles corporations d'une nature purement morale. Des colonies de pauvres ont été fondées par la Belgique, la Hollande, la Suisse; mais elles ont plus coûté qu'elles n'ont rapporté. Les caisses d'épargne inventées par Wilberforce, mais qui n'ont guère existé que depuis 1810, offrent une garantie de moralité, et produiront de bons résultats si elles sont organisées pour l'avantage des pauvres, en facilitant l'emploi et le transport des fonds; mais elles ne contribuent pas encore à affranchir le pauvre de l'entrepreneur. Or. tous les secours n'aboutissent à rien s'ils ne mettent les pauvres en état de se passer de secours et de compter sur eux-mêmes pour échapper à la misère. Vouloir arrêter les effets sans détruire les causes, c'est erreur ou folie; c'est un aveu d'impuissance.

Que la science économique cesse d'avoir pour unique inspiration la finance et le commerce; qu'elle cesse de se considerer

comme la science de la richesse et de ne voir dans la richesse que l'argent. La richesse se compose de tout ce qui satisfait les besoins légitimes, et l'économie politique est la science qui doit coordonner les diverses parties constitutives d'une nation en vue de lui procurer le plus de bien-être et la plus grande prospérité possible. Aujourd'hui les besoins des peuples, qui, dans le silence des armes, arrivent jusqu'à l'oreille des rois, ne permettent pas de se perdre dans des abstractions, ni de trainer les choses en longueur; ils réclament des réponses catégoriques et sociales. Le prolétariat a-t-il le droit de vivre et de jouir du fruit de ses travaux? Comment le soustraire à son humiliation présente? Suffira-t-il de lui recommander la résignation? Suffira-t-il de lui faire la charité? ou doit on préparer à chacun les movens de remplir sa tâche, d'exercer ses droits, de développer son activité propre ? Ce n'est pas dans les livres qu'il faut chercher les solutions de ces problèmes, mais dans les ministères et les assemblées législatives, qui font beaucoup plus et possèdent l'expérience; en outre, ils sentent que ce n'est plus le moment de discuter, mais d'agir et de concilier les calculs de l'intérêt avec les inspirations de la morale et de l'humanité.

Au milieu des doctrines funestes des uns, des doctrines ineptes Ameliorations des autres, bien des améliorations partielles se sont introduites, parce que les hommes sont meilleurs que leurs théories. L'égalité des personnes et des choses est désormais sanctionnée dans les législations, ou du moins en voie de l'être. La Turquie a détruit les mamelouks et les janissaires, et tolère les chrétiens; l'Angleterre a émancipé les catholiques, la Suisse ses ilotes; la Russie affranchit ses esclaves. Les conditions ne sont pas égales, il est vrai; mais toutes ont une aptitude égale aux emplois dont le mérite les rend dignes; la sujétion à la loi, aux impôts, au service militaire est égale pour tous.

Le pouvoir monarchique reprend chaque jour aux feudataires quelque lambeau de cette autorité dont ils s'étaient emparés depuis des siècles, et se reconstitue dans son unité, ce qui lui permettra de séparer entièrement le pouvoir administratif de l'autorité judiciaire. Les pouvoirs aristocratiques ont disparu avec les anciennes républiques; les cantons suisses, où il en avait survéen quelques parties, sont arrivés à l'égalité; enfin, les petites seigneuries vassales sont effacées, en reconnaissant l'entière souveraineté des princes d'Allemagne. En même temps, on veut que l'État ne se mèle du travail social que dans les limites de la stricte nécessité; qu'il considère le droit de tous comme l'unique restriction au droit de chacun, et l'on commence à donner plus d'attention aux libertés réelles qu'aux libertés théoriques.

Dans les pays où il y a une religion d'État, on peut défendre l'exercice public d'un culte dissident; mais dans aucun on ne persécute plus les croyances et les pratiques privées. Les ecclésiastiques n'avant qu'une puissance purement morale, leurs biens sont soumis aux mêmes charges que ceux des autres citoyens, leurs personnes aux mêmes juridictions, et le droit canonique va se restreignant de plus en plus. Si dans quelques pays (l'Angleterre, la Norwége, la Suède) le clergé participe au pouvoir législatif, c'est plutôt comme un des éléments du patriciat que comme classe distincte et tendant à un but particulier. Les juifs sont admis dans la loi commune, et songent à devenir une Église plutôt qu'à rester une nation. Dans les États où la noblesse s'est conservée comme corps politique, elle a perdu la plus grande partie des biens-fonds, et souvent le vote législatif, ainsi que le privilége des emplois civils, militaires, communaux et celui des dignités ecclésiastiques; sa juridiction patrimoniale a été limitée et rendue dépendante par la faculté d'appel; elle est soumise à l'impôt, à la conscription et le plus souvent aux tribunaux ordinaires; elle voit s'élever à côté d'elle les savants et les industriels, et la stabilité de ses richesses est sapée par l'affranchissement des successions civiles. En laissant aux mauvais ministres le silence et l'immobilité pour ressource et pour loi, la publicité s'étend, et il n'en est pas seulement ainsi dans les pays qui jouissent d'une constitution : le roi de Prusse a permis de discuter sur l'administration; le roi de Danemark a affranchi la presse (1844), et là où existe la publicité, il y a, de nos jours, liberté suffisante.

Le droit d'aubaine est aboli au moins par des conventions réciproques. La foi publique forme l'une des bases financières, de même que les économies utiles et la publicité des comptes. Les falsifications, les fraudes en matière de monnaies disparaissent ; on s'occupe de corriger les honteux jeux de bourse; les douanes sont établies de manière à ne plus nécessiter l'immoral remède de la contrebande.

On a dérogé à beaucoup de prescriptions du droit civil qui dérivaient du droit politique, entre autres au partage inégal de l'héritage paternel. Quelques écrivains se sont même élevés contre le droit de tester, respecté pourtant dans toutes les législations. L'autorité paternelle a été modérée, mais maintenue; dans les

pays où le divorce est permis, les motifs en ont été restreints.

L'importance attribuée à la propriété foncière dans le moven

âge n'a pas diminué; mais la propriété mobilière est mieux appréciée, et les constitutions accordent une représentation non-seulement à la richesse industrielle, mais encore à la pensée. La publicité des hypothèques garantit les créances et diminue les causes de procès.

En ce qui concerne l'impôt, tous les économistes admettent qu'il doit être basé sur le revenu avec une extrême modération, et qu'il peut être refusé lorsqu'il excède les besoins réels de l'État; il doit être proportionné aux facultés de ceux qui doivent le payer comme prix de la protection et des avantages sociaux, ceux-là étant tenus de donner plus qui ont plus besoin d'ètre garantis. Partout on désapprouve la taxe personnelle, qui frappe non le revenu, mais l'existence, et qui, instituée à l'origine en remplacement de l'obligation du service militaire, est maintenue aujour-d'hui conjointement avec ce service.

Les sciences ne regarderaient pas leur mission comme accomplie si elles n'appliquaient leurs conquêtes à l'utilité générale : elles ont facilité par le recensement la répartition de l'impôt; elles ont mieux maîtrisé les eaux, et les ont distribuées en proportion des besoins; elles donnent des conseils à la bienfaisance pour améliorer les hôpitaux et les prisons. L'économiste étudie la question des salaires : jusqu'à quel degré il convient d'organiser les classes laborieuses sans entraver l'instinct et l'intelligence de l'individu; comment on peut rendre moins pénible le travail des enfants dans les manufactures; quelles institutions facilitent aux pauvres un meilleur emploi du produit de leur travail; comment on peut les accoutumer à l'économie et à la prévoyance; favoriser les entreprises par des banques agricoles et d'escompte; faire que les grands travaux d'utilité publique tournent au plus grand avantage du particulier: combiner les intérêts du fisc avec la suppression des loteries, la diminution de l'impôt du sel, des douanes et des autres taxes indirectes; on agite le grand problème de proportionner la subsistance avec la population.

La société a compris qu'elle perd le droit de punir le délit si elle n'a eu recours à tous les moyens pour le prévenir. Il n'y a rien de plus propre que l'éducation pour atteindre ce but ; car en se proposant de mettre les actes, les sentiments, les calculs en harmonie avec les besoins sociaux, elle épargnera l'intervention coercitive de la loi. C'est pour cela qu'on s'est tant occupé de l'enseignement. Le nombre des établissements pédagogiques s'est donc énormément accru; mais on y a conservé (défaut capital) les systèmes d'une société bien différente, et l'on a abandonné à des

Éducation

mains vénales l'application de ceux qui étaient faits pour des corporations. Or, les corporations une fois détruites, il aurait fallu

que les systèmes fussent complétement changés.

Quelques tentatives ont été faites dans ce but. Il n'était possible d'instruire le peuple que par des méthodes promptes; il ne fallait pas charger la mémoire sans développer le moral, mais faire que l'enfant fût amélioré par les choses qu'il apprend et par la méthode à l'aide de laquelle il apprend. N'est-ce pas ainsi que font les mères, qui par la parole communiquent aux enfants les idées du juste et du bien? C'est précisément en méditant sur l'éducation maternelle que le père Grégoire Girard de Fribourg pensa que l'étude du langage, qui est en résumé l'étude de la pensée, peut devenir l'instrument d'éducation le plus complet, comme il en est le premier; or, il voulut qu'à tout travail de la mémoire et du raisonnement se rattachât une leçon religieuse ou morale.

1845-1827.

Pestalozzi, de Zurich, inventa une méthode qui tend à ce que l'élève développe par lui-même ses notions et ses qualités propres, indépendamment des opinions particulières de l'instituteur, et qu'il appuie ses propres données sur la connaissance distincte des parties intégrantes et essentielles des objets. Il voulut donc que le maître fût formé par l'élève, et qu'il lui donnât à son tour l'impulsion; que le savoir et l'application se trouvassent réunis; que les facultés physiques, morales et intellectuelles de l'enfant pussent s'exercer harmoniquement. Mais, exagérant une pensée de Locke, il fit des mathématiques la base de l'éducation, comme s'il était possible de ne pas accepter aussi les vérités prouvées par la conscience et le cœur!

Lancaster. 1777-1838. Former le peuple à la morale plus encore qu'à la science à l'aide d'une méthode communicable à tous et assez peu dispendieuse pour n'avoir pas besoin du gouvernement, tel est le but que se proposa Joseph Laneaster. Déjà l'Écossais André Bell, ministre anglican (1832), s'était aperçu qu'il était possible de transmettre l'instruction aux élèves au moyen des élèves eux-mêmes, et il avait fondé, d'après cette idée, une école à Madras. Lancaster, sans en avoir connaissance, établit son enseignement mutuel, procédé mécanique par lequel les enfants s'instruisent l'un l'autre, les plus avancés servant de directeurs, de moniteurs, de maîtres, sous la direction d'un instituteur, qui est plutôt un surveillant. Il ouvrit dans le quartier le plus misérable de Londres (1799) une école pour la lecture, l'écriture et le calcul, ne demandant que la moitié du prix exigé par les autres maîtres; épargnant la dépense

des livres, il n'avait qu'un seul exemplaire suspendu à la muraille, qu'il faisait copier soit sur le sable avec le doigt, soit sur l'ardoise avec un crayon. Il parvint à rendre l'enseignement gratuit au moyen de souscriptions, et l'on s'étonna qu'un seul homme pût suffire pour des milliers d'élèves; mais comme il était quaker, et qu'il recevait des personnes de tout sexe, quelques ecclésiastiques s'effrayèrent de son succès. Lui-même ne savait pas s'accommoder aux nécessités dont tout novateur est assailli; aussi vécut-il misérablement, chargé de dettes et en butte aux persécutions.

Sa méthode se propagea malgré des contradictions de tous genres, et le sentiment religieux y trouva place; car désormais personne, à l'exception d'Owen, n'admet plus le paradoxe de l'Émile qu'il ne faut point donner aux enfants dans le premier âge l'idée de l'Être suprême. Mais dans les pays manufacturiers les parents, assujettis à un travail journalier, sont contraints de laisser à l'abandon leurs enfants, qui grandissent dans la misère et l'immoralité. C'est pour suppléer à ce déplorable abandon qu'ont été institués les asiles pour l'enfance, innovation excellente pourvu qu'elle ne dévie pas de son but, ne détache pas les enfants de leur état, et ne relâche pas entre les enfants et les parents ce lien qui sera toujours le principal frein du vice.

En général, l'instruction du peuple ne sera jamais qu'une dérision et une tromperie partout où on lui apprendra à lire et à écrire sans qu'il puisse plus tard en faire usage. Quant au haut enseignement, qui trop souvent engendre des talents secondaires, et non pas de grandes intelligences, les gouvernements tendent à s'en emparer comme d'un moyen d'action, c'est-à-dire à en faire un monopole, jusqu'à soustraire aux pères de famille le droit précieux d'élever leurs enfants dans les idées qu'ils croient les meilleures (1). On ne sait trop, par malheur, ce que l'on veut en fait d'éducation et d'enseignement. Nous critiquons ce qui est vieux sans nous entendre sur ce que l'on devrait y substituer de neuf; nous allons à tâtons, et sans être certains du résultat; cela est si vrai que nous nous débattons non sur le fond, mais sur les méthodes. Que dirons-nous de ces pays imitateurs où l'on prétend copier des méthodes faites pour d'autres, tout différents, et qui ont un but tout contraire à celui auquel ils doivent viser? Que

<sup>(1)</sup> Schelling a émis de très-bonnes idées sur l'enseignement, dans ses leçons sur la méthode des études académiques; mais les meilleures ont été développées en France, à la chambre des pairs, en 1845 et 1846.

dire de ces prôneurs de liberté qui imitent les despotes dans le monopole de l'enseignement, en imposant aux pères de famille. dont le droit, le devoir est de donner à leurs enfants l'instruction la plus saine et de choisir par conséquent leurs maîtres, des systèmes et des précepteurs désignés par l'autorité civile?

La bienfaisance est devenue plus active à sonder les plaies de l'humanité et plus ingénieuse à les guérir. Les hôpitaux ont été améliorés autant qu'ils peuvent l'être dans des mains vénales. On vent que les jeux de hasard ne soient plus un revenu de finance. que les maisons d'enfants trouvés cessent d'être un cimetière, et que l'œuvre de la charité ne soit point convertie en supplices. Il a été établi à Londres, sur un vaisseau qui s'était signalé à Trafalgar (le *Dreadnougth*), un hospice pour les marins, où l'on recoit ceux de tous les pays, comme des gens dont la mer est la patrie commune. Dans les contrées catholiques, les ordres hospitaliers ont été rétablis, et les sœurs grises, ainsi que les sœurs de charité, ont mérité tout à la fois les sarcarmes et la confiance du siècle des machines. L'éducation des sourds-muets s'est perfectionnée: on a introduit celle des aveugles, et l'on s'occupe des moyens de secourir efficacement les asphyxiés.

Le principe des associations appliqué à la charité a produit les compagnies de secours mutuels et d'assurances contre l'incendie, la grêle et les risques maritimes; d'autres associations se sont formées pour venir en aide aux orphelins, aux jeunes débauchés, aux filles perdues, aux enfants trouvés, dont le nombre augmente d'une manière effravante dans le monde entier (1). L'œuvre de la Sainte-Enfance s'est proposé pour but de recueillir les nouveau-nés qu'on expose en Chine par milliers. Une société s'est constituée dans l'Océanie pour commencer l'éducation des peuples nouveaux, une autre en Algérie pour convertir les Africains. D'autres rachètent les esclaves, et travaillent à l'abolition de l'esclavage : les paroles ne suffisent pas pour louer le zèle des missionnaires, ces pacifiques conquérants.

Si l'ignorance et le besoin continuent de pousser au crime tant de misérables, on fait des prisons un moyen de correction et de régénération. Lorsque l'Angleterre eut perdu ses colonies d'Amérique, elle déporta ses criminels à la Nouvelle-Hollande, où elle fonda la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud; en 1817 elle

Prisons

<sup>(1)</sup> Necker évaluait à 40,000 le nombre des enfants exposés et entretenus dans tons les hospices de France avant 1789. Il y en avait 67,966 en 1815 99,346 en 1819, 129,699 en 1834, et la dépense s'élevait à près de dix millions. Contre-enquête sur les enfants trouvés, mai 1839.

PRISONS. 389

créa celle de Van-Diémen. Les émigrés volontaires prospérèrent aussi dans ce pays fertile, qui n'a point de bêtes féroces, et où les tronpeaux sont une source de richesse. Là des hommes dont l'Europe n'aurait su faire que des habitués de prisons ont formé des villes florissantes; mais il arrive malheureusement qu'ils se corrompent les uns les autres dans le trajet, et que ce châtiment n'effraye pas assez pour détourner du crime.

Le docteur Rusch lut en 1781, chez Franklin, des Recherches sur les effets des peines publiques sur les coupables, recherches qui déterminèrent à former une société pour l'amélioration des prisons, et cette société introduisit le régime pénitentiaire. En 1790, on fonda à Philadelphie la prison d'État, dirigée par dix citoyens honorables : les détenus furent distribués en prévenus, en condamnés pour fautes graves et pour légers délits, en vagabonds et en débiteurs; tous travaillaient à leur profit, et la bonne conduite leur valait une abréviation de peine. Ils étaient isolés jour et nuit, tandis que dans les prisons d'Auburn ils travaillent ensemble dans la journée, mais en silence; ces deux systèmes sont en présence, et tous deux tendent à empêcher la contagion entre les prisonniers.

L'Angleterre a imité ces établissements; mais les effets, assez médiocres, n'ont guère servi qu'à faire briller l'héroïsme de quelques philanthropes, tels que la quakeresse madame Fry, qui est parvenue, à Newgate, à améliorer la condition des femmes détenues. Les maisons pénitentiaires de Genève (1820) et de Lausanne (1824) ont donné des résultats dignes d'éloges; aujour-d'hui, tous les pays civilisés en possèdent ou en réclament.

En somme, aucun genre de souffrance n'échappe aux efforts combinés de la science et de la bienfaisance, qui s'empressent d'accourir partout où il y a des consolations à donner, des secours à préparer, des lumières à répandre; mais l'expérience a bien démontré qu'elles ne réussissent à rien ou n'obtiennent que de mauvais fruits quand elles ne sont pas inspirées par la religion; c'est d'en haut seulement que peut venir le baume qui restaure.

Tout cela néanmoins ne constitue encore que des palliatifs. Les uns n'en meurent pas moins de faim, les autres de réplétion. L'abime se creuse de plus en plus entre les entrepreneurs millionnaires et les ouvriers indigents, lorsqu'un petit nombre de mains accaparent l'industrie et peuvent réduire le peuple au pain pour toute nourriture, ou le jeter du jour au lendemain sur la voie publique. Dans les pays agricoles, et en Angleterre surtout, le système des fermages a amélioré les campagnes, simplifié les administrations publiques et privées; mais il a réduit à

la misère les basses classes, obligées de tout donner à un fermier, qui doit en tirer le plus possible et se trouve dégagé de toute clientèle d'affection envers les propriétaires traditionnels, envers les corporations religieuses ou bienfaisantes, qui comptaient au nombre des fruits du champ la vie de leurs paysans. Est-il bien permis de désigner comme la plus riche des nations celle où chaque année une multitude de gens est réduite à mourir littéra-lement de faim?

Socialistes.

Les socialistes et les communistes ont cherché un remède radical à ces maux et à d'autres encore, dont ils font d'effroyables et irritants tableaux; puis ils en accusent la société actuelle : sectes qui ne s'accordent pas entre elles, non-seulement dans la question vitale des applications, mais encore dans l'abstraction des principes. Toutefois, les anciennes idées de démocratie se sont associées dans ces sectes au développement nouveau de l'industrie et au désir de réformer le droit personnel et le droit réel, ramenés à une théorie absolue. Leurs docteurs croient donc que la science économique ne sert à rien si elle ne se fonde sur le système social tout entier, et ils se mettent à repétrir le monde. Philosophes non plus du passé ni du présent, mais de l'avenir, leur science est une révélation, leur méthode l'histoire, la synthèse leur but. c'est-à-dire qu'ils prétendent identifier la religion et la philosophie en une science de la vie et de l'action, ou, si l'on veut, de la société.

Saint-Simon. 1760-1825.

Saint-Simon, d'origine aristocratique, et cependant frappé de l'injustice des inégalités sociales, prit pour devise : Améliorer le sort de la classe la plus pauvre, « Si tous les princes du sang, disait-il, les officiers de la couronne, les ministres d'État, les présidents, les évêques venaient à mourir aujourd'hui, et de plus les dix mille plus gros propriétaires de France, on en serait affligé sans doute, parce que ce sont d'excellentes gens; mais l'État n'en éprouverait pas le plus petit mal, et le lendemain la perte de ces trente mille colonnes serait réparée, attendu que des milliers d'individus sont capables de faire ce que font les princes du sang, les ministres, les millionnaires, les grands prélats. Si, au contraire, les principaux artisans, les principaux producteurs venaient à mourir, et aussi les chimistes, les physiciens, les peintres, les poëtes, etc., la perte serait irréparable..... Le peuple a beaucoup gagné dans les dernières luttes; il a surtout gagné la connaissance de lui-même et de ses propres besoins; aussi ne croit-il plus à la nécessité de souffrir et d'être opprimé. Mais si la féodalité aristocratique est brisée, celle de la richesse subsiste, et la jouissance oisive est encore le partage des uns, les fatigues et les privations le partage de ceux

en qui résident les puissances créatrices du travail, du génie, de la civilisation. Ces heureux, qui ont la plénitude des droits civils, sont en France le vingt-cinquième de la population, gens improductifs, qui imposent des lois au reste. En même temps, les progrès de la civilisation sont abandonnés au hasard, les sciences cultivées et appliquées de même au hasard; les découvertes restent éparpillées jusqu'au moment où l'avidité d'un capitaliste vient faire violence aux habitudes manufacturières; les faillites, les changements de mode plongent dans la misère des milliers d'ouvriers. Il y en a qu'enrichit le hasard d'un héritage; les machines et les capitaux restent inféodés, tandis que tous les chemins sont fermés à ceux qui ne sont pas propriétaires, pour tirer parti de leur propre génie.

« Il y a des pauvres parce que trop de gens vivent non pas de leurs travaux de tête ou de main, mais des travaux d'autrui, et qu'ils consomment tant que le labeur ne peut suffire à leur subsistance et à celle des travailleurs. Il y a des pauvres parce que ceux-ci comptent sur les aumônes privées, aumônes faites par

ceux qui ont à bail les terres et les capitaux.»

Saint-Simon répudia le mot de tibéraux, reste du vocabulaire patriote et bonapartiste, pour celui d'industriels, qu'il trouvait plus approprié à des gens qui veulent instituer un ordre stable par des moyens pacifiques, et accomplir la volonté de Dieu, qui est que chacun puisse travailler et soit rétribué selon ses œuvres. L'égoïsme proclamé par Bentham ne préviendrait pas le choc entre les intérêts privés et généraux; en conséquence, Saint-Simon y substitua les sympathies, de même qu'il remplaça l'instinct individuel par la direction des grands hommes, les révelateurs, les initiateurs. Il accepta néanmoins les théorèmes de Bentham; seulement, comme ce dernier n'avait pas dit en quoi consistait l'utilité générale, Saint-Simon la fit consister dans la production, idée précise substituée à une énonciation indéterminée.

De même que dans l'ordre matériel la société est gaugrence par les souffrances des pauvres et l'insuffisance des remèdes législatifs, de même elle est minée dans l'ordre moral par le manque de foi. La croyance religieuse a péri, il n'y a plus de croyance politique; l'astuce est substituée à la force, la justice a disparu, un égoïsme impuissant survit seul; on prodigue les serments, et l'on se parjure au gré des partis; l'autorité et la liberté sont des mots invoqués tour à tour et que personne ne comprend; les châtiments sont une vengeance bien plus qu'une correction salutaire et un moyen d'amélioration. L'éducation est

réduite à un enseignement désordonné, sans but précis, sans égard aux dispositions individuelles et aux intérêts généraux; les déplorables écoles classiques produisent un orgueil stérile chez des hommes qui connaissent Homère, mais non la Bible, Helvétius et du Dupuy, mais non l'Évangile, et qui n'ont d'idée du catéchisme que par les sarcasmes de Voltaire. L'égoïsme émousse les passions et éteint les sentiments; l'amour est un trafic, la littérature un jouet; il ne reste aux poëtes que la satire pour le réel, et l'élégie pour cet idéal qu'ils ne savent déterminer.

Comment y remédier?

En faisant l'opposé de ce qu'on a fait jusqu'ici. Le passé se divise en deux grandes époques, le paganisme et le christianisme. Tous deux organisèrent la société d'après les principes universellement admis (époques organiques); vinrent ensuite les philosophes, qui introduisirent l'examen (époques critiques), lequel finit par saper l'édifice. Au milieu de ce travail d'organisation et de destruction, l'humanité avance sans cesse, constante, infaillible dans ses trois grands organes, la science, l'art et l'industrie.

Maintenant nous sommes dans le pêle-mêle d'une époque critique, et il faut préparer une nouvelle époque organique, où les intérêts, les sympathies, les institutions convergent et s'unissent. Le christianisme, mal entendu ou corrompu, doit être ramené à l'amour du prochain et principalement des classes pauvres en stimulant l'activité industrielle et en répartissant les profits d'une manière plus équitable, en la réglant, au moyen d'un pouvoir hiérarchique, sur le modèle de l'Église du moyen âge. La force régna d'abord avec la guerre, qui est sa manifestation, et l'esclavage, qui fut sa conséquence, le tout au détriment des masses. L'association, au contraire, l'industrie, l'intelligence ont créé les villes et les nations, émancipé l'esclave, affranchi la pensée.

Supprimer la guerre, détruire le règne de la force et fonder l'association universelle, voilà le but de la science nouvelle.

Comme les hommes écoutent volontiers ceux qui leur promettent toutes les félicités sociales, ces questions ne tardèrent pas à devenir populaires. Les journaux tendirent à favoriser les progrès de l'industrie et à affaiblir le prestige des expédients politiques; ils combattirent le système prohibitif. démontrèrent l'importance des hommes de savoir, des travailleurs, des artistes, et cherchèrent en même temps à diminuer l'importance des hommes de guerre et à détrôner la richesse et la politique au protit du travail,

Quel est donc l'obstacle qui s'oppose à la réalisation de ce règne de Dieu? Les restes de la féodalité, c'est-à-dire la propriété transmise par accident, et non en raison du mérite; en conséquence, plus d'hérédité, et que les instruments soient distribués en proportion de la capacité. Ainsi, l'industrie mettra chacun à sa place; le gouvernement sera une banque, qui centralisera tous les biens de la nation, pour les répartir entre ceux qui sauront le mieux en faire usage.

Mais cela détruit la famille. Eh bien, supprimons la famille, cette servitude de la femme. Que la femme s'affranchisse du père qui la vend, du mari qui l'achète, et qu'elle devienne aussi un agent de production. Que les enfants soient élevés non plus par l'égoïsme domestique, mais conformément aux vues de la société.

C'est ainsi qu'on portait la hache aux racines mêmes de la société; on abolissait l'hérédité, et l'on proclamait non la communauté des biens, mais leur distribution selon la capacité. Les saint-simoniens crurent voir le triomphe de leur doctrine dans la révolution de 1830, faite par la classe ouvrière avec tant de désintéressement; ils proclamèrent donc sur l'industrie, sur les banques, les hypothèques, les enfants trouvés, les travaux publics, le paupérisme, l'association, même sur l'histoire et les beaux-arts, des idées dont l'invention ne leur appartenait pas, mais qui réunics en un seul corps et sous forme dogmatique, avec une grande habileté, ne disparaitront plus du trésor commun de l'humanité (1). L'éclectisme recut d'eux une atteinte mortelle ; du reste, ils ont jugé avec sagacité les autres systèmes, observé en grand la synthèse générale des sciences, comme complément de leur méthode, et proposé enfin le véritable but de la philosophie, en tant que science de la vie.

On entendit alors non plus des prêtres, non plus des Italiens, mais une secte qui n'était pas même chrétienne, proclamer l'importance civilisatrice de l'Église et du clergé catholique et de la séparation des deux pouvoirs; déclarer hautement que l'autorité spirituelle était dans son droit quand elle cherchait à s'assujettir l'autorité temporelle, c'est-à-dire à soumettre les droits de naissance et de conquête à ceux de la capacité, et que le clergé catholique avait édifié le premier une société à l'aide de forces pacifiques (2).

(1) Voy. le Globe et l'Exposition de la doctrine saint-simonienne.

<sup>(2)</sup> On trouve déjà dans Campanella la communauté des biens, l'abolition de la famille, de la patrie, de la nationalité; l'agriculture pratiquée en commun, la

Ce fut, au milieu d'un monde égoïste, un spectacle nouveau de voir une réunion d'hommes riches, intelligents répudier leurs avantages personnels pour les faire tourner au profit de tous, se soumettre à la pratique de leurs théories et à la vie commune; des savants distingués se faire artisans et cuisiniers, affrontant l'ennemi le plus mortel du bien, parce qu'il est le plus redouté, le ridicule; puis quand il était de mode de dénigrer l'autorité, en proclamer la nécessité.

Les penseurs s'étonnaient que d'un système industriel on arrivât à un système religieux, de la liberté suprême à la papauté, de la loi écrite de Bentham à la loi vivante. En partant comme lui du principe utilitaire, les saint-simoniens durent nier l'immortalité du droit; si l'individu cessait d'être égoïste, le corps social le devenait. En conséquence, les actes, appréciés seulement en tant qu'utiles à la société, consistent soit en services grossiers, soit en désintéressements sublimes; les affections, la charité, la religion, l'art, les sacrifices n'ont point de valeur par eux-mèmes, mais uniquement comme movens de production.

Maintenant, pour distribuer les produits et faire l'éducation des producteurs un sacerdoce est nécessaire; c'est ici que la doctrine se convertit en une religion, dont le pouvoir devait s'exercer non-seulement sur l'industrie et le commerce, mais sur le sentiment, sur les idées, sur les découvertes. Les saint-simoniens tombèrent alors dans une théocratie hérétique, qui substituait à l'abnégation chrétienne la jouissance, la liberté des goûts et la satisfaction des passions. Quand, sur la demande d'Olinde Rodrigue si chaque enfant pourrait reconnaître son père, Enfantin, leur chef suprème, répondit qu'à la femme seule appartiendrait de décider, les plus distingués parmi eux désertèrent le drapeau; la réprobation qui s'ensuivit resta même imprimée sur des hommes fort honorables et sur des doctrines qui ne mourront pas complétement. En effet, la prédication saint-simonienne propagea généralement l'intérêt pour la classe pauvre, qui s'est fait jour dans la poésie, dans les romans, dans les débats parlementaires et dans les mesures adoptées par les gonvernements.

Fourier. 1772-1837. Owen et Fourier, bien qu'antérieurs à Saint-Simon, furent moins heureux que lui en disciples de talent. Fourier, d'une main brutale, mit à nu les maux du siècle, les sonffrances de la basse classe, montra le viçe opulent et l'honnèteté pauvre, la politique

distribution des richesses selon la capacité et le travail, et la papauté en tête. De Monarch. hispanica.

corruptrice, la famille divisée, le constit entre l'ordre et la beauté physique, ensin les turpitudes morales du monde. Il établit ainsi la théorie des cinq mouvements: le matériel, attraction du monde, découverte par Newton; l'organique, attraction emblématique dans la propriété; l'instinctif, attraction des passions et des instincts; l'utomal, attraction des corps impondérables; le social, attraction de l'homme vers ses destinées sutures. Les passions deviennent vices uniquement parce que la société les réprouve; c'est ainsi qu'il s'exprime sans voir que les passions ne sont en soi ni bien ni mal, mais des forces par lesquelles se révèle la liberté humaine: les supprimer est impossible; ne pas vouloir qu'elles soient comprimées est un crime, et l'harmonie consiste non pas-à s'y abandonner, mais à balancer le droit avec le devoir, deux idées que l'on ne saurait expliquer, mais que personne ne peut nier.

Fourier voulait utiliser les passions comme forces vives, et au moyen de l'attraction passionnée substituer au morcellement l'association des hommes en capital, en travail et en talent. Dans ce but, il entremèla tous les travaux de plaisir; au lieu de sales villages, il imagina des phalanstères élégants et commodes, où l'utilité n'était pas sacrifiée au luxe, ni l'architecture aux nécessités, et qui devaient être habités par des phalanges de travailleurs, lesquels recevaient des propriétaires tous les biens en échange d'actions transmissibles. Ainsi cessait le morcellement des propriétés et du travail agricole; chacun choisit l'occupation qui lui plait, et en change lorsqu'elle cesse de lui convenir; l'émulation stimulera sans cesse ce travail en commun. Connaissant leur importance mutuelle, les capitalistes tiendront compte des manonvriers, et ceux-ci des capitalistes; personne ne connaîtra le besoin; aucune convoitise ne sera limitée, aucun amour-propre humilié; chacun recevra sa quote-part en proportion du capital, du travail, du talent. Quand le travail le plus bas, le plus rebutant sera le mieux rétribué et ouvrira la voie à la plus grande richesse, combien de haines cesseront dans le monde! Puis, toutes les phalanges contribueront à assurer aux grands hommes, qui appartiennent à l'humanité entière, la fortune, les honneurs et la reconnaissance générale. Il se formera des armées non de guerriers exterminateurs, mais d'industriels et de savants, qui porteront leur assistance partout où besoin sera.

Les détails dans lesquels entra Fourier pour assurer les plaisirs destinés à ses phalanges prêtèrent facilement au ridicule; on se scandalisa de cette association domestique avec ses divers degrés de favoris et de favorites, de géniteurs et de génitrices, d'é-

poux et d'épouses. Toutefois, il se plaignit, sans doute avec raison. de ce qu'on s'en prenait aux accessoires de sa doctrine, au lieu de s'attaquer au principal, qui est l'art d'organiser l'industrie, d'où naîtront les bonnes mœurs, l'accord des classes pauvre, riche et movenne; la cessation des hostilités de parti, des crises financières, des révolutions; enfin l'unité universelle. Victor Considérant, qu'on a appelé le saint Paul de cette doctrine, entreprit d'écrire une histoire de l'humanité. Il commence par l'édénisme. alors qu'il n'y avait ni propriétés individuelles, ni restriction apportée aux amours par les préjugés ou les conventions, ni conflit d'intérêts. L'espèce ne pouvait se perpétuer dans cet état de béatitude, et la pénurie se fit sentir. Alors surgit l'égoïsme, la société se dissout; la famille survit seule au naufrage des affections, et devient la base de la société. A l'état sauvage succède le patriarcat, puis la barbarie, enfin la civilisation, époques de souffrances nécessaires pour que l'homme enfantât les sciences et les arts. Maintenant qu'ils ont pris naissance doit venir l'âge du garantisme, destiné à concilier la liberté de la nature primitive avec les raffinements de l'extrême civilisation.

1771-1858.

Ne en 1805.

Owen s'élève contre toutes les religions, comme étant la cause des maux du genre humain; il nie l'empire de la foi et des lois; il veut le gouvernement rationnel, la communauté coopérative, en améliorant la condition des travailleurs non par des réformes économiques, mais par de bonnes règles d'administration et de moralité; il abolit la propriété, cause de l'indigence; il réforme l'Église et l'enseignement; plus de mariages, de familles, de propriétés; plus de droits, de devoirs ni de croyances; la fatalité détermine le bien et le mal; le seul lien social doit être la bienveillance. Il supprime, en un mot, le mobile de l'intérêt personnel, mais sans y substituer l'intérêt religieux.

1816.

Il fit une colonie modèle de sa grande manufacture de New-Lanarck, où il dépensa beaucoup d'argent; il y donnait l'éducation, et combattait les inclinations perverses par les moyens les plus ingénienx : école pour les enfants, secours pour les malades, récréations après le travail, association de chaque famille aux bénéfices d'une économie bien entendue, en même temps que les âmes étaient disposées par le bien-être à la sérénité et à l'expansion. Il obtint en effet d'heureux résultats, mais il ne s'aperçut pas qu'ils tournaient contre lui; car, pour ne rien dire de sa patience particulière et de ces vertus évangéliques qu'il exerçait tout en les dénigrant dans ses écrits, Owen était un chef d'établissement désintéressé, tenant sous sa dépendance des gens salariés, ce qui ne

constitue pas une société. New-Harmony, qu'il fonda en Amérique, marcha bien tant que ne se développèrent pas tous les vices sociaux; mais bientôt les travailleurs se trouvèrent victimes des oisifs, et les hommes intelligents exploités par les ignorants. Il exposa au congrès d'Aix-la-Chapelle ses vues économiques, les dangers d'une production excessive, et, comme les machines suffisaient désormais à approvisionner le monde entier, la nécessité de substituer à la concurrence l'unité d'intérêt; mais ce congrès avait à s'occuper de bien autre chose que des humanitaires.

Tous ces sectaires, en résumé, attaquent, les uns d'une manière, les autres d'une autre, le grand problème dé la pauvreté, et cherchent à concilier les progrès des fabriques à l'aide des machines, avec un adoucissement dans l'existence du peuple; à augmenter la valeur personnelle des hommes, dans quelque profession que ce soit; à commencer par l'enfance l'amélioration de la race humaine. Tandis que les théoriciens économistes ont pris pour base la concurrence sans limites, les socialistes proclament l'association universelle; mais tous, à commencer par Babeuf, arrivent à établir le despotisme en créant un pouvoir omnipotent et infaillible, qu'ils appellent le gouvernement, et auquel ils attribuent la responsabilité dont ils déchargent l'individu. Les socialistes oublient que l'homme est quelque chose de plus que la matière, et que les biens dont il peut jouir sont le moyen et non la fin de son existence (1).

D'un autre côté, les communistes recrutaient leurs rangs. La propriété est un privilége, un monopole, mais qu'on doit respecter parce qu'il est nécessaire : tel était le principe des économistes. Les socialistes admettent qu'il soit un privilége nécessaire, mais demandent une compensation pour ceux qui n'ont rien, c'est-adire le droit au travail. Les communistes, plus absolus, concluent que si la propriété est un privilége, il faut l'abolir, égaliser les fortunes et les jouissances, distribuer les produits, non selon la capacité, mais selon les besoins. Déjà ils se trouvaient fortement organisés en France aussitôt après la révolution de 1830. Les uns

1825.

<sup>(1)</sup> Parmi tant de réfutations, publiées surtout depuis 1848, il faut distinguer les Harmonies économiques de Bastiat, où il prouve que dans la société tont est constitué à l'avantage du plus grand nombre, pourvu que le système des protections ne vienne pas entraver la liberté. Nous sommes heureux de voir que les écrivains les plus distingués partagent les idées que nous avons proclamées il y a longtemps, et avant qu'une dure expérience précédât la connaissance des remèdes; car nous avons toujours enseigné le culte sévère de la liberté, de la liberté dans l'ordre.

voulaient le triomphe de leur principe à l'aide de l'insurrection; les autres croyaient à sa diffusion lente et progressive. Les uns proclamaient l'athéisme, les autres le vague déisme du *Vicaire savoyard*, d'autres encore l'*Évangile* refondu en un christianisme de leur façon. Le dissentiment religieux fut le principal motif de leurs divisions, par suite desquelles ils éparpillèrent leurs efforts, qui dès lors sont restés inefficaces; ayant admis dans leur sein les débris des différentes factions démocratiques, ils n'ont pu s'entendre quant à l'application sociale de leur dogme de la communauté substitué à celui de la propriété particulière.

Lamennais, devenu d'apôtre tribun, a coiffé le Christ d'un bonnet rouge; il a dépeint avec une éloquence brûlante la misère des masses, de ces esclaves modernes, plus à plaindre, dit-il, que ceux du moyen âge, victimes innombrables d'un petit nombre d'heureux ou de dominateurs, dont on dirait que la félicité con-

siste dans la souffrance de tous.

Comment guérir de pareils maux? Lamennais répond à haute voix ce que les autres murmurent tout bas : « Peuple, réveilletoi: esclaves, levez-vous: brisez vos fers, ne souffrez pas plus longtemps qu'on dégrade en vous le nom d'homme. Voudriezvous qu'un jour vos fils, meurtris des fers que vous leur auriez transmis, pussent dire : Nos pères furent plus lâches que les esclaves romains; car il ne s'est pas trouvé parmi eux un Spartacus? » Il appelle donc dès à présent le peuple à conquérir l'égalité absolue et à exercer directement sa souveraineté; à constituer cette société libre dans laquelle « le pouvoir, simple exécuteur de la volonté nationale, obéit et ne commande pas, de telle sorte que le monde ne forme plus qu'une seule cité, qui saluera dans le Christ son suprême et dernier législateur ». Néanmoins, Lamennais combat les socialistes; il croit que la propriété est une condition nécessaire de la liberté, et que le problème capital est de déterminer les modes à l'aide desquels elle doit se créer. Il n'y a de liberté qu'autant qu'elle est individuelle. Le socialisme concentre toute la propriété dans les mains de l'État; le communisme exagère jusqu'aux dernières limites cette concentration.

Mais déjà le communisme procède dans différents pays par conjurations, et il éclate en factions armées ; la Pologne (1) se sou-

<sup>(1)</sup> La proclamation du gouvernement national de Pologne, du 22 février 1846, signée Gorzkowski, Grzegorzewski, Ragawski, dit: « Nous sommes vingt millions de Polonais; levons-nous comme un seul homme, et aucune force ne pourra nous dompter. Nous serons libres autant que le fut jamais tout autre peuple au monde. En combattant, nous obtiendrons une existence sociale où chacun

lève en son nom, et les rois y répondent par les déportations, par les massacres, par les échafauds. En son nom, la Suisse perd cette tranquillité et compromet cette liberté qui la faisaient envier; la guerre de ceux qui n'ont rien contre ceux qui possèdent change la nature des luttes qui s'engageaient auparavant entre les sujets et les gouvernements : il ne s'agit plus de faire triompher telle ou telle forme de gouvernement, mais de n'en avoir aucun, de faire prévaloir la place publique sur le cabinet, la fougue sur le conseil, la volonté d'une poignée de gens armés sur l'expérience de gens instruits et modérés, ce qui serait un retour à la force brutale et à la servitude la plus désolante.

Les déclamations farouches, les attaques violentes ont pour contraste l'abjection vénale des folliculaires, qui chaque jour célèbrent le bonheur des peuples, et les hymmes dans lesquels ils vantent la douce existence dont ils sont redevables à quelques privilégiés de la fortune. D'autres, mieux inspirés que les derniers et plus calmes que les premiers, croient que le progrès des intelligences individuelles sera nécessairement suivi d'une répartition plus égale des droits politiques, et que le peuple entrera dans cette classe movenne qui désormais peut dire : L'Etat, c'est moi, que la question importante ne consiste plus dans la république. dans la monarchie ou dans le gouvernement représentatif, mais. quant à l'ordre moral, dans l'éducation religieuse et sociale du peuple; quant à l'ordre politique, dans la reconstitution de l'industrie et l'amélioration de la condition des travailleurs. Il s'agit selon eux de faire cesser cette abstraction inhumaine qui considère les ouvriers comme des quantités inertes que le raisonnement fait mouvoir à son gré et de consolider les liens domestiques au lieu de les briser. Afin d'y parvenir, ils ne veulent pas irriter les passions du peuple, mais lui faire sentir que la société est fondée sur un échange perpétuel de services réciproques, et faire en sorte que la situation de chacun dépende de sa conduite et soit proportionnée à son activité, à sa moralité, à la persistance de ses

pourra, selon son mérite et sa capacité, jouir des biens temporels ; où il n'y aura place pour aucun privilége sous un nom quelconque ; où chaque Polonais trouvera repos et sécurité pour lui, sa femme et ses enfants ; où celui dont les facultés intellectuelles et physiques furent négligées dès son enfance recevra sans humiliation les secours de tonte la société ; où les terres aujourd'hui cultivées, moyennant des conditions pour les paysans, deviendront leur propriété absolue; où les impôts, les services et toute charge de cette nature seront abolis ; où, enfin, les sacrifices qu'il aura faits sous les armes pour la patrie seront récompensés par le don de biens nationaux. »

En 1848, on en vit d'autres eftets.

efforts. C'est là, disent-ils, ce qu'il faut réclamer, et le reste en découlera comme conséquence.

Le bonheur sur la terre est un songe, et jusqu'à la fin la vie sera remplie de besoins et d'infirmités; ni prodiges de l'industrie ni secrets de la science ne la soustrairont aux maladies et aux douleurs. La raison elle-même a des limites, qu'elle ne dépassera jamais; la volonté, des penchants qu'elle sera toujours impuissante à dompter. Le bonheur ne sera done jamais qu'un terme relatif, et la société s'en rapproche de plus en plus. Nous n'en voulons pour preuve que cette échelle ascendante continue, que ces voies ouvertes à tous, cette activité du peuple, qui s'élève sans cesse. Il est vrai que la devise générale est: Chacun pour soi, tandis que le sacrifice, la philanthropie et, disons-le hardiment, la charité sont toujours nécessaires; mais n'y a-t-il pas maintenant dix-huit siècles passés que cette parole a été annoncée du haut d'une montagne de la Palestine?

## ÉPILOGUE.

Il arrive souvent que les novateurs apercoivent la vérité : leur seul tort est de la devancer, et ce dont un siècle se raille en le traitant d'utopies peut, dans le siècle suivant, passer à l'état de vérité triviale. Parmi les opinions que nous avons citées, quelle est celle que ce sort attend? Nous n'essayerons pas de le dire; car si l'histoire nous a enseigné à coordonner le présent en vue de l'avenir, elle nous a montré l'impossibilité de prévoir les accidents et de déterminer les temps. Le règne de Dieu viendra, et tous les jours il est appelé par un plus grand nombre de croyants; mais quand arrivera son jour? Patient, parce qu'il est éternel. « le Père seul le sait ». Ces opinions fussent-elles, au surplus, dénuées de toute valeur. l'homme doit les étudier pour les dispositions qu'elles attestent, pour les besoins qu'elles accusent, par cette espérance qui est aujourd'hui l'honneur et le tourment universel; il doit en même temps préparer les voies « en veillant, en priant, en persistant dans la foi, en agissant virilement et en faisant tout en charité ». Que les forts se réjouissent humblement en se voyant choisis par Dieu pour instruments de ses fins; que les opprimés soient persuadés que les jours heureux n'arrivent qu'après l'expiation. Là encore on peut dire, comme pour celui qui reposait au fond du sépulcre depuis quatre jours : « Je sais que tu peux ce que tu veux.»

C'est avec cette confiance que nous avons commencé notre travail, et c'est elle qui nous a soutenu dans notre pénible carrière; nous nous trouverons heureux et largement récompensé si nous avons pu la faire passer d'une manière durable dans l'âme de nos lecteurs. Nous ne serions pas compris de ceux qui ne nous out pas lu, si nous voulions tirer toutes les conséquences de nos prémisses. Nous espérons qu'il est superflu de le faire pour ceux qui connaissent notre œuvre.

Le calme de la pensée, dont on sent le besoin après les émotions vives, est-il possible anjourd'hui qu'une paix de trente ans a amené plus de secousses que les tempêtes multipliées du siècle passé? Il en est résulté une grande diffusion de savoir et d'expérience; l'homme, après avoir passé et souffert dans le présent, s'arrête aux limites de l'avenir, et regarde. Derrière lui il a des ruines, autour de lui la confusion, devant lui des ténèbres. Il a interrogé des ruines sans nom; quelles leçons en a-t-il tirées? Que lui ont dit les quelques noms qui surnagent au milieu de tous ces débris? Au milieu du chaos contemporain, l'importance des changements politiques a trop empêché d'apercevoir que les changements économiques et sociaux étaient plus grands encore, et même que la société s'était transformée.

Dans le mouvement de concentration, les grandes puissances ont gagné, les petites ont perdu ou péri. L'Espagne ne possède plus l'Amérique, ni le Portugal le Brésil; la Hollande s'est vu arracher les plus riches joyaux de son diadème; les innombrables souverainetés de l'Allemagne, féodales, ecclésiastiques ou communales, sont réduites à quarante : la monarchie élective de Pologne. les républiques de Venise, de Raguse, de Lucques, de Gênes, de Malte ont disparu; l'Angleterre tient sous sa dépendance la foule de petits princes de l'Inde; si la Belgique s'est détachée de la Hollande, la diplomatie seule l'empèche de se rallier à une autre et grande nation; l'Amérique méridionale s'est fractionnée en plusieurs États, mais c'est un état de décomposition sur lequel tout jugement serait intempestif. En échange des Pays-Bas, possession détachée qui était pour elle une cause de dépenses et de sujétion, l'Autriche a gagné Venise avec la terreferme et les îles de l'Adriatique, l'Istrie, la Dalmatie, Raguse et la Gallicie; ses domaines au delà des Alpes et en decà se trouvent réunis par la possession de la Valteline : celle de Salzbourg lui vaut l'incorporation du Tyrol , où elle a supprimé les principautés ecclésiastiques de Trente et de Bressanone; l'évêché de Passau lui a permis d'aposter une armée au confluent de l'Inn et du Danube; les forteresses de Plaisance, de Ferrare et de Comacchio lui ont assuré le passage du Pô. La Prusse a amélioré sa forme topographique en s'adjoignant le duché de Posen, la Poméranie suédoise, le grandduché du Rhin, une bonne partie de la Saxe, de la Westphalie et de la Franconie. Ce pays, créé par les armes, a acquis bien plus à la paix que dans toutes les guerres de Frédérie II. Avec des éléments hétérogènes, avec une position artificielle, elle a entrevu sa destination. Dernière venue en Allemagne, la Prusse s'y fait le centre des souvenirs et des espérances; elle s'est essayée aux institutions représentatives, bien qu'en les soumettant aux priviléges; elle a groupé dans l'union douanière les intérêts de l'Allemagne, rattaché les confessions religieuses à la cathédrale

de Cologne, et les intelligences les plus élevées à ses universités, en y admettant la liberté de discussion, qu'elle se flatte de maintenir dans de justes limites.

La France a perdu Saint-Domingue et la plus grande partie des Antilles, le Canada et la Louisiane, ainsi que tout ce qui lui appartenait sur les golfes du Mexique et de Saint-Laurent; en Afrique. Madagascar et l'île de France; tout ce qu'elle possédait dans l'Inde, du cap Comorin à Surate et au Gange; en Europe, l'île de Minorque et quatre places dont Louis XIV avait fortifié sa frontière. Au lieu des faibles domaines ecclésiastiques situés entre son territoire et le Rhin, elle se trouve contiguë à la Prusse et à d'autres États de la confédération germanique; vers les Alpes une double barrière lui est opposée. Mais, en retour, elle a mis un pied dans l'Afrique septentrionale et les îles Marquises, d'où elle iette les regards sur les îles Sandwich, qui, placées à égale distance entre l'Amérique et la Chine, et sur la direction obligée des navires européens pour les indes et les pécheries, sont destinées à jouer un grand rôle dans l'avenir. En outre, son importance morale s'est accrue autant qu'elle semblait perdre du côté de la politique: après avoir conquis la liberté d'une façon sanglante, la France a été pendant longtemps comme le grand laboratoire de toutes les expériences politiques.

N'eût-elle rien gagné de plus à sa révolution, elle en est sortie nation une et compacte plus que toute autre en Europe, et dégagée de ces grandes iniquités de la conquête qui entravent les progrès des autres peuples et v tiennent la justice en échec. Ses progrès ne consistent pas dans un changement de ministère ou même de dynastie, ni dans l'acquisition d'une meilleure frontière vers les Alpes ou vers le Rhin, ni dans une alliance avec l'Angleterre ou la Russie, mais dans cette exaltation des sentiments généreux qu'elle produit souvent, dans cette manie de plaisir, dans cette vanité expressive qui l'offrent partout en butte aux haines. aux sympathies et à l'imitation. Sa littérature est celle de toute l'Europe, et sa langue, le véhicule universel; c'est sur cette nation qu'on étudie plus volontiers les systèmes moraux, politiques. judiciaires, parce qu'elle les veut plus clairement formulés, déduits plus rationnellement et plus immédiatement appliqués; ce que disait Jefferson, que tout homme a deux patries, la sienne d'abord, puis la France, devient de plus en plus vrai. C'est une nation qui se dirige plus par les sentiments que par les calculs; or, comme l'initiative y appartient toujours à des hommes de cœur, elle s'est plusieurs fois dévouée à la cause de l'humanité;

elle envoya ses fils combattre partout où apparut un éclair de résurrection. Aujourd'hui, bien qu'elle n'ait pas encore résolu la question de son existence, elle prodigue des flots d'or et de sang pour reconquérir à l'Europe la sûreté de la Méditerranée; enfin, s'apercevant de la faute qu'elle a commise par ses hésitations à l'égard de la conquête d'Alger, elle féconde de nouveau, sur cette lisière d'Afrique qui sépare l'Atlas du désert, le sang de saint Cyprien, de saint Louis et du roi Sébastien.

La Russie joue un rôle tout opposé : elle a enlevé à la Suède cette Finlande longtemps convoitée, Abo, Wibourg, l'Esthonie, la Livonie, Riga, Revel et une partie de la Laponie; à l'Allemagne, la Courlande et la Samogitie; aux Polonais, la Lithuanie, la Volhynie, une partie de la Galicie et la Pologne proprement dite ; à l'empire ottoman, quelques parcelles de la petite Tartarie, la Crimée, la Bessarabie, le littoral de la mer Noire, l'embouchure du Danube; à la Perse, la Géorgie, une portion de la Circassie, le Chirvan, et la nature lui a abandonné ces extrémités polaires par lesquelles l'Asie et l'Amérique se touchent, ainsi que les îles voisines : c'est un vaste fleuve qui ne s'inquiète pas des digues opposées à son inévitable cours. La Russie a une mission à remplir, celle de civiliser l'Asie centrale, de contribuer à rattacher la Chine à l'Europe. Mais la Pologne l'a trop engagée dans les affaires de l'Europe; elle est devenue l'épouvantail du progrès, elle 'qui pourrait être citée avec honneur pour les milliers de colonies, de villages, de villes dont elle peuple incessamment les glaces de la Sibérie. Son tort, et c'est peut-être ce qui fait sa puissance, est l'absence de libertés politiques.

L'Angleterre n'a rien perdu, et a gagné immensément; elle a des colonies où l'on parle français, allemand, espagnol, tandis qu'aucune puissance n'en possède où l'on parleanglais. En Europe, elle possède Helgoland, Malte, Gibraltar, les îles Ioniennes; en Amérique, le Canada, l'Acadie, les Lucayes, les Bermudes, une grande partie des Antilles, une portion de la Guyane, les Malouines et autres îles, si bien que de Falkland et de la Trinité elle domine la mer des Caraïbes; en Afrique, elle a Bathurst, Sierra-Leone, plusieurs établissements sur la côte de Crimée, les îles de France, de Loss, de Rodrigue, les Séchelles, Socotora, l'Ascension, Sainte-Hélène et le cap de Bonne-Espérance, position d'une importance majeure; elle a longtemps négocié pour avoir Fernando-Po et Annobon, ces clefs du Niger. Elle a supplanté la France en Asie; elle est maîtresse de Ceylan, d'un empire de cent vingt-cinq millions d'habitants, qui s'accroît chaque jour;

ÉPILOGUE. 405

des îles de Singhapour, d'une partie de Malacca et de Sumatra. D'Aden, station extrêmement favorable entre Bombay et Suez et jadis marché considérable de l'Arabie, elle pourra répandre dans l'Yémen et l'Hadramant les productions de l'Europe et de l'Inde. La plus grande partie de l'Australie, la Tasmanie, les îles Norfolk, la Nouvelle-Zélande lui appartiennent. Ses conquètes vont toujours augmentant, non point par ambition (ce n'est jamais là le défaut des gouvernements bien équilibrés), mais pour sa sécurité intérieure; en effet, qu'un marché lui soit fermé en Europe, il faut que l'Angleterre s'en dédommage sur l'Indus ou sur le fleuve Jaune.

Ses marins ont exploré tous les points: la Méditerranée, l'Indus, le Gange, le Brahmapoutra, le Godaverry, le Kistlma, le Cavery, chaque poste, chaque rivage du golfe Arabique, et surtout le trajet entre le Cap et la Chine. Ils ont établi des bateaux à vapeur sur la rivière des Amazones, et songent à franchir les Andes avec un chemin de fer; ils envoient de gros vaisseaux parcourir les rivages du Chili, et ils ont lancé de nombreux navires sur le grand lac Titicaca. Le canal de Pamban leur épargnera le long circuit de Ceylan; ils en ouvriront un autre entre le Gange et l'Indus; ils en projettent d'autres à travers les isthmes de Suez et de Panama; ils ont purgé de pirates les plages de Concan, pour la sûreté des bateaux à vapeur qui viennent de Bombay, et rejoignent aux Laquedives ceux qui rasent le littoral, d'Orissa, de Coromandel, de Ceylan et du Malabar.

L'Angleterre est un pays unique, où tous sont libres et tous obéissent, tandis que l'aristocratie se soumet, bon gré mal gré, à des réformes dès qu'elle les reconnaît nécessaires; les merveilles s'y succèdent. La capitale est plus peuplée que les royaumes de Grèce, de Hanovre, de Wurtemberg, de Saxe, de Norvège; on y jette des ponts, ou plutôt des chemins de fer, à travers des bras de mer; on y creuse des passages sous de grands fleuves, des canaux pour des frégates sur la cime des monts, des bassins aussi spacieux qu'un port, où l'on dépense des centaines de millions; un seul pont (Waterloo-brigde) en a coûté trente, et certaines digues, cinquante; neuf milliards ont été employés en chemins de fer, et peut-être autant en d'autres constructions tout en fer.

Comme si c'était trop peu, pour procurer un débouché à tant d'activité et de richesses, qu'un empire occupant près d'un huitième de la surface de la terre et dominant sur un cinquième du genre humain, l'Angleterre les emploie encore à spéculer chez les étrangers. Se fait-il des révolutions dans quelque partie du monde,

l'Angleterre prête ses guinées, résignée à les perdre, parce qu'elle est assurée de s'en dédommager par les avantages procurés à son commerce. Ses compagnies font les chemins de fer et les canaux de presque toute l'Europe; elles exploitent les mines de l'Amérique. Elle a versé, tant en prêts qu'en spéculations, des sommes énormes dans l'Amérique méridionale ; elle a donné 30 millions à la Grèce, 350 à l'Autriche : sa bourse est une mer dont toutes celles de l'Europe semblent être des affluents, et cet immense amas de capitaux se transforme en agents productifs. En quel lieu ne la trouve-t-on pas? Est-il un événement ou une situation dont elle ne profite? Elle a employé plus de 20 millions de livres sterling à réprimer la traite des nègres ; elle en dépense autant pour l'entretien de missionnaires et pour des expéditions scientifiques; elle se plait à coloniser des rochers arides avec une constance et des dépenses incrovables, dans l'espoir qu'ils deviendront autant de débouchés pour son industrie. A peine les coraux ont-ils formé un ilot, qu'elle y arbore son pavillon et y installe une famille. Elle transporte sur des plages inhabitées l'écume de ses prisons, et bientôt il s'y développe des colonies florissantes; plusieurs communes, au lieu de faire l'aumône à leurs pauvres, les transportent dans les Maldives et quelque autre des iles heureuses de l'Océan, avec la réserve des droits emphytéotiques, et les voient devenir riches et populeuses. La vente seule des terres incultes de l'Australie méridionale rapporte plusieurs millions.

L'Angleterre l'emporte sur deux de ses rivales commerciales, la Russie et l'Amérique du Nord, par le bas prix et la qualité supérieure de ses produits, par l'abondance de ses capitaux, par de meilleures stations maritimes, par le crédit de maisons colossales et de banques dans les pays les plus éloignés, par sa sollicitude à protéger son commerce et son pavillon partout où il flotte, au moyen d'agents qui s'informent de ses besoins avec une extrême rapidité, et par son habileté à approprier les produits au goût, au caprice des étrangers. Les autres nations cherchent à favoriser leurs manufactures en excluant soigneusement les Anglais: l'Angleterre admet toutes les marchandises étrangères sans exception; après avoir vainen la Chine, elle l'oblige à ouvrir quatre de ses ports, non pour elle seule, mais pour toutes les nations, dont elle ne redoute point la rivalité.

Mais l'Angleterre est-elle aussi fermement assise qu'elle apparaît brillante? A l'intérieur, elle est travaillée de graves souffrances. Propagatrice de libertés, elle vit de priviléges; elle donne au monde le spectacle d'un peuple qui affranchit le commerce,

qui triomphe sans conquérir, qui s'établit dans un pays sans en abolir la constitution, et en même temps elle reste cramponnée au moyen âge dans un temps où les institutions de cette époque ont perdu leur efficacité; elle travaille activement à l'émancipation des nègres, et elle tient asservi un peuple entier de mendiants; restreignant dans un petit nombre de mains les propriétés territoriales, elle fait dépendre de quelques aristocrates le sort de millions de sujets; la religion y est persécutrice, bien que les croyances soient sans exaltation; une industrie si étendue se propose pour fin l'augmentation des produits, qui ne devrait être qu'un moyen; en créant des machines sans limites, elle ne s'inquiète pas si des milliers d'hommes périssent de faim; puis, afin de remédier à cette misère, elle impose pour loi cette charité que le Christ avait proclamée comme une vertu.

Cette gangrène du paupérisme la contraint de déployer une activité merveilleuse, de multiplier, à force de rapidité, les marchés qui lui sont ouverts, en devançant la concurrence, en étendant ses missions, ses découvertes. Si l'Angleterre n'est plus, comme dans le siècle passé, le prototype de la liberté et des constitutions, c'est pour elle une tâche glorieuse, et qui importe à sa prospérité, que de porter la civilisation chez les peuples nouveaux et l'affranchissement chez ceux qui sont en voie de progrès. Elle s'est attiré l'admiration du monde par les quatre grandes victoires légales qu'elle a remportées : l'émancipation des catholiques (1829), la réforme parlementaire (1830), l'abolition de l'esclavage (1833), le libre commerce des grains (1846). Ses finances sontelles en désordre, elle v remédie à l'aide des libertés intérieures. qui assurent les vivres à bon marché; au lieu de fournir du grain, elle en demandera aux pays étrangers en proportion de l'accroissement de sa population. En même temps, il semble qu'une fièvre de réparation religieuse ait envahi l'Angleterre; après l'émancipation des catholiques, un nouveau mode d'action, l'agitation politique, s'v est propagé, et tous les partis y ont eu recours. Ce qui est artificiel ne se perpétue pas ; il faudra que tôt ou tard la véritable liberté germe sur le sol britannique, que l'aristocratie prenne fin ainsi que la religion de l'État, et que l'on réforme l'édifice gothique. S'il en est sorti tant de doctrines et tant d'exemples, combien ce pays ne devra-t-il pas en fournir, lorsque auront cessé les inégalités qui ne profitent qu'à une minorité privilégiée?

En effet, toutes les grandeurs fondées sur l'oppression, lors même qu'elles font illusion par une apparence actuelle de progrès, et par leur triomphe sur ces essais malheureux qui précèdent toujours le triomphe sacré du droit, toutes ces grandeurs, dis-je, sont destinées à s'évanouir. Il n'y a de durable que le progrès qui se fonde sur la libéralité des principes, sur la dignité de la nature humaine, sur les nationalités que Dieu a rassemblées

et que la tyrannie ne réussit pas à décomposer.

L'Allemagne, dont les mouvements ont toujours dépendu de eeux de l'Europe, semble s'acheminer dans la même voie. L'union de l'État avec l'Église, établie, en apparence du moins, dans le saint-empire romain, avait conservé ce qui subsistait de commun chez les peuples européens : Dieu, la foi, la loi, le droit ecclésiastique, la langue latine; cette réciprocité d'action entre le nord et le midi, salutaire à tous deux, entretenait une vie active et vigoureuse. Lorsqu'elle eut cessé, le nord, manquant du lien modérateur, tomba sous d'autres influences; le midi, privé de cette inspiration énergique, tomba dans le marasme; les pontifes eux-mêmes se renfermèrent dans un système étroit et sans mouvement. Alors l'Allemagne se trouva en pleine dissolution; elle oublia son ancienne constitution et la grandeur de ce temps où elle marchait à la tête de la civilisation chrétienne. Morcelée entre de petits princes, sous la dépendance nominale d'une famille, alliée avec des étrangers, n'ayant ni le sentiment de la patrie, ni l'idée d'un intérêt unique, elle languissait au milieu de l'Europe, qui associait au nom allemand les idées de lenteur et de grossièreté. De terribles revers l'ont régénérée et rajeunie au nom de patrie : elle a secoué les liens gothiques qui l'entravaient, en conservant toutefois les libertés traditionnelles du passé, qui sont toujours le meilleur fondement de l'avenir. Dans les pays où même elle n'a pas substitué de lois constitutives au despotisme paternel, elle a montré longtemps ce calme qui sait attendre, et qui est le plus grand témoignage de la force, parce qu'il sait la ménager.

Les nationalités se réveillent aussi au delà de l'Elbe pour se réunir selon la langue, la race, la religion; la Scandinavie a songé à renouveler l'Union de Calmar, qui pourrait opposer une digue à l'extension effrayante de la Russie. Partout on sent frémir et s'agiter ouvertement ou dans l'ombre l'unité germanique et l'affranchissement de la race slave, disséminée parmi les autres races : la Bohème mûrit de grandes espérances sous les progrès matériels; la Hongrie est sur la voie d'améliorations généreuses, pourvu que sa vicieuse organisation n'empêche pas le peuple de manifester sa puissance, ses droits, sa grandeur, et que l'impatience du mieux ne compromette pas tout le bien déjà réalisé; située

aux limites du Levant, elle donne la main à la Grèce ressuscitée. Le sort de ce dernier État atteste à ceux qui souffrent que les revers n'anéantissent pas les causes nationales; l'expérience substitue, au contraire, aux élans individuels les efforts combinés, la direction commune plus mesurée, parce qu'elle est plus ferme, et que son but est mieux déterminé. Alors on ne procède plus par bonds, on chemine; il n'y a plus de révolutions, mais des évolutions; plus d'idolâtrie de la force, mais le culte du droit, et les instincts de l'individualité et de la révolte font place aux facultés divines de la pensée, de la volonté, de la liberté.

Un fait plus général domine tous ces faits; c'est la prédominance de la race européenne, désormais incontestable. Elle fourmille dans les îles et les continents du cinquième monde, terre sans passé, dont personne ne peut prophétiser l'avenir. Dans l'Asie, elle est au Bengale comme en Sibérie; elle pêche les phoques du détroit de Behring et les perles de l'Inde; les Dardanelles et Pékin s'ouvrent devant elle. Elle tient en Afrique l'embouchure de tous les fleuves, et attend le moment de remonter jusqu'à leur source; après y avoir détruit la piraterie, elle essave d'y abolir l'esclavage, aussi ancien que le sol, afin que cette cause d'implacables guerres entre les indigènes une fois supprimée, la barbarie puisse être refoulée de plus en plus, comme les lions et les hyènes. C'est à elle qu'appartient la civilisation de l'Amérique, qui, née d'hier, rivalise avec sa mère, et fera plus encore lorsque l'anarchie politique aura cessé dans les contrées méridionales, l'anarchie religieuse dans celles du nord. Aucun élément de grandeur ne manque au Brésil. Dans les anciennes colonies espagnoles, la perpétuelle instabilité de ces nouveaux États empêche de profiter des avantages naturels; mais l'agitation, alors même qu'elle paraît funeste, est un symptôme de vie. La race angloaméricaine occupe le territoire de l'Orégon, à raison d'un demidegré de longitude par an; ainsi elle s'étendra bientôt de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Les montagnes Rocheuses, déjà franchies par les missionnaires, le seront bientôt par des colons, qui feront de ce pays une chaîne entre l'Europe et les Indes orientales (1).

<sup>(1)</sup> Du rapport d'une commission, nommée à cet effet en Angleterre, il résulte que depuis 1815 jusqu'en 1853 le nombre des individus qui ont quitté l'Europe pour le Nouveau-Monde s'élève à 3,793,259; depuis 1846, le chiffre annuel est de 303,000; de la seule Irlande, de 1841 à 1851, il en est parti 1,600,000. Le New-York Spectator, du 16 janvier 1856, annonçait qu'il était arrivé dans celle ville, en 1857, 185,773 émigrants irlandais et allemands. Selon les tables dressées en Amérique, 209,414 personnes du premier janvier 1854 à

En Afrique, les Gallas, nation douce et hospitalière dans la paix autant qu'implacable dans la guerre, s'avancent du midi pour envahir le nord, et semblent près de s'emparer de l'Abyssinie épuisée : leur progrès serait-il l'histoire future de l'Afrique ? En même temps l'Algérie s'étend du côté septentrional ; l'exemple européen améliore les civilisations hybrides de l'Égypte et du Maroc; les comptoirs de la côte occidentale ont renoncé aux marchés de sang (1).

Ce Sahara dont le nom seul effravait la pensée, ce désert aride peuplé de lions et de serpents, offre maintenant à des observateurs plus sérieux un archipel d'oasis, dont chacune est animée par des habitations entourées d'arbres à fruits, palmiers, figuiers. vignes, grenadiers, abricotiers et pèchers. Il suffit de creuser dans les bas-fonds pour y trouver de l'eau, de facon qu'au moyen du forage on pourrait changer l'aspect de ce désert. Les habitants de ces oasis sont industrieux, aiment extrêmement leur pays; ils ont de nombreux troupeaux, des champs et des jardins; les uns sont attachés au sol, les autres vivent en tribus nomades, et vont échanger les produits de leur sol avec ceux des populations éloignées. Voyageurs intrépides, ils aideront un jour à connaître l'intérieur de l'Afrique et ce Tombouctou qui pour nous est un but plein de périls, tandis que les marchands de Tunis ou d'Alger s'y rendent deux fois par an (2). L'Afrique ne verra point sans doute. comme l'Amérique, périr toute sa race indigène, et l'esclavage même contribuera à la civiliser en éveillant chez elle la conscience morale.

la fin d'août avaient émigré aux Élats-Unis; dans ce moment, il y avait 116,400 Allemands et 51,518 Irlandais. Les aventuriers se rendent dans les pays aurifères; mais les colons préfèrent l'Amérique du Nord, où ils mettent en culture les immenses terrains du Far-West.

(1) Les derniers voyageurs nous ont rapporté d'horribles témoignages de la barbarie de l'Afrique centrale. Monléon et Brue, qui ont visité le Dahomey en 1844, y ont trouvé le despotisme le plus brutal. Le roi Guésoh-Apoji sacrifie des hommes aux dieux et à ses propres passions. Il en fit égorger soixante-quatre devant sa porte en une seule muit et d'autres encore dans des fêtes. De plus, il conserve avec soin une race de cannibales pour manger le chef de ses ennemis, ainsi qu'une troupe de femmes aguerries et féroces. La castration des ennemis vaincus est en usage dans ce pays comme dans l'Abyssinie.

(2) Voy. Recherches sur la géographie et le commerce de l'Algèrie méridionale, par E. Carette, secretaire de la commission scientifique; Paris, 1845; Lathan, Rapport of the XIV meeting of the British Association for the advancement of science. Londres, 1844.

Voir encore la Relation de 1857, du docteur Livingston, qui est considéré comme le Colomb de l'Afrique pour la déconverte qu'il y a faite récemment du lac Ngami et du fleuve Zambi.

Dans l'Océanie, où près de vingt-cinq millions d'hommes si différents s'agitent sur un espace de plus de six cent mille lieues carrées, le christianisme, les sciences, le commerce introduisent une vie nouvelle, à tel point que ses vicissitudes influent déjà sur celles de l'Europe. Cette immense étendue de côtes facilite partout nos approches, autant que la masse compacte de l'Afrique les rend difficiles; désormais les nations anciennes sont secouées par le contact des nouvelles et l'activité que vont exercer au milieu d'elles le zèle du missionnaire, l'avidité du négociant, la spéculation du philosophe (1).

Les deux extrémités de l'Asie sont occupées par l'empire anglo-indien et l'empire russo-sibérien, entre lesquels s'étend l'immense territoire central qui, depuis l'entière soumission des Eleuths, appartient en totalité à la Chine; ainsi les deux pays assujettis ne communiquent que par les basses régions de la Bactriane à l'extrémité sud-ouest, par les plateaux du lac Aral et le rivage oriental de la mer Caspienne. Les convulsions de l'Asie centrale ont poussé jadis les peuples de ces contrées sur l'Europe, dont ils ont changé la face; mais aujourd'hui le péril n'existe plus. Il est vrai qu'elle n'a pas encore été amenée à l'unité d'existence sociale, mais elle commence à régler ses mouvements, et les idées d'ordre et de travail ont pénétré dans quelques contrées; c'est une œuvre à laquelle ont contribué admirablement la Russie et la Chine. Au Thibet, plus de cent mille individus mâles vivent dans les couvents bouddhistes, dont la règle est trèsdonce; les autres prennent le genre d'existence des Cosaques russes; or, comme le voisinage de deux empires puissants les empêche de se livrer au pillage, ils sont employés à en garder les frontières, à fournir des escortes aux caravanes, à combattre en éclaireurs dans les guerres. Les tribus ou bandes qui se sont maintennes indépendantes vivent en rivalité, et par suite restent

(1) L'Almanach commercial et naval de Victoria pour 1855, imprimé à Melbourne, et l'Ère d'or de Victoria sont des almanachs pleins de renseignements statistiques, qui promettent un immense avenir à cette colonie. La valeur déclarée des exportations de la Polynésie pour l'Angleterre en 1853 fut de 362 millions et demi de francs. L'Australie fonrnit beaucoup d'or, et il en a été exporté :

| De la Nouvelle-Galles du Sud |               |    | de Victoria |     |
|------------------------------|---------------|----|-------------|-----|
| En 185                       | 1, 11,208,400 | fr | 11,000,000  | fr. |
| 185                          | 2, 90,004,375 |    | 153,375,000 |     |
| 185                          | 3, 44,529,275 |    | 215,350,000 |     |
| 185                          | 4, 19,330,225 |    | 215,000,000 |     |
| 185                          | 5, 6,231,250  |    | 282,575,000 |     |

faibles; elles se trouvent d'ailleurs divisées en deux grandes portions par le désert de Cobi : celles du côté du midi , qui gardent la frontière de la Chine contre la Russie , ont abandonné leurs coutumes sauvages; elles cherchent à obtenir des faveurs , des priviléges , et on les emploie à maintenir les communications commerciales entre les deux extrémités du Céleste Empire. C'est de lui que dépend nominalement la grande horde des Kirghises , établie à l'occident de la Dzoungarie, tandis que ceux de la petite et de la moyenne relèvent de la Russie, et sont décimés de temps à autre par les tempêtes de neige qui durent pendant trois jours entiers (1).

Le pays qui a pris tour à tour, des différents peuples qui s'y sont succédé en si grand nombre, les noms de Scythie, de Bactriane, de Sogdiane, Transoxiane, Touran, pays des grands Youe-Tchi, Mawarannahar, Kharism, Grande-Boukarie, Turkestan, est resserré entre l'empire russe, le Khorassan, l'Afghanistan, les dépendances occidentales de la Chine et les hordes des Kirghises. Les Tures Usbeks, qui y dominent, n'obéissent plus à un seul chef, mais sont divisés, sous une foule de khanats très-inégaux en forces, Turcs pour la plupart. Le khanat de Khiva a causé plus d'une fois de graves embarras à l'empire russe. Le khanat de Boukhara, le plus important de tous, possède les meilleures campagnes, où croissent des mûriers et toute espèce de céréales en abondance; mais le dixième à peine en est cultivé. La capitale, où se pressent pêle-mêle des Turcs, des Usbecks, des Persans, des Afghans, des Kalmouks, n'est plus la florissante métropole des Sassanides, mais c'est encore un des centres de l'instruction musulmane; dix mille étudiants y consument leur jeunesse sur le koran et ses commentateurs. Samarcande, l'ancienne résidence de Tamerlan, est vide d'habitants; Balkh, sur l'Oxus, autrefois la demeure des rois bactriens et patrie de Zoroastre, Balkh qui servait d'anneau entre l'Orient et l'Occident, comme échelle pour le commerce de la movenne Asie, compte à peine deux mille habitants, parce que les eaux, amenées par dix-huit aqueducs magnifiques, inondent la campagne et y croupissent en exhalant des vapeurs méphitiques. Le khan, maître absolu, comme tous les chefs turcs, fait tour à tour des guerres sans résultat et des traités de paix avec la Chine,

<sup>(1)</sup> En 1857, un de ces ouragans de neige qu'on appelle là des borans chassa vers Saratov les troupeaux de la horde intérieure, entre l'Oural méridional et le Volga, et il périt 280,000 chevaux, 30,000 bètes à cornes, 10,000 chameaux, et plus d'un million de moutons. He neoldt.

ainsi qu'avec ses voisins du Kaboul, de Khiva, de Kundouz; mais les habitants placés au milieu de tant de pays se livrent à un commerce actif, trafiquant jusqu'avec l'Indostan par le Kachemyr. Le seul Kaboul est traversé tous les ans par plus de deux mille chameaux; d'autres par Balkh, Kashgar, Yergend, se dirigent vers la Chine, d'où Boukhara seule tira, en 1832, neuf cent cinquante charges de thé (1). Des chargements considérables d'opium, expédiés de la Perse dans le Céleste Empire, passent aussi par cette ville. Le changement des routes suivies par le grand commerce, la religion de Bouddha et l'incertitude de l'agriculture ont diminué les populations dans cette contrée; d'un autre côté, le morcellement de la souveraineté a rendu impossibles ces efforts communs qui faisaient jadis trembler l'Europe; mais ces difficultés même y viennent en aide aux premiers pas de la civilisation.

Déjà les peuples occidentaux de l'Asie moyenne, guerriers sans frein naguère, prennent, à la manière des Cosaques, des habitudes sédentaires; ils laissent les escarmouches sans fin aux tribus nomades, errantes encore au milieu des populations qui se rassemblent dans les villes et se fixent sur le sol; bien que ces Afghans, ces Usbecks et ces Turkomans soient fort loin de la discipline européenne, ils ont renoncé aux habitudes désordonnées des hordes primitives. La Tartarie, d'où sortirent celles qui dévastèrent l'Asie et l'Europe, renferme maintenant plusieurs populations que le bouddhisme a rendues pacifiques. Des caravanes russes traversent les steppes des Kirghises, le Turkestân, Khiva, la Turkomanie; ailleurs pénètrent les ambassadeurs de cette nation, et avec eux des géomètres, des naturalistes. Tout enfin annonce que l'Asie est destinée à passer un jour sous la domination ou du moins sous le protectorat des Européens.

Une connaissance plus exacte du pays et des idées plus sages de liberté ont fait voir dans quelle erreur étaient les savants du siècle passé, lorsqu'ils proposaient le gouvernement chinois à l'admiration des hommes. Véritable type du gouvernement de famille, prodigue d'ordres et de promesses, il envahit le sanctuaire domestique, et enchaîne par des prescriptions arbitraires la spontanéité de la nature, en se proposant pour unique but de réprimer les révoltes, et de conserver un ordre qui est l'immobilité, comme l'égalité est celle du bambou; le remède au paupérisme est l'exposition des enfants en nombre aussi immense que celui des

<sup>(1)</sup> Burnès.

malheureux réduits à mourir de faim. Les peines y ont un caractère tout à fait matériel, à tel point qu'on peut s'en racheter pour de l'argent ou les faire subir à d'autres, même le dernier supplice. Les mandarins, séparés du peuple par la différence de langue, sont les agents d'une administration frivole et vexatoire, caractérisée par l'immobilité et l'élégante barbarie, née d'un égoïsme peureux. Une concurrence que ne limite aucune considération morale et concentrée sur certains points stimule l'activité, de manière à procurer aux arts une prospérité apparente; mais le goùt du mesquin stérilise le sens esthétique; un cérémonial inviolable est substitué à l'affection franche et cordiale. Les traités de morale sont des textes sonores, rédigés par des lettrés panthéistes, absolus, pédants, dont la mémoire seule est cultivée avec soin; visant à l'effet et aux combinaisons, ils n'ont jamais connu le peuple, qui, à son tour ne sait pas les lire et ne les a peut-ètre jamais entendus parler à son âme, ni à son imagination. En un mot, la civilisation, l'instruction, le gouvernement tout est matériel; tout est dominé par la nécessité terrestre, à l'exclusion du principe spiritualiste, le seul qui puisse éclairer la route de cette loi religieuse, où le mystère réchauffe l'imagination, jusau'à ce que la raison se réveille. En effet, la religion de Bonddha, toute grossière qu'elle est, a opéré beaucoup plus que n'avaient fait jamais tous les lettrés, mais sur les individus seulement; car, dépouillée de ce mysticisme qui faisait sa force sur le Gange, et qui ne saurait être compris sur le fleuve Jaune, où elle n'a conservé que les idoles et quelques cérémonies extérieures. son éthique, si restreinte qu'elle lui enlève toute valeur sociale, la rendra toujours incapable de se révéler à cette nation. Aussi n'arrive-t-elle qu'à engourdir en le fatiguant un peuple qui n'est initié à aucune espérance d'avenir, et qui ne vit que dans la vénération du passé.

L'Europe, au contraire, marquée au front du mot En Avant! a répandu, dans l'espace de trois siècles, sa population sur le monde entier sans s'appauvrir elle-même, tandis que les autres races, comme exclues de cette grande loi de progrès déclinent en nombre et en puissance (1). En Amérique, même dans les pays à

<sup>(1)</sup> On a cherché dernièrement à expliquer physiologiquement le dépérissement des races indigènes en afirmant que lorsqu'une temme de couleur a engendré d'un blanc, elle n'est plus susceptible d'ètre fécondée par un individu d'une race inférieure, d'où il résulterait que le nombre des enfants de couleur diminue , et que les nuances se multiplient.

esclaves, les nègres disparaissent, soit par la mort soit par le mélange, et les tribus indigènes se retirent devant les semeurs de grains, qui avancent toujours. Désormais, quand on parle du monde entier, c'est d'Européens qu'il s'agit; nos intérêts déterminent les alliances ou les guerres de l'Inde; des ambassadeurs européens discutent les décisions de la cour de Perse, et dictent les firmans du Grand-Seigneur; des chambres européennes statuent sur la vie des nègres et sur la richesse de la race cuivrée. Sur la lisière occidentale de l'Asie, il s'est formé une autre nation chrétienne, que la diplomatie seule empèche de tendre les mains à ses sœurs, pour lever ensemble le front où brille une vie screine à côté de la tête rasée du Grand-Seigneur, vainement entouré d'eunuques, d'odalisques, de muets et de protocoles. Cet empire de pure conquête ne constitue point une nation, et c'est pour cela qu'il manque de raison d'ètre.

Ainsi va s'accomplissant la grande œuvre de l'assimilation, ce but persévérant de la civilisation, et le triomphe du christianisme est l'attestation du progrès. Les conversions que l'islamisme faisait encore au siècle passé en Asie et dans la Malaisie sont aujour-d'hui réservées aux seuls Européens; il ne trouve de néophytes qu'au centre de l'Afrique et sur quelques points de l'Asie centrale. Sa mission est donc terminée désormais, et il reste émoussé comme les cimeterres qui étaient son apostolat. Le brahmanisme et le culte rationaliste de la Chine ont peine à résister à l'exemple européen et aux missionnaires, ces précurseurs pacifiques de la lumière. L'Empire Céleste vient d'abroger les lois qui prohibaient le culte chrétien; maintenant que les barrières de cet empire sont renversées, rien ne s'oppose à ce que nous rendions à l'extrême Asie la civilisation que nous en avons jadis reçue.

L'éducation du genre humain procède aussi par les tranquilles voies du commerce, lequel continue en Orient à vivre de cette vie qui lui est particulière : il reste stationnaire, parce qu'il est errant. Le passage des grosses caravanes garantit à chaque pays qu'il recevra à une époque fixe telles et telles denrées; en conséquence, personne ne s'inquiète d'aller les chercher, et attend leur arrivée comme on attend que le soleil mùrisse les fruits. Si le commerce européen réussit à reprendre la route qu'il suivait avant la découverte du cap de Bonne-Espérance, les caravanes redeviendront importantes; en outre, les pèlerinages à la ville sainte, que les grands n'entreprennent aujourd'hui que par représentants, au détriment du commerce lui-mème, aideront peut-ètre, en se renouvelant, à faire pénétrer dans l'Afrique in-

térieure une civilisation imparfaite, qui préparera le champ à une autre d'un ordre supérieur.

Certains pays excluent par peur tout commerçant étranger. De ce nombre est le Japon, où depuis 1638 il est défendu aux habitants de voyager au dehors. Le seul port de Nangasaki reste ouvert à un nombre déterminé de navires de la Chine, de la Corée et de la Hollande, qui sont assujettis à une surveillance rigourcuse. On dit que le commerce intérieur est favorisé au Japon avec le plus grand soin, et que tous les biens y abondent; mais nous admettons difficilement les louanges décernées aux États qui s'enveloppent de mystère (1).

Nous ne faisons le commerce avec les Chinois que par l'intermédiaire de courtiers indigènes (hanistes); mais ils vont trafiquer au dehors, surtout dans l'archipel Indien, dans l'Inde transgangétique et dans la Papouasie; ils font seuls le commerce des royaumes de Siam et d'Annam.

Les Européens sont exclus aussi de l'Inde au delà du Gange, à l'exception de l'empire Birman et de quelques petits royaumes de la péninsule de Malacca; mais quelles barrières pourront résister aux machines à vapeur, qui centuplent la puissance productrice et font le trajet de l'Europe dans l'Inde en six semaines, et à la Chine en deux mois ? Lorsque le continent sera sillonné de chemins de fer, les pays éloignés du Levant deviendront nos voisins; lorsque les bateaux à vapeur se seront multipliés, la mer offrira plus de sécurité que la terre il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui que les douanes et les quarantaines sont supprimées ou modifiées. que la piraterie des Barbaresques est détruite, que les colonies se trouvent affranchies, que la Grèce et l'Égypte ont recouvré quelque chose de leur ancienne activité, une grande révolution, comme celle du quinzième siècle, change la direction de ce véhicule d'idées non moins que de richesses, et fait perdre au Cap son importance pour la restituer aux routes sur lesquelles l'Italie a imprimé des traces mémorables. La Méditerranée devient un lac européen, où l'Italie et la Grèce s'allongent comme des sentinelles avancées. Sont-elles destinées à voir arracher de leurs mains enchaînées un sceptre que la nature leur destina? Quelques années encore, et la grande révolution sera accomplie, et les nations qui n'auront pu ou su en profiter seront condamnées encore à une longue nullité.

<sup>(1)</sup> En 1857, le Japon a été ouvert aux États-Unis en verte d'un traité, puis à la France en 1858.

En somme, tout tend à se joindre, à se réunir. L'inégalité a été longtemps considérée comme la base nécessaire de la société, au point de constituer des races libres et des races esclaves. La religion de l'art et de la beauté en Grèce, le culte du droit et des intérêts politiques à Rome s'accommodèrent à cet état de choses : mais la religion de l'amour, qui s'étend sur le monde, lente comme la lumière et comme elle bienfaisante, ne souffrit pas qu'il en fût ainsi. Aujourd'hui les nations se font équilibre en fait de science, de civilisation, de puissance. La même musique émeut partout. Deux langues suffisent pour être entendu du monde entier, et la nation qui n'aurait pas d'échanges intellectuels à offrir aux autres serait considérée comme un anneau détaché de la grande chaîne. Il fut un temps où l'on restait attaché au sol, parce que c'était de la terre que dérivaient l'indépendance et la plénitude des droits : à l'heure qu'il est, partout où l'homme se trouve, son caractère lui suffit : la presse et les voyages mettent les idées à la portée de tous; les barrières que les nationalités jalouses avaient placées à chaque passage de fleuve sont reportées aux frontières, qui reculent de plus en plus, et le crédit se rit de celles que l'économiste et l'homme d'État prétendent élever.

L'unité est aujourd'hui la tendance de tous les grands États; Alexandre de Russie se flatta de fondre toutes les croyances en une seule; son successeur met en œuvre la persuasion et la violence pour fondre celles de son immense empire; la Prusse (1) voudrait réunir à une seule cène les protestants et les réformés; mais peut-on espérer de l'unité dans des croyances qui ne sont elles mêmes qu'un fractionnement? De plus, si cette réconciliation désirée doit avoir lieu, pourra-t-elle s'obtenir autrement qu'en arrivant à l'horizon lumineux de la doctrine et de la charité catholiques?

Les unités politiques partielles n'atteindront aussi leur but qu'autant qu'elles se rattacheront à une unité générale. Plus de suprématie ni de monarchie universelle, symboles de siècles païens, et qui seraient en opposition avec cette voix qui retentit de l'étable de Bethléem et de la montagne des Oliviers. Espérons que les peuples, comme des drageons de la mêmevigne, se nourriront de la même séve, tout en portant chacun ses fruits particuliers, et que, mettant en commun leurs sentiments, leurs idées et leurs

<sup>(1)</sup> La constitution promise par Guillaume III a élé octroyée en effet le 3 février 1847 par la convocation des états généraux; mais les houleversements de 1848 sont venus compromettre, par une impulsion violente, ces premiers éléments de liberté.

œuvres. ils subjugueront la nature de concert, et accroîtront le bonheur réservé à l'homme sur la terre.

Chez les peuples qui jouissent en partie de ces avantages, et où les gouvernements n'altèrent pas les droits que revendique la raison, mais en règlent seulement le mode et l'exercice, chacun déploie son activité de manière que l'homme s'y sent homme, et non machine, et qu'il est considéré non comme moyen, mais comme fin.

Chez les nations tardives ou rétrogrades que la force tient morcelées ou comprimées, ou dans un état de bien-être matériel qui répugne à la dignité; chez les nations où la tutelle de l'autorité n'est que le patronage d'un maître, l'amélioration un monopole et l'abaissement du caractère un système; où les erreurs de l'intelligence ne sont pas rectifiées, mais punies; où l'on inflige comme un bienfait à des gens désireux d'action le supplice de l'oisiveté, cette liberté est plus difficile à conquérir. Là les hommes, privés de la confiance dont le génie a besoin, usent leur vie à des occupations oiseuses ou gémissent comme des femmes; ils acceptent tardivement le bien et le mal, traduisent la résignation en paresse, le dissentiment en luttes de partis prompts à se calomnier et à convertir en querelles intestines leur haine de l'oppression. Là l'enthousiasme se borne à porter aux nucs des danseurs et des cantatrices; on est satisfait d'une corruption dont on profite, d'une dégradation à laquelle on a contribué en adorant le veau d'or : on préfère les oignons d'Égypte aux racines du désert ; l'engourdissement s'appelle ordre, et la jouissance insouciante du riche passe pour de la liberté.

Malheureux les peuples qui plaisantent de leurs chaînes et ne savent pas opposer le droit à l'oppression, mais protestent seulement par une raillerie frivole ou par une soumission hargneuse! L'avenir n'est pas pour eux. Les hommes corrompus sont destinés à la tyrannie, comme les cadavres aux corbeaux. L'histoire ne pourra raconter que leurs humiliations, qui augmenteront à tel point que les oppresseurs ne daigneront pas même les tyranniser; il teur suffira de les mépriser. Les gens de bien, injuriés ou négligés parce qu'ils sont pacifiques, austères, convaincus, ne se résignent pas au jong du despotisme, tout en ne méprisant pas les pouvoirs tutélaires; mais en se sonmettant à l'ostracisme, ils en appellent à ceux qui sentent, pensent et jugent : se repliant sur eux-mèmes comme le fort qui reste sans appui, ils savent combien il faut d'efforts, de vertu, d'héroïsme pour créer et perpétuer un peuple; combien il est difficile de conserver le désin-

téressement au milieu des calculs matériels, l'amour du travail au milieu de la passion des jouissances, la vie du cœur, de l'intelligence, de l'imagination au milieu de la préoccupation absolue des affaires et des plaisirs. Se rappelant que les grandes choses ne se font pas à la hâte, ils modèrent l'impatience fébrile qui aspire au mieux. Dans la lutte des principes absolus avec des faits inévitables, ils cherchent à fortifier le sentiment moral et celui de la dignité personnelle, ce sentiment qui porte à connaître, à revendiquer son droit et à s'élever vers la cause suprême. Enfin, s'armant dans leurs souffrances d'amour et de foi, régénérant la fraternité dans la douleur, ils restent convaincus que le soleil dore le nuage même qui intercepte ses rayons, et leur esprit cherche à venir en aide à l'esprit du Seigneur.

La jeunesse, qui comprend peu le courage de chaque jour contre une souffrance continue et monotone, qui ne ressent qu'un besoin inquiet d'émotions et d'élan, se laisse entraîner à tout ce qui la séduit par un aspect de générosité, de sacrifice, de résistance. Elle se laisse émouvoir par des poésies frénétiques, par des mots sonores, et ne se résout à rien : mais elle confond trop aisément les nobles inspirations de l'espérance avec cette ambition vulgaire qui veut conduire la patrie au bien avant que l'on y soit parvenu soi-même; avec cette ambition perverse qui, n'ayant que l'audace de la lacheté, s'adresse aux passions basses, à la violence qui résulte uniquement du manque de force véritable et se traduit en conjurations, en diatribes on en duels, en corps francs. Les ambitieux de cette espèce ont recours aux désordres qui découragent les défenseurs sérieux de la liberté; ils insultent ceux qui ne craignent pas de se montrer libres, raisonnables, constants, non-seulement contre les supplices de l'ennemi, mais contre l'injustice de leurs propres amis, contre les rugissements des partis chaque fois que la popularité est en contradiction avec le bien; qui ont le courage de se réfugier dans la dernière protestation de l'honnête homme, celle du silence.

Aujourd'hui que l'histoire n'est pas un exercice littéraire, mais une science sociale, elle peut devancer l'expérience, et prévenir l'amertume des déceptions soudaines; en montrant le passé comme le germe du présent et la base de l'avenir, elle peut nous rendre moins infatués des idées et plus indulgents pour les faits, ou guérir la pusillanimité de ceux qui se récrient et se lamentent. Combien de leçons dans cet amas de faits journaliers, accomplis par la force, justifiés par la science, légitimés par le succès! que n'avait-on pas espéré du triomphe de la philosophie philanthro-

pique, et elle a prodigué les supplices, la mitraille. les novades. On a beaucoup espéré dans les restrictions et les entraves imposées au pouvoir; mais il a, au contraire, augmenté les divisions et envenimé la discorde; le gouvernement absolu lui-même n'a pas su assurer cette paix qu'il offre en compensation de souffrances avilissantes. On a cru à la grande pacification de la démocratie, et nous avons vu les Suisses et les Américains s'égorger entre eux. la corruption dégrader les hommes libres, comme la terreur dégrade les esclaves; on a cru pouvoir régler le mouvement au moyen de contre-poids, et l'on a consumé la moitié des forces sociales pour éliminer l'autre moitié; on a fait l'expérience de toutes les constitutions, avec la certitude de voir maudire dans quelques jours celle qui avait coûté de nobles vies et des réputations sans tache. On a voulu placer la souveraineté dans la majorité: mais il s'est trouvé que celle-ci est un fait purement matériel, variable, et qui aboutit en dernier lieu au droit du plus fort.

On a considéré comme une conquête l'abolition des franchises locales; mais elle a tourné au profit de l'absolutisme administratif. L'amour de l'unité nationale a produit l'inaction individuelle, et l'amour de la liberté s'est nové dans une liberté générale indéterminée, qui ne compense nullement la perte de franchises réelles. On a espéré dans l'affranchissement des biens et l'abolition des maîtrises: mais si le système des fermages a beaucoup amétioré l'agriculture, si l'émancipation de l'industrie l'a rendue plus active, l'individu s'est trouvé pauvre et isolé, faible par conséquent, et soumis non plus à des pouvoirs tutélaires, mais à l'action de la police et aux instigations des agitateurs. Au nom de la représentation nationale et de la république elle-même, on a proclamé le pouvoir absolu de l'État et des assemblées sur la direction religieuse, intellectuelle, industrielle, sur les écoles, les journaux, les théâtres, la famille enfin, cet asile sacré où la Providence réunit l'ingénuité et l'expérience, la faiblesse et la force, le devoir de l'obéissance et le droit de l'autorité. On a trouvé honteux de voir le pouvoir séculier dépendre de l'autorité ecclésiastique, et partout les princes ont voulu que le clergé fût mis sur le pied d'égalité avec les employés de l'État, qu'on soumit ses affaires à la discipline ministérielle, et que le droit ecclésiastique devînt partie intégrante du droit civil; mais cet assujettissement de l'Église à l'État a blessé les consciences, les intérêts, les confessions, les partis politiques, et détruit d'autres garanties de liberté. Au dépérissement de la foi, de la discipline domestique, de la subordination traditionnelle, on croyait suppléer par des

écoles populaires, et les crimes se sont accrus proportionnellement à leur augmentation, comme pour attester combien la distance est grande de l'instruction à l'éducation (1); car l'instruction n'est qu'un instrument, bon seulement quand l'éducation est bonne, et s'iln'est pas un privilége pour des professeurs, qui y voient un métier et non une vocation. On a prêché l'émancipation des femmes; mais on a reconnu bientôt qu'il était aussi imprudent que sacrilége de toucher au foyer domestique, et que le meilleur moyen de les élever est de les rattacher au sentiment de la maternité.

L'athéisme des gouvernements semblait du moins devenir une garantie de paix, et voilà que l'Amérique du Nord est venue détruire cette espérance. L'intelligence, sollicitée de tous côtés à la révolte, n'ayant pour se défendre qu'une foi sans amour, une prière sans union, une piété sans prestiges, finit par s'abandonner à la passion et par trouver des prétextes pour justifier les égarements du cœur et de l'imagination. Le stoïcisme individuel, l'orgueil de la raison souveraine, les extases de l'idée absolue ne sont pas compris du peuple; les philosophes s'efforcent en vain d'atténuer le doute universel, qui ne voit dans le passé qu'ignorance et illusion, que néant dans l'avenir. Jamais on n'a vu, au milieu d'une si grande paix, tant de conflits entre les idées, entre la raison et les instincts. Dans un double besoin de mouvement et d'ordre, de méthodes et de liberté, on a proclamé le sacrifice et sanctifié les passions; au milieu d'applications incertaines, on a annoncé de temps à autre une restauration qui est encore à venir.

Est-il impossible de résoudre scientifiquement ou pratiquement le problème politique et le problème social? L'homme est-il réduit à espérer sans cesse, ce qui équivant à désespérer?

Le dix-septième siècle avait étudié les devoirs, le dix-huitième étudia les droits, et proclama l'égalité civile, la liberté politique,

<sup>(1)</sup> La France et l'Angleterre sont les pays où il y a le plus d'instruction; cependant le nombre des criminels y a augmenté, surtout en Angleterre. En France, les écoles ont plus que doublé à partir de 1833, et le nombre des délinquants, presque stationnaire depuis 1818 jusqu'à cette époque, a augmenté ensuite extraordinairement. En 1834, il y eut 6,932 accusés; en 1840, le chiffre s'élevait à 8,226. De 1831 à 1835, il y avait en annuellement 12,000 prévenus de simples vols; on en a compté 17,000 de 1838 à 1840. En Angleterre, les crimes ont augmenté en sept ans de 50 pour 100, et ce pays, qui possède plus d'écoles que l'Itlande, fontnit aussi plus de crimes. Dans la Belgique, où l'enseignement est libre, les delits ont diminué, de 1841 à 1844, de 23 pour 100; en 1841, on trouve un accusé sur 9,925 habitants, tandis que la France en donnait un par 4,374 individus

la tolérance religieuse. Le dix-neuvième siècle s'est trop attaché aux intérêts. Il n'est pas besoin d'une grande générosité pour s'indigner de voir ainsi tout esprit public étouffé sous des calculs égoïstes; les opinions flotter continuellement; le triomphe de l'àpeu-près et du passable; cette ambition de popularité qui n'a rien de plus noble que celle des titres et des décorations; ces désirs sans nom, ces agitations sans but, cette vanité qui s'est introduite dans les mœurs quand l'égalité a été installée dans la loi; la tyrannie de l'opinion, qui juge tout et n'examine rien, qui adore et foule aux pieds tour à tour, exige beaucoup de ses idoles qu'elle brise, sépare souvent ce qu'elle aime de ce qu'elle estime, et se laisse maîtriser par des bavardages d'un jour, par des feuilles

qu'emporte le vent.

Il v en a qui, en montrant ce manque d'équilibre entre les désirs et les movens, entre le savoir et le pouvoir : cette inféodation de l'industrie au seul avantage des gros capitalistes, ce goût des connaissances superficielles, cette prédominance des jugements sans élévation, des estimes sans profondeur; cet engourdissement plein d'amour-propre, cette mobilité passagère, substituée à l'activité réelle; cette liberté proclamée si haut, qui a besoin de violenter les consciences; cet héroïsme qui épanche en folles déclamations la peur que lui inspirent des fantômes; il y en a, disonsnous, qui nient que nous soyons en progrès. Cependant, l'homme s'élève avec les ballons dans les airs, et plonge avec la sonde dans les profondeurs du sol; considérant le télégraphe comme un instrument déjà trop vieux, il s'est assujetti l'électricité, qui naguère ne faisait qu'effrayer par les effets de la foudre, et il lui fait maintenant marquer les heures et porter ses messages à des centaines de lieues en une seconde. De plus, les communications multipliées, la presse, la vapeur rapprochent les personnes comme les pensées; l'accroissement du nombre des propriétaires fait que les jouissances deviennent plus générales; les salaires sont plus élevés. les constructions plus saines et plus commodes, l'éclairage plus étendu; les assurances adoucissent la rigueur des revers inattendus; des soins intelligents, des précautions bien entendues ajoutent à la longueur movenne de la vie et en diminuent les souffrances. Si les besoins des gouvernements se sont augmentés sous le rapport administratif, militaire et financier, il en est résulté pour eux plus de force pour le maintien de l'ordre et la protection de tous. Ces besoins ont accru l'importance des classes productrices, et celles-ci veulent la tranquillité, dussent-elles y sacrifier mème la liberté.

Ainsi les guerres deviendront de plus en plus rares par l'établissement des chemins de fer, par les dépenses croissantes des États, par les dettes accumulées, par la crainte de conflagrations intérieures; elles se feront moins pour le caprice des rois, mais seulement pour l'émancipation et le bonheur des peuples. Que si le système de la paix armée ruine les finances, il ne ruine pas le peuple; car les impôts d'un gouvernement régulier, quelque lourds qu'ils soient, n'équivalent pas, à beaucoup près, aux maux qu'une guerre entraîne avec elle.

Désormais la féodalité est bannie de presque toute l'Europe. L'égalité des citoyens, déjà écrite dans tous les codes des nations civilisées, finira par être autre chose qu'un mot. On n'y est pas arrivé à l'aide de l'ancienne politique de Tarquin à Gabies, en abattant les pavots les plus élevés, mais en élevant les classes inférieures; aussi voyons-nons celles qui étaient marquées d'un signe d'infamie, les bohémiens, les juifs moins refoulés qu'autrefois, et l'esclavage disparaît dans les pays même où il eut de tout temps son trône (1). La révolution qui concentre les pouvoirs dans les mains de l'administration se trouvant faite presque partout, celle qui les restituera à qui ils appartiennent de droit se prépare peu à peu; maintenant que les chaînes de l'esclavage sont brisées. on travaille à alléger au moins la plus terrible de toutes, celle de la misère. Les discussions engagées généralement sur l'économie politique et les systèmes sociaux pronvent que tous veulent prendre part aux affaires qui importent à tous.

Comment nier le progrès? c'en est un remarquable que nous attribuions le mérite du bien-être actuel à l'abolition de ces mesures au moyen desquelles nos pères se flattaient d'y arriver.

Il n'y a pas moins progrès dans l'ordre des esprits. La violence, qui est un mode de tyrannie, fait place à la pondération impartiale des forces et des moyens, à des mesures dans l'intérêt du plus grand nombre, à l'association des forces, à des écrits (du moins dans les pays qui sont déjà avancés) où l'on attaque les passions et non les hommes, où l'on soutient le droit sans blesser les convenances, où l'on parle de justice aux forts, de paix aux opprimés.

Tout désormais devient populaire : la littérature an point de sacrifier l'art; la science en multipliant ses adeptes et en appliquant ses conquêtes; les gouvernements en égalisant le droit et en

<sup>(1)</sup> Le bey de Tunis a aboli l'esclavage dans ses États en janvier 1846. Le Maroc avait adopté la même mesure antérieurement. Le marché public des esclaves a été aboli récemment (1854) dans la Turquie.

livrant tout à la publicité; les jugements comme étant déférés au jury; les armées en devenant nationales. Toutes les améliorations se réalisent en faveur du peuple : c'est pour lui que sont les machines, les chemins de fer, la poste à bas prix (1), l'abolition des douanes, la libre circulation des grains; c'est pour lui que sont les écoles, pour lui l'étude continuelle de cette énigme sociale que devaient résoudre les Œdipes bourgeois sous peine d'être dévorés par le sphinx plébéien.

Au lieu d'âmes énergiques, nous avons des mœurs plus douces, une vie plus grave et plus solennelle, et tandis que dans le siècle passé les vieillards eux-mêmes adoptaient le langage et les habitudes de la jeunesse, les jeunes gens montrent aujourd'hui le jugement des vieillards. L'amour du repos provient de l'absence d'une prospérité extraordinaire et d'une misère excessive. L'ambition est générale, mais il y en a peu de vastes; tandis que chaque individu fait de petites choses, l'État en fait d'immenses. Il n'y a pas de hautes vertus, mais les violences sont rares; l'existence n'est pas très-brillante, mais elle est commode et simple; la politesse des manières a diminué, mais en même temps la brutalité des goûts; il y a moins de perfection dans les œuvres, mais plus de fécondité.

La morale, qui a le même centre que le droit, bien qu'elle n'ait pas la même circonférence, ne tient pas compte des distinctions, et le roi est jugé à la mesure du dernier de ses sujets; il en résulte que la politique ne pourra être que la morale appliquée à la société. La loi n'est plus un acte de puissance, mais de raison, et même dans les États absolus des règles fondamentales président à l'action du pouvoir suprême; là où il n'y a pas de garanties dans le gouvernement, il y en a dans l'administration. Les droits des nations sont déclarés imprescriptibles (2), et tout pouvoir qui réprime arbitrairement ce qui est nécessaire au bien et à l'extension des facultés humaines, ne tardera guère à être regardé comme immoral. En effet, connaître, aimer, agir, c'est tout

<sup>(1)</sup> En 1845, il a circulé en Angleterre 261 millions de lettres. Le trésor y perd eucore environ 34 millions sur ce qu'il en tirait avant la réforme du tarif.

<sup>(2)</sup> Grégoire XVI écrivait ce qui suit : « Un conquérant injuste avec toute sa puissance ne peut jamais déponiller de ses droits la nation injustement conquise. Il pourra la rendre esclave par la force, renverser ses tribunaux, tuer ses représentants; mais il ne pourra jamais sans son consentement exprès ou tacite la priver de ses droits originels à ces magistratures, à ces tribunaux, c'est-à-dire à cette forme qui la constituait souveraine. » Triomphe du saint-siège, page 37.

l'homme. Les gouvernements qui veulent le réduire à une seule de ces facultés commettent une grave erreur. La perfection consiste à développer l'homme par la science et la vertu, non pour une satisfaction individuelle sculement, mais au profit de tous. Un peuple ne se compose pas d'une collection d'individus, mais d'une communauté d'action, de pensée, de but; en conséquence, le pouvoir est nécessaire parmi les hommes réunis en société pour assurer à chacun la tranquillité, pour réprimer les désordres et seconder les entreprises utiles. Il faut qu'il soit fort, pour n'être pas obligé de devenir cruel; il doit être habile, pour faire respecter les lois, en portant le moins d'atteinte possible à l'indépendance; il faut qu'il soit moral, pour qu'il sache répandre dans les cœurs l'abnégation et l'amour du prochain, et qu'il ne se repose pas uniquement sur les espions, les soldats et les cachots.

Tandis qu'il ne reste aux gouvernements à courte vue, qui se défient d'eux-mêmes et de leurs sujets, que le choix des erreurs, les autres cherchent un appui sincère dans les gouvernés, afin de fortifier l'État par d'utiles réformes et de détruire les abus sans blesser les habitudes. L'intention manifeste d'arriver au bien donne autant de force aux gouvernements qu'ils en perdent en prenant ombrage de toute pensée, de tout conseil, de toute innovation. En effet, les peuples ne peuvent être guidés que par l'équité et la justice politique et religieuse : c'est l'unique moyen de faire l'éducation de la démocratie croissante; puis, quand sa révolution est annoncée de toutes parts, il v aurait un tort grave à se laisser surprendre par elle sans y être préparé; mais il ne faut pas l'envisager avec cette colère jalouse qui irrite et pourrait la réduire à développer ses sauvages instincts; on ne doit pas non plus, en éludant la difficulté, laisser à des mains téniéraires l'occasion d'appliquer à la société des remèdes terribles (1), de même qu'il ne faut pas endiguer un fleuve prèt à déborder, mais lui creuser un lit où il puisse s'écouler librement.

En voyant combien toutes les époques se sont abusées, et combien les hommes s'abusent avec elles, on a appris la tolérance. Les gens qui réfléchissent, en perdant une illusion chaque fois qu'ils se sont trompés, une admiration chaque fois qu'ils se sont trouvés déçus, finissent par se convaincre de la vanité de ces panacées politiques qu'on leur vantait, et par comprendre que les améliorations ne consistent pas à substituer un gouvernement à un autre; en effet, la république n'est pas plus la liberté que la mo-

<sup>(1)</sup> Qui nova remedia accipere nolit, nova mala aspectet. Bacon.

narchie n'est l'ordre, et l'on peut souffrir de la tyrannie avec d'excellentes institutions, comme on peut jouir de la liberté dans les pays où elles sont imparfaites. Ils en ont conclu que le bien-être consiste dans d'autres idées que les idées politiques; que l'homme est quelque chose de plus que citoyen, et que les diverses formes de gouvernement se ressemblent, qu'on les appelle république ou despotisme : la seule différence consiste dans la religion, dans les mœurs privées, dans la famille, dans la législation civile et criminelle, dans l'administration, tontes choses qui peuvent se perfectionner, quelle que soit la forme du gouvernement.

Si la révolution du commencement de ce siècle, visant à des intérêts matériels, ne put arriver qu'à des enquêtes matérielles, le monde, après tant de démolitions, aspire à la reconstruction. Les esprits éclairés ont reconnu la nécessité de cette association à laquelle or fait la guerre depuis un siècle, association qui n'annihile pas l'individualité de l'homme moderne, mais la fortifie; qui ne détruit pas la sainte existence du foyer, mais l'étend; qui ne s'insurge pas contre le passé, mais en recueille les traditions et accepte ce qu'elles ont de vrai; qui, au lieu des réactions haineuses et stériles, remonte aux principes pour accomplir l'harmonie des éléments sociaux et réaliser l'infini du mouvement et de la vie.

Les discussions religieuses en France, en Suisse, en Allemagne, les persécutions en Prusse, en Suisse, en Russie, les mouvements de l'Irlande et des États-Uuis (1) ont manifesté combien les peuples tiennent encore à la religion, combien ils y portent même d'attention et d'intérêt, tandis qu'ils finissent par se montrer tièdes pour

<sup>(1)</sup> The Church journal, de juillet 1857, donnait le catalogne des sectes existant à New-York, mais en assurant qu'il n'était pas certain de les avoir énumérces toutes. Les voici : anabaptistes, baptistes, nouveaux baptistes, libres haptistes, baptistes séparés, baptistes rigoureux, baptistes libéraux, baptistes pacifiques, baptistes enfants, baptistes gloire, baptistes alleluia, baptistes chrétiens, baptistes bras de fer, baptistes généraux, baptistes particuliers, baptistes du septième jour, baptistes écossais, baptistes de la nouvelle communion générale, baptistes nègres, indépendants ou puritains, caméroniens, christpathes, daléites, cambellites ou reformés, dunkers, libres penseurs, kaldanites, huntigdoniens, irvingiens, inghanites, sauteurs, chrétiens bibliques, glassites ou sandemaniens, presbytériens anciens, presbytériens nouveaux, écossais, congrégationalistes, quakers on amis trembleurs, unitoriens, socioiens, moraves on frères de l'unité, méthodistes wesleyens, méthodistes primitifs, wesleyens réformés, calvinistes réformistes trançais, connexionistes originaires, connexionistes nouveaux, swedenborgiens, frères de Plymouth, chrétiens rebaptisés, mormons, kellyites, mugglétoniens, romaniens, disciples amis libres ou agapémonites, luthériens protestants français, réformés allemands, protestants allemands réformés, eatholiques allemands ou disciples de Ronge, nouveaux illuminés, anglicans anglais, anglicans allemands, anglicans français.

les innovations politiques. Nous sommes pourtant les fils de ceux qui ont entendu la voix de Voltaire et admiré l'*Encyclopédie*; nous avons fait notre éducation sur des auteurs qui combattaient moins l'Église qu'ils ne la méprisaient, la considérant comme une maladie sociale dont la guérison paraissait prochaine, comme une intrusion d'un pouvoir nouveau, qui prétendait soustraire les consciences à l'autorité du glaive.

Mais si l'impiété et la dérision ont réussi auprès des heureux du jour auxquels s'adressait la littérature, aujourd'hui qu'elle s'adresse aux petits et à ceux qui souffrent, la soif de l'invisible grandit chez elle avec le sentiment religieux, le seul que le peuple comprenne parfaitement; or, c'est le peuple qui agite aujourd'hui dans le monde entier la question religieuse; c'est à de telles convictions qu'il demande sa force de régénération et d'avenir. En Angleterre, il réclame pour les dissidents la restitution des droits civils; en Allemagne, la cessation de la tutelle despotique, conséquence naturelle du protestantisme (1); sur le rivage africain, il relève la croix en face du croissant; en France, il revendigue pour les pères la liberté de donner à leurs enfants mieux qu'un enseignement mou et indécis, qui ne produit que des idées vagues et des sentiments sans énergie. Or, cette association de la religion avec la liberté restera un des faits les plus significatifs de l'âge présent.

L'absence de toute foi dans l'avenir se révèle par le défaut de calme chez les écrivains; car le calme dans la discussion ne provient que de la certitude du succès. Mais la littérature, qui dans des mains abjectes est devenue industrielle, ou futile dans celles des pédants, vise à l'effet plutôt qu'au but, ne cherche que le bruit du moment et s'isole du peuple, tandis qu'avec les hommes sérienx elle se propose de tracer des règles aux devoirs, de donner satisfaction aux droits. d'éclairer les dontes. N'y a-t-il pas lieu d'attendre beaucoup d'elle aujourd'hui que l'étude de l'homme et de la société s'est approfondie; que les littératures étrangères et celles de l'Orient, mieux connues, nous ouvrent un horizon qui va sans cesse s'agrandissant; que les écrivains et les savants s'é-lèvent jusqu'aux postes les plus élevés, non-seulement en France et en Angleterre, mais dans les royaumes absolus, et que, dans les pays mêmes où la pensée n'excite que le soupcon, on en avone

<sup>(1)</sup> M. Eichhorn, ministre de l'instruction publique en Prusse, déclarait que « au roi seul appartient le droit et le pouvoir de régler la conscience des sujets ; et ceux-ci, en obéissant à ses ordres , n'encourent aucune responsabilité, laquelle ne peut tomber que sur le législateur. »

l'importance en la persécutant, soit ouvertement, soit par mille movens détournés.

L'érudition ne doit pas être un flambeau attaché à la poupe du navire pour n'éclairer que les flots restés en arrière. Les sciences, sorties de l'époque des essais hasardeux et de l'empirisme. tendent à perfectionner les théories et à les appliquer ; c'est-à-dire qu'elles associent le raisonnement et la sympathie, la poésie et la doctrine, jusqu'au moment où une grande pensée viendra coordonner leurs travaux partiels. Jamais les discussions si agitées de la philosophie n'arriveront à une solution avec l'esprit négatif. C'est un futile exercice lorsqu'on le réduit à l'acquisition d'idées et de connaissances; mais on s'élève à l'universalité, soit qu'on l'appelle sens commun, ou spontanéité de la raison, ou idée innée, ou formes universelles; on juge ses méthodes par les résultats, et on lui assigne pour but suprême de rétablir dans l'homme l'image divine. C'est ce qui fait que les questions du langage ont pris tant d'importance; car il n'y pas un problème de la nature et de la civilisation dont les solutions n'aient été déposées dans ces archives de la sagesse commune, dans cette synthèse de l'humanité. Mais ceux qui vont à la recherche d'une nouvelle religion ne doivent pas se flatter de la voir engendrée par la philosophie.

Le siècle, à qui les loisirs manquent de plus en plus, n'accorde d'attention aux livres qu'autant qu'ils lui apportent un enseignement et des conseils. Loin de croire que le mépris du passé soit une condition de progrès, il cherche de ce côté les voies de l'avenir. On aime la lumière qui procure à la fois une vision pure et se transforme en flammes de charité.

L'histoire, dans les lentes vicissitudes d'une civilisation normale et progressive, nous a fait voir l'extension croissante de la liberté, cette étoile polaire qui peut être couverte de nuageset éclipsée, mais qui ne se couche jamais; cependant elle nous a prémunis contre les novateurs, qui, dans leur empirisme aveugle, s'abandonnent à leurs entraînements et acceptent les événements sans les juger comme saus en connaître la portée. Tant de changements qui se sont opérés ont habitué à raisonner, à distinguer le bien du possible, à élever la volonté jusqu'au sacrifice, à ne pas reconnaître de vertu sans efforts, pas de religion sans abnégation.

L'histoire nous a appris que les innovations qui bouleversent les idées. les habitudes, les mœurs, les opinions n'aboutissent à rien; que les systèmes absolus et exclusifs ne durent pas; que tous œux qui, depuis le christianisme, ont fait des révolutions ou des systèmes ont ern avoir atteint la perfection; qu'ils se sont trouvés détrompés le lendemain, et que la génération suivante a honni ceux qui s'étaient généreusement appliqués à lui préparer un meilleur sort; qu'on ne voit venir à maturité que ce qui a été ménagé peu à peu et converti en désir général; que les belles spéculations, lorsqu'elles sont inapplicables, n'amènent que ce désespoir qui dégoûte même des réformes indispensables. Nous n'en sommes pas là. Nous vénérons les principes qui devancent les faits, et plus encore les habitudes; en rendant grâce à nos pères, qui ont brisé tant de barrières, nons crovons qu'il y aurait une lâche insouciance à penser qu'ils ont fait tout le chemin quand ils n'ont fait que nous donner la possibilité de le parcourir. Henreux qui sait associer la conservation, qui entretient la vie, avec le progrès qui l'active; qui sait que l'avantage d'améliorer est suivi du danger d'innover; qui voit que c'est un fait général de viscr à l'intérêt, mais sans pour cela ériger ce fait en doctrine, et qui étudie le grand problème de faire préférer l'intérèt commun à l'intérèt individuel!

Vérité, liberté, progrès, voilà ce qu'il désire; mais il a compris qu'on ne saurait puiser la vérité à une source unique; que la liberté consiste à pouvoir perfectionner, avec le plein usage de ses facultés actives, son existence propre et celle de tous les antres; que ce qui constitue le progrès, c'est de tendre sans cesse à l'égalité, à la charité mutuelle, au respect de tous, à cette fraternité

qui doit réunir l'humanité dans un seul bereail.

Quand on est porté sur un navire agité par les dernières rafales de la tempête, il semble que les astres s'élèvent et s'abaissent; on sait pourtant qu'ils restent immobiles, et que la houssole qu'on voit vaciller se dirige constamment vers le pôle. Ainsi l'honnête homme, dont les idées ont été mises à l'épreuve de la contradiction, reconce à la gloire si elle est au prix du despotisme, comme au repos s'il est sans dignité; il a étudié les œuvres des hommes illustres avec une reconnaissance qui ne l'a pas rendu adulateur, et avec une sincérité qui ne le rendra point ingrat. Fort de cette constance qui est la protestation la plus énergique contre le matérialisme, il ne tombe pas du haut d'orgueillenses illusions dans un désespoir crédule; mais il sait que les grandes choses s'accomplissent lentement, que l'avenir se fonde sur les habitudes et les sentiments de l'époque; il ne veut pas séparer le bien du beau et du vrai, ni l'effet de sa cause. Il voit ce qui est mal sans répandre l'injure, et ne se laisse pas décourager par les inconvénients qui accompagnent les biens les plus désirés, persuadé que ce qui fera la force et l'honneur d'un temps commence par en faire le malheur. Il se

propose dans ses écrits de réveiller le sentiment de la dignité humaine et de la sainteté de la vie sociale; enfin, il se fait le héraut de la fraternité, de la foi et de cette association universelle qui est faite pour engendrer l'élévation de la pensée, des caractères, des mœurs; dans l'accord du droit et du pouvoir, il prépare les nations au jubilé de la paix, à la pâque de l'avenir. La réussite est la récompense infaillible du courage qui ose, des efforts persévérants, de la patience contre les obstacles.

FIN DU XIXº ET DERNIER VOLUME.

# NOTE ADDITIONNELLE.

#### Compagnie anglaise de l'Inde.

Le 20 avril 1839, la dette était de 30,231,162 livres sterling, pour laquelle on payait l'intérêt de 1,416,417; dans cette année, le revenu fut de 14,746,470 livres sterling, et la dépense, de 14,778,164. Les importations à Calentta, pour 1844, furent évaluées à 162 millions, et les exportations à 234 millions. En 1847, la recette officielle de la Compagnie était de 482,695,000 fr., et la dépense de 445,310,000 fr.

Voici la série chronologique des conquêtes anglaises dans l'Inde.

1591. Première expédition, entreprise par des négociants anglais pour aller fonder un comptoir aux Indes orientales.

1600. Incorporation, en vertu d'une charte de la Compagnie des Indes; cette première charte, accordée par la reine Élisabeth, porte la date du 31 décembre 1599.

1609. Seconde charte accordée à la compagnie.

1612. Premières factoreries établies à Surate.

1615. La première ambassade anglaise arrive à la cour du Mogol.

1632. Chap-Djihan 1<sup>er</sup>, Grand Mogol, accorde aux Anglais la permission de commercer et d'établir une factorerie à Pepley, port d'Orissa, dont on trouve à peine les traces aujourd'hui, parce qu'elles sont ensevelies sous les eaux.

1639. Le terrain que Madras occupe maintenant, et qui mesure une surface de 50 milles en longueur, parallélement au rivage de la mer, et un mille en largeur, est cédé à la Compagnie avec l'antorisation d'y construire le fort Saint-Georges.

1653. Cromwell menace de rendre libre le commerce réservé à la Compagnie; mais en 1657 il lui restitue tons ses priviléges. Madras est élevé au rang de présidence, dont la force militaire se compose de 26,000 soldats européens, réduite ensuite à 10,000 par les directeurs de 1654.

1661. Charles II accorde une nouvelle charte. L'île de Bombay lui est cédée par les Portugais comme faisant partie du patrimoine de l'infante Catherine.

1665. Commencement du commerce de la Compagnie avec la Chine.

1669. Charles II cède l'île de Bombay à la Compagnie en échange d'une rente de dix livres sterling en or, payable tous les 30 septembre.

1669. La Compagnie reçoit de la Chine le premier envoi de thé, consistant en deux corbeilles, qui contenaient 143 livres et demie de la précieuse denrée.

1683. Bombay déclarée présidence.

1686, 20 décembre. La rupture des relations entre les mahométans et le chef anglais Hugdly contraint les facteurs à abandonner cette place, et à s'établir au village de Chattanutty, aujourd'hui Calcutta.

1690. Premier etablissement des Anglais à Calcutta.

1696. La Compagnie obtient l'autorisation d'élever des fortifications aufour de ses factoreries.

1698. Institution d'une nouvelle Compagnie des Indes.

- 1702. Union de l'ancienne et de la nouvelle Compagnie.
- 1726. Construction de l'East-India-Itouse à Londres.
- 1746. La garnison anglaise du fort Saint-Georges le rend aux forces françaises commandées par La Bourdonnais.
- 1748. Hostilité entre les Anglais et les Français dans l'Inde. Pondichéry assiégé par les Anglais.
- 1749. Le tort Saint-Georges est rendu à la Compagnie à la suite de la paix d'Aix-la-Chapelle. Durant l'occupation du fort par les Français, la Compagnie transporte le siége de ses opérations au fort Saint-David, situé sur la côte à 100 milles de Madras.
- 1756. Destruction des forces du pirate Angria par les Anglais. Siége et prise de Calcutta par Nabab Sarag-al-Daula, à la tête de 70,000 hommes.
- 1757, 26 juin. Bataille de Plassey entre les Anglais, commandés par lord Clive, et les Indiens, sous les ordres de Daula. Défaite des Indiens, qui étaient 20 contre 1; reprise de Calcutta. La suprématie anglaise dans l'Inde date de cette bataille.
- 1758. Les Français assiégent et détruisent le fort Saint-David; ils s'avancent ensuite contre Madras, mais sont forcés de battre en retraite et faits prisonniers (1761) par Eyre-Coote, qui survient à la tête de renforts considérables.
  - 1759-60. Burduan, Midnopor et Chittapong occupés par les Anglais.
  - 1764. Bataille de Buxane; défaite des Indiens.
- 1765. L'empereur du Mongol renonce à toutes ses prétentions sur le Bengale, le Bahar et Orissa, moyennant une subvention annuelle de 325,000 livres sterling.
  - 1767. Haider-Ali dévaste une partie du territoire de la Compagnie.
- 1772. Warren Hastings est nommé gouverneur du Bengale, et gouverneur général en 1774.
- 1773. Adoption du bill de l'Inde, qui avait pour objet de réorganiser les affaires de ces contrées, en les plaçant sous un contrôle plus sevère du gouvernement. Une cour suprême est établie à Calcutta.
  - 1775. Annexion de Zémindary.
  - 1776. Prise de l'île de Salsette.
  - 1778. Nagpour occupé par les Anglais.
  - 1780. Haider-Ali bat les Anglais dans plusieurs rencontres, et meurt en 1732.
  - 1783. Tippoo Saib, son fils, reprend Kandalor et Bednor.
- 1784. Adoption du bill de Pitt le Jenne en vertu duquel est institué le Board of control pour l'Inde.
- 1785 Démission de Warren Hastings. Cornwallis lui succède dans le gouvernement du Bengale.
  - 1786. Annexion de Poulo-Pinang.
- 1788. Hastings traduit devant le parlement pour concussion; accusé d'avoir reçu 100,000 livres sterling de Souia-al-Danla, nabab d'Aond, anquel it avait prêté des troupes anglaises pour le massacre des Rohillahs. Le procès dura sept ans, et fuit par un acquittement.
- 1792. Cornwallis investit la forteresse de Séringapatuam. Défaite de Tippoo-Saib, qui signe un traité de paix et donne ses deux tils en otage. Annexion, obtenne par les Anglais, du Malabar, de Dindigoul et du Barramabal.
  - 1793. Des tribunaux civils et criminels sont établis dans l'Inde.
  - 1794. On rend a Tippoo-Saib ses fils.
- 1797. Richard Wellesley, comte de Mornington, est nommé gouverneur général.
  - 1799. Prise d'assant de Seringapatnam, et mort de Tippoo-Saib.

1800-1. Annexion du Karnatic, du Koroukpora, du Bas-Doab, etc.

1803-4. Bataille de Delhi, gagnée sur les Indiens par le général Lake. Batailles d'Argom et d'Assaye, dans lesquelles les Indiens turent vaincus par Arthur Wellesley, depuis duc de Wellington. Annexion du Haut-Doab et du territoire de Delhi. Cornwallis gonverneur général.

1805. Danlet-Rao-Sindia, chef du Mahrat, défait par les Anglais, souscrit un traité de paix. Sir Barlow est nommé gonverneur général.

1807. Lord Minto lui succède en la même qualité, et il est remplace, en 1812, par le marquis Hastings.

1813. Acte du parlement pour la liberlé commerciale dans l'Inde. Le monopole du commerce avec la Chine est réservé à la Compagnie.

1814. Guerre du Népal.

1815. Les Anglais occupent Ceylan.

1817. Défaite de Molhar-Rau, prince de Holkar, par les Avglais, sous les ordres de sir Hislop.

1818-19. Prise de Mondessore. Annexion du Kandish, de l'Adjmir, du Pounah, du Mahrat, Fondation de Singapor.

1822. Lord Amherst, gonverneur général.

1824. Les Anglais prennent Rangoun.

1825. Défaite des Birmans par Camphell et Prome, Prise de Malacca.

1826. Siège de Bourtpora, Traité de paix avec les Birmans, qui cèdent un vaste territoire, et payent, comme indemnité, un million de livres sterling.

1828. Lord Bentinck, gouverneur général.

1834. Déposition du radjah de Koorg. Les naturels sont admis pour la première fois aux emplois de la magistrature.

1835. Lord Auckland, gouverneur général.

1839. Désastrense expédition des Anglais au Kaboul pour y relablir le roi Chah-Soudjah.

1840. Défaite de Dost-Mohammed.

1841. Désastre des Anglais à la suite du sonlèvement des peuples du Kahoul. Lord Ellenboroug, gouverneur général. Assassinat de sir Macnaughten.

1842. Evacuation du Kaboul par les Anglais, qui sont en partie égorges dans la retraite. Retour des forces anglaises dans le Kaboul. Les prisonniers sont rendus. Le général Pollok démolit les forteresses.

1843. Charles Napier défait l'armée du Sind. Annexion de ce royaume.

1844. Sir Hardinge, gouverneur général.

1845. Les Seikhs traversent le Sutledge, et attaquent les Auglais à Firozpour. Mort du général Maccaskill. Défaite des Seikhs par sir Hong-Gough; ils repassent le Sutledge.

1846. 28 janvier. Bataille d'Aliwall. Les Seiklis sont vaincus par sir Harry Smith. Bataille de Sabraon, 10 février; pertes énormes des deux parts. Lahore occupée par les Anglais, 20 février. Traité d'Amretsir, 9 mars.

1847. Le comte de Dalhosie, gouverneur général.

1849, 14 mars. Nouvelles hostilités; toute l'armée seikh se rend sans conditions. Annexion du Pendjab.

1850. Démission du général Napier.

1851. Dissensions avec les Birmans; une flotte anglaise se presente devant Rongoun.

1852. Bataille de Rangoun, dont les fortifications sont détruites. Annexion du Pégu.

1853. Le roi d'Ava est dépossédé par son jenne trère. Le 16 janvier, inauguration du premier chemin de fer dans les Indes.

1854. Les territoires du radjah de Nagpour tombent au pouvoir de la Compagnie anglaise.

1855, 31 mars. Traité avec Dost-Mohammed. Le vicomte Canning, gouverneur général.

1856. Annexion du royaume d'Aoud.

1857, 10 mai. Le soulèvement des troupes indigènes commence à Miruth. — 14 septembre. Siége de Delhi par les Anglais. 2t septembre. Occupation de la ville.

L'Inde est aujourd'hui pacifiée, c'est-à-dire rentrée sous le joug.

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS LE DIX-NEUVIÈME VOLUME.

|                                                      | Pages. |
|------------------------------------------------------|--------|
| Livre dix-huitième                                   | 1      |
| CHAPITRE XXIII Révolution de 1830                    | ib.    |
| Hollande                                             | 9      |
| Pologne                                              | 14     |
| Italie                                               | 18     |
| CHAPITRE XXIV Intérienr de la France. Les protocoles | 22     |
| Révolutions italieunes                               | 25     |
| Choléra                                              | 30     |
| France                                               | 36     |
| Libéraux religieux                                   | 37     |
| Saint-Simonisme                                      | 40     |
| CHAPITRE XXV Les pays méridionaux                    | 44     |
| Les duchés                                           | . 48   |
| Sardaigne                                            |        |
| Sicile                                               |        |
| Portugal                                             |        |
| Espagne                                              | . 59   |
| CHAPITRE XXVI Russic                                 |        |
| Mort d'Alexandre                                     |        |
| Nicolas                                              | •      |
| Perse                                                |        |
| Circassiens                                          |        |
| Colonies militaires                                  |        |
| Cosaques                                             | •      |
| Persécution des eatholiques                          |        |
| CHAPITRE XXVII Allemagne                             |        |
| Prnsse                                               |        |
| Zollvereiu                                           |        |
| CHAPITRE XXVIII. — Empire britannique                |        |
| Canning                                              |        |
| Bauques                                              |        |
| Irlande                                              |        |
| O'Conuel                                             |        |
| Émancipation des catholiques                         |        |
| Réforme parlementaire                                |        |
| Prospérité                                           |        |
| Pamórisme.                                           | • • •  |

|                                                                 | ages. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Question des ceréales                                           |       |
| Radieaux                                                        |       |
| Affaires religieuses                                            | 141   |
| Puséistes                                                       | 144   |
| CHAPITRE XXIX Colonies anglaises. Inde. Chine                   | 146   |
| Indostan                                                        | 149   |
| Compagnie des Indes                                             | 153   |
| Afghanistan                                                     | 155   |
| Seikhs                                                          | 156   |
| Chine                                                           | 160   |
| CHAPITRE XXX. — Affaires d'Orient.                              | 176   |
| Royaume de Grèce                                                | 168   |
| Valachie                                                        | 171   |
| Servie                                                          | ib.   |
| Mahmond                                                         |       |
| Hatti-schérif de Gulhané.                                       | 172   |
| Méhémet-Ali.                                                    | 17.4  |
| Égypte                                                          | 175   |
| Syrie.                                                          | ib.   |
| Drugge                                                          | 178   |
| Druses                                                          | 182   |
| CHAPITAE XXXI. — La Suisse                                      | 186   |
| CHAPITRE XXXII. — Scaudinavic.                                  | 195   |
| Norwége                                                         | 196   |
| Suède                                                           | 197   |
| CHAPITRE XXXIII Litterature                                     | 204   |
| Madame de Staël                                                 | 206   |
| Romantiques                                                     | 208   |
| Chateaubriand                                                   | 210   |
| Byron                                                           | 212   |
| Walter Scott                                                    | 214   |
| Monti                                                           | 217   |
| Manzoni                                                         | 220   |
| Litterature française                                           | 224   |
| Lamartine                                                       | ib.   |
| Vietor Hugo                                                     | 225   |
| Critiques                                                       | 228   |
| Littérature anglaise                                            | 230   |
| Littéra ure allemande                                           | 234   |
| Littérature seandinave.                                         | 238   |
| Littérature hongroise                                           | ib.   |
| Littérature finnoise                                            | 240   |
| L ttérature slave.                                              | ib.   |
| Littérature russe.                                              | ih.   |
| Littérature polonaise                                           | 242   |
| Littérature espagnole                                           | ib.   |
|                                                                 | 243   |
| Littérature portugaise.  Chapitre XXXIV. — Sciences historiques | 248   |
| Botta                                                           | 254   |
| ***************************************                         | 201   |

| TABLE DES MATIÈRES.                                        | 437    |
|------------------------------------------------------------|--------|
|                                                            | Pages. |
| Orientalisme                                               | . 265  |
| CHAPITRE XXXV Beaux-arts                                   | . 270  |
| Musique,                                                   | . 283  |
| Rossiui                                                    | ib.    |
| CHAPITRE XXXVI Sciences                                    | . 286  |
| Instruments                                                | . ib.  |
| Mathématiques                                              | . 287  |
| Géométrie descriptive                                      | . 288  |
| Impoudérables                                              | ib.    |
| Lumière                                                    |        |
| Calorique                                                  |        |
| Macédonio, Melloni,                                        |        |
| Électricité                                                |        |
| Magnétisme                                                 |        |
| Météorologie                                               |        |
| Chimie                                                     |        |
| Davy                                                       |        |
| Équivalents                                                |        |
| Dimorphisme                                                |        |
| Botauique                                                  |        |
| Minéralogie                                                |        |
| Géologie                                                   |        |
| Zoologie                                                   | - :    |
| Cuvier                                                     | •      |
| Organogénie                                                |        |
| MédecineGall                                               |        |
| Astronomie                                                 |        |
| Delambre                                                   | •      |
| Applications                                               | . ib.  |
| Chaptal                                                    |        |
| Vapeur                                                     | ,      |
| Fultou                                                     |        |
| Routes                                                     | 0.04   |
| CHAPITRE XXXVII. — Philosophie. Sciences sociales. Utopies |        |
| Fichte                                                     |        |
| Schelling                                                  |        |
| Hegel                                                      |        |
| Auglais                                                    |        |
| Philosophes italiens                                       |        |
| Juristes                                                   |        |
| CHAPITRE XXXVII. — Sciences sociales                       |        |
| Bentham                                                    |        |
| Statistique                                                | 0.4    |
| Économie                                                   |        |
| Sav                                                        | 3-4    |

Malthus....

5,6

### TABLES DES MATIÈRES.

| 0'-'-         | Pages, |
|---------------|--------|
| Gioia         | 378    |
| Sismondi      | 380    |
| Améliorations | 383    |
| Éducation     | 385    |
| Lancaster     | 386    |
| Prisons       | 388    |
| Socialistes   | 300    |
| Saint-Simon   | ih     |
| Fourier       | 304    |
| Épilogue      | 401    |
|               | 401    |

FIN DE LA TABLE DU DIX-NEUVIÈME VOLUME.

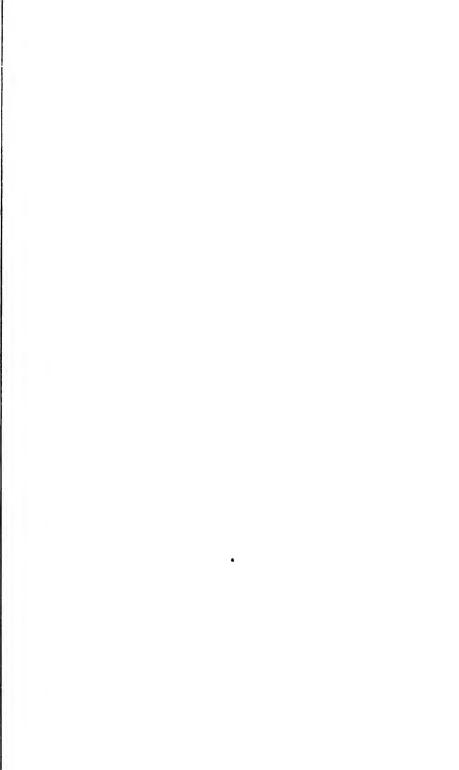





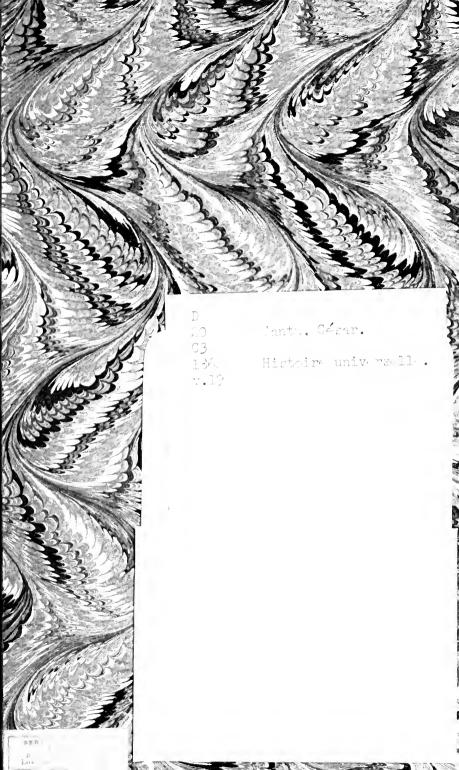

